





44/1 (12) + 482 + 2/19 Pa our him franch 1 HANS + Stery CKER (3) (0 11 1 31 181 65 St Es AND DELINGS UP! (12) was left in the fire the property the state veloce a trick. this is not to have so to the The water for the water, e & Surreles Dever , Kent Core there set he was the sens 14 travel & 40 1

Edward (. Lering) Pans 1859.



# LA THEORIE

## LA PRATIQUE

D U

# JARDINAGE,

OU L'ON TRAITE A FOND DES BEAUX JARDINS appellés communément

### LES JARDINS DE PLAISANCE

ET DE PROPRETÉ.

AVEC

Les Pratiques de Géométrie nécessaires pour tracer sur le Terrein toutes sortes de sigures.

ET

## UN TRAITE D'HYDRAULIQUE

CONVENABLE AUX JARDINS.

Par M. \*\*\* de l'Académie Royale des Sciences de Montpellier.

Quatriéme Edition revûe, corrigée, augmentée considérablement, & enrichie de nouvelles Planches.



#### A PARIS,

Chez Pierre-Jean Mariette, rue S. Jacques, aux Colonnes d'Hercule.

M. DCC. XLVII.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.

Digitized by the Internet Archive in 2015

## A V I S

### Sur cette Quatriéme Edition.

L est très-singulier qu'un Ouvrage échappé des naufrages assez fréquens dans la République des Lettres, & qui est enfin parvenu à voir aujourd'hui le jour pour la quatriéme fois, ait pû éprouver des malheurs Littéraires tels que ceux dont on va parler.

La première Edition de cet Ouvrage fut publiée en 1709, & la seconde augmentée considérablement parut quatre ans après en 1713. Des occupations sérieuses & indispensables firent perdre à l'Auteur son ouvrage de vûe: enfin en 1722 on vit paroître une troisiéme Edition avec le nom d'Alexandre le Blond, à la place des premières lettres de celui de l'Auteur, qui se trouvent avec des points dans la seconde Edition. Cet habile Architecte François, mort en Moscovie en 1719. n'a cependant d'autre part à ce Livre que d'avoir fourni les Desseins de la plus grande partie des (a) Planches dont il est orné.

On a suivi cette erreur dans les trois Editions qui (a) L'Auteur ont été contrefaites à la Haye chez le Sieur Husson, qui a puise le & dans la traduction Angloise qu'en a faite M. Ja-chitecture dans les lemes de Greenwich, dont il a paru trois Editions à sons du Sieur Londres, la dernière en 1743. (b)

le Blond, a

inventé & dessiné envi-

Une méprise aussi considérable a subsisté pendant ron le quart plusieurs années : si-tôt que l'Auteur s'en apperçut, des Planches, l'aire un carton pour distribuer à ceux qui ache- de cette Edition sont de teroient cette troisséme Edition, plus de la moitié sa main.

(b) Ces ouvrage a eté traduis en Allemand par m. Danveiler et ingrimé in 4° à Auxbourg.

enlevée. Foible ressource contre la publication de cette Edition, & de celles qui avoient paru dans les Pays étrangers! Il écrivit ensuite en Hollande, en Angleterre & aux Journalistes de France, qui publierent sa Lettre en Avril 1739, dans laquelle il fut obligé de se déclarer l'Auteur de cet Ouvrage.

La République des Plagiaires si nombreuse en ce siécle, & si pernicieuse au progrès des Lettres, se seroit oubliée si elle eût épargné l'Auteur. Un Conseiller en l'Election d'Orléans qui a donné des Observations sur l'Agriculture & le Jardinage, a trouvé la diction de cet Ouvrage assez bonne pour en copier plusieurs (a) pages de suite, sans y rien chan-(a) Tome 1, ger. Le Compilateur de la Maison Rustique accoutu-Paris 1740, mé depuis long-tems aux larcins littéraires, non con-238, &c. tent de rapporter se tent de rapporter sans aucune citation les proportions & les principes contenus dans ce Traité, a fait copier dans les deux derniéres Editions de 1732 & de 1740 trois Planches entiéres de ses Desseins. C'est à l'illustre Chef de la Justice, aussi distingué par son profond sçavoir que par son attention à maintenir les Lettres, qu'est dûe la suppression de ces trois Planches avec leurs descriptions. A l'égard des maximes générales touchant les beaux Jardins, elles sont répandues dans le quatriéme Livre du second Volume de la Maison Ruslique, & l'on n'a pû en arrêter le cours.

> Le troisiéme événement peu favorable à l'Auteur est arrivé pendant le tems écoulé depuis la seconde Edition de son Ouvrage en 1713, jusqu'à celle-ci.Ce long intervalle de trente-trois années l'a laissé pré-

venir par le Traité (a) d'Architecture Hydraulique dans lequel on trouve plusieurs plans & coupes de (a' de M. Bemachines, & la manière dont les eaux de la Pompe missaire général d'Artillerie.

Notre-Dame sont distribuées dans la Ville de Paris. lerie.

Même projet avoit été conçu par l'Auteur, mêmes machines avoient été dessinées sur le lieu il y a plus de vingt ans : il ne pourroit, sans passer lui-même pour Plagiaire, les présenter aujourd'hui au Public, il se contentera donc de lui offrir les Pratiques & les Observations qu'ont fait naître les Expériences & les recherches Physiques qu'il a faites sur les eaux.

Enfin l'Auteur pour ne plus éprouver de pareils événemens, donne actuellement son Ouvrage dans toute l'étendue dont il le croit susceptible. Qu'on ne lui reproche point de s'être écarté de la manière ordinaire d'écrire en Géométrie, & d'avoir évité l'usage des tables, des Sinus, Tangentes, Secantes, Logarithmes & des Démonstrations, jusqu'aux termes mêmes les plus usités, tels que ceux de Corollaires, de Scholies, en se servant en leurs places des mots de Remarque I & II. Comme il n'y a aucune démonstration dans ce qui concerne la Géométrie, il a cru, pour l'uniformité de méthode, n'en devoir point employer dans le Traité d'Hydraulique, mais seulement des pratiques fondées sur des preuves Géométriques, sur des principes sûrs, ou des expériences réstérées : persuadé qu'il est que cette science s'acquiert plus tôt par des expériences que par des démonstrations. D'ailleurs l'Auteur n'écrit point

pour les Sçavans du premier ordre; ses vûes se bornent aux personnes qui aiment la campagne, aux

a 11j

Jardiniers & aux Fontainiers, plus souvent guidés par la pratique que par l'étude. L'Arithmétique vulgaire lui a semblé plus familière à tous les Lecteurs, aussi l'a-t'il préférée à l'Algébre, en simplifiant les Formules de l'Hydraulique qui en sont tirées. On sacrifie même dans cette occasion la gloire de paroître sçavant au desir de se rendre intelligible à tout le monde: ne voit-on pas tous les jours que des Livres remplis d'Analyses sont les moins utiles, & ne répondent point par leur débit, aux sçavantes instructions qu'ils renferment?

Epargner les épines du calcul à son Lecteur, tirer de regles sèches & abstraites, des principes faciles & à la portée du plus grand nombre des Lecteurs, c'est semer des fleurs sur le travail, & c'est le cacher agréablement aux personnes qui n'ont ni le tems, ni le

talent de l'entreprendre.

(a) Les Au-

Des Auteurs (a) modernes bien capables de juger teurs du Jour- sainement des Ouvrages littéraires, sont de ce sentivoux, Août ment. » Il est toujours bon, disent-ils, que les Sça-» vans commencent par constater les choses par des » calculs exacts, & il est bon ensuite de les tirer de » ces espéces de dépots & d'archives pour en faire » jouir tout le Public; il est encore utile de dépouil-» ler une science de ces calculs qui arrêtent ceux qui » veulent apprendre, il ne faut que de bons princi-» pes & des résultats de cette Théorie. »

Cet Ouvrage est divisé en trente-trois Chapitres

ornés de trente huit Planches.

Dans la premiére partie on trouve toute la Théorie des beaux Jardins : cette Théorie composée

de regles générales, de mesures & de proportions des parties d'un Jardin, est augmentée de nouvelles remarques sur ses dissérentes situations, & sur la manière d'améliorer les terres. Des exemples & des desseins qui renferment la délicatesse & le vrai goût de l'Art du Jardinage servent à l'appuyer: trois Planches nouvelles contribuent à la décorer.

La première offre deux dispositions générales de Jardins pratiqués sur une pente douce où l'on voit peu de terrasses. On trouve dans la seconde Planche six parterres à la mode uniquement composés de piéces de gazon. Ensin la troisséme est remplie de palissades, qui quoiqu'extraordinaires sont toutes exécutées; c'est ce qu'on trouvera dans les huit premiers

Chapitres.

La seconde Partie enseigne les dissérentes Pratiques de tracer sur le terrein, lesquelles n'avoient point encore été données au Public. Ces Pratiques sont la manière de dresser un terrein, soit de niveau, soit en pente douce, soit en terrasses, & d'y tracer & d'exécuter les desseins les plus dissiciles suivant les principes de la Géométrie-Pratique. On y a joint la méthode de lever le plan d'une place irrégulière, & celle de toiser l'escavation des terres, & de les transporter; c'est le contenu des quatre Chapitres de cette Partie.

Les neuf Chapitres de la troisième renferment la manière de planter & d'élever en peu de tems les plants & les fleurs qui conviennent aux Jardins de propreté: l'orangerie n'y est pas oubliée. On y trouvera, outre plusieurs remarques nouvelles, un Cha-

pitre sur la division des Plantes, leur anatomie, leur multiplication, & la circulation de la sève.

Enfin la quatrième & dernière Partie refondue entièrement, est composée de douze Chapitres sur l'Hydraulique, l'origine des sources, la recherche des eaux, la manière de les amasser, d'en niveller les pentes, de les jauger, de calculer leur dépense, leur vîtesse, leur poids, celle de conduire les eaux, de les distribuer, de la proportion des conduites, le toisé des bassins & réservoirs, leur construction & leur entretien, avec trois Planches nouvelles de cascades simples & à la portée d'un Particulier, & une Planche qui fait voir dans un grand Jardin la distribution des sontaines & des cascades qui le décorent.

Il ne manquoit plus que ce Traité pour la perfection de l'Agriculture & du Jardinage; les fruits, les potagers, la culture & le ménage des champs ont été traités plusieurs fois & assez bien, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en écrire de nouveau. Les beaux Jardins de propreté étoient les seuls dont on n'avoit

pas encore parlé assez amplement.

On espere que les attentions que l'on a eues de satisfaire à toutes les objections raisonnables faites sur ce Livre, & à remplir les engagemens pris dans la seconde Edition avec le Public, pourront lui être aussi agréables qu'utiles. Pouvoit-on trop s'efforcer à mériter de nouveau le favorable accueil qu'il a bien voulu faire plusieurs sois à cet Ouvrage?



# TABLE

Des Chap. contenus dans cet Ouvrage.

#### PREMIERE PARTIE.

| CHAPITRE I. Ervant d'Avertissement.         | page r             |
|---------------------------------------------|--------------------|
| CHAP. II. De la situation du terrein        | , o du             |
| choix qu'on en doit faire.                  | p. 6               |
| CHAP. III. Des dispositions & distributions | générales          |
| 1 . The lines                               | p. 15              |
| CHAP. IV. Des Parterres & Plate-bandes de   | différen-          |
| tes espéces.                                |                    |
| CHAP.V. Des Allées, Contre-allées & Palissa |                    |
| CHAP. VI. Des Bois & Bosquets en général    | . p. 71            |
| CHAP. VII. Des Boulingrins ou renfonceme    |                    |
| zon, des grandes Rampes, Glacis, Talus &    | Tapis de           |
| gazon, avec la manière de les plaquer, sem  |                    |
| tretenir.                                   | p. 83              |
| CHAP. VIII. Des Portiques, Berceaux, Ca     | ibinets de         |
| treillage & de verdure, Figures, Vases e    | g autres           |
| ornemens servant à la décoration & à l'emb  | elissemen <b>i</b> |
| des Jardins.                                | p. 92              |
| «ﺗְׂ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֜֜֜֜֜֜֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓  |                    |

#### SECONDE PARTIE.

CHAPITRE I. Préliminaire de quelques Pratiques de Géométrie, décrites fur le papier, avec la manière de les rapporter fidélement sur le terrein.

page 103

| CHAP. II. De la manière de lever le plan d'une petite                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| place irrégulière, de dresser un terrein, de fouiller &               |
| transporter les terres, & d'en toiser l'escavation.p.126              |
| CHAP. III. Des différentes Terrasses & Escaliers,                     |
| avec leurs plus justes proportions. p. 143                            |
| CHAP. IV. De la manière de tracer sur le terrein tou-                 |
| tes sortes de Desseins. p. 158                                        |
| 第24年的第二方的十分的4·第324·第324·第324年的第二方的4万的4万的4万                            |
| TROISIE' ME PARTIE.                                                   |
| CHAPITREI. DE la division des Plantes, de leur anatomie, de leur mul- |
| tiplication, & de la circulation de la sève. page 171                 |
| CHAP. II. Du choix que l'on doit faire des Arbres con-                |
| venables aux Jardins de propreté, & de leurs bonnes                   |
| & mauvaises qualités. p. 197                                          |
| CHAP. III. De la maniere de planter toutes les diffé                  |
| rentes parties d'un beau Jardin. p. 211                               |
| CHAP. IV. Du soin que l'on doit prendre des jeunes                    |
| Plants pour les bien élever, avec les moyens de les ga-               |
| rantir des maladies & insectes qui les attaquent. p.227               |
| CHAP. V. Des Pépinières, & du soin qu'on en doit                      |
| prendre, avec la manière d'élever de graine tous les                  |
| Plants qu'on emploie dans les Jardins de propreté.                    |
| p. 243                                                                |
| CHAP. VI. Des Orangers, Jasmins, Grenadiers,                          |
| Myrtes, & autres Arbrisseaux de fleurs, avec la                       |
| méthode d'en élever de graine, de marcottes, ou de                    |
| choisir ces Arbres tout grands, & la manière de les                   |
| planter, greffer, & le tems où ils fleurissent. p. 253                |
| CHAP. VII. De la culture des Orangers & des au-                       |
| tres Arbriseaux de fleurs, avec le moyen de rétablir                  |
| les infirmes. p. 267                                                  |

| CHAP. VIII. Des fleurs employées ordinairement dans<br>les Plate-bandes des Parterres, avec la manière de les                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| semer, de les cultiver & multiplier. p. 281                                                                                                |
| CHAP. IX. De la place convenable à chaque fleur dans<br>les Fardins, & des différentes décorations des Par-                                |
| terres suivant les saisons. p. 292                                                                                                         |
| QUATRIE'ME PARTIE.                                                                                                                         |
| CHAPITRE I. De l'origine des Fontaines & de leur division.  E l'Hydraulique. page 305  De l'origine des Fontaines & p. 318                 |
| de leur division.  p. 318                                                                                                                  |
| re de les amasser.  p. 325                                                                                                                 |
| CHAP. III. De la recherche des Eaux, avec la maniére de les amaßer.  P. 325  CHAP. IV. De la maniére de niveler la pente des Eaux.  P. 332 |
|                                                                                                                                            |
| CHAP. V. De la méthode de jauger & de mesurer les<br>Eaux. p. 341                                                                          |
| CHAP. VI. De la méthode de calculer la dépense des                                                                                         |
| Eaux, leur vîtesse, leur élévation, leur poids. p. 355                                                                                     |
| CHAP. VII. Des différentes manières de conduire les                                                                                        |
| Eaux tant dans les campagnes que dans les Jardins.<br>P. 375                                                                               |
| CHAP. VIII. De la proportion des conduites avec les                                                                                        |
| Réservoirs & les ajutages.  p. 389                                                                                                         |
| CHAP. IX. Des différentes constructions des Bassins,<br>Cascades, Buffets d'eau, Réservoirs. p. 403                                        |
| CHAP. X. De la méthode de toiser le contenu des Bas-                                                                                       |
| sins, Pieces d'eau, Réservoirs. p. 428                                                                                                     |
| CHAP. XI. De la distribution des Eaux dans les plus<br>fameux fardins des environs de Paris. p. 440                                        |
| CHAP. XII. De l'entretien annuel des Eaux & des                                                                                            |
| Fontaines. p. 462                                                                                                                          |
| FIN DE LA TABLE.                                                                                                                           |

# AVIS AU RELIEUR pour placer les Figures.

#### PREMIERE PARTIE.

Es six grandes Planches cotées A, seront mises tout de suite suivant leurs chifres, vis-à-vis la page 42. Les deux premières seront pliées pour être tirées hors du Livre.

Les huit Planches de Parterres cotées B, seront placées de suite suivant leurs chifres, vis-à-vis la page 56. Les cinq premières seront pliées pour être tirées hors du Livre.

Les deux Planches de Palissades cotées \*\* seront placées en-

tre les pages 70 & 71.

Les dix Planches de Bosquets cotées C, seront mises tout de suite suivant leurs chifres, entre les pages 82 & 83. La septiéme sera mise en hauteur.

Les deux Planches de Boulingrins corées D, seront placées

entre les pages 86 & 87.

Les deux Planches de Portiques de treillage & de verdure, cotées E, feront placées entre les pages 98 & 99.

#### SECONDE PARTIE.

feront pliées pour être tirées hors du Livre, & feront mises tout de suite suivant leurs chifres, vis-à-vis la page 124. La Planche de Terrasses cotée G, sera pliée pour être tirée hors du Livre, & sera placée vis-à-vis la page 150.

Les trois Planches d'Escaliers de pierre & de gazon, cotées H, seront mises de suite suivant leurs chifres, entre les

pages 156 & 157.

La Planche cotée I, sera pliée pour être tirée hors du Livre, & regardera la page 160.

La Planche cotée K, sera pliée pour être tirée hors du Livre, & regardera la page 168.

#### QUATRIE'ME PARTIE.

Il n'y a point de Planches de Planches de Cascades cotées L, seront mises dans la troisième Partie.

Es quatre Planches de Cascades cotées L, seront mises entre les pages 426 & 427.

La Planche de distribution des eaux sera posée vis-à-vis la page 446.

LA THEORIE



## PREMIERE PARTIE,

QUI CONTIENT

# LATHEORIE

D U

### JARDINAGE

CHAPITRE PREMIER

SERVANT D'AVERTISSEMENT.



PRE'S avoir examiné la plûpart des Auteurs, qui ont écrit sur l'Agriculture & le Jardinage, il ne s'en est trouvé aucun, qui se soit étendu sur la matière qu'on se propose de traiter. On s'égare aisément dans une route que personne ne nous a frayée.

Les Ecrivains (a) Latins & Italiens qui ont traité cette (a) M. Cato matière, font remplis d'excellentes maximes qui regardent Virgile.

A

Pline.

Le Jardinier François. L. Liger. Le Jardinier Solitaire. Botaniste. J. B. de Touinefort. Fleuriste. Liebaut.

plus l'Agriculture que le Jardinage, & nous n'avons parmi Palladius. nos (a) François que deux ou trois Auteurs qui ayent parlé (a) Boiceau. des beaux Jardins. Ces Auteurs n'ont fait qu'entamer, & pour Molet. ainsi dire, qu'effleurer cette matière; les Desseins même qui accompagnent leurs Livres, sont d'un goût fort commun, & La Quinti- ne sont plus d'usage présentement. Les autres qui ont écrit de l'Agriculture, ont apparemment trouvé cette matière peu digne de leur plume; les uns parlent de la Taille des Arbres fruitiers, de la Culture des Jardins potagers, du Jardin Botaniste, & de la propriété des Simples; les autres du ména-Le Jardinier ge des Champs, du devoir d'un bon pere de famille, d'un Laboureur & d'un Fermier, de la Vigne & des Vendanges, de la Pêche, de la Chasse & de la manière de faire la Cuisine, Le Jardinier & toutes sortes de Consitures, en quoi l'on voit la différence de cet Ouvrage d'avec les leurs.

De Serres. Le dessein de l'Auteur dans cet Ouvrage est d'écrire des Jardins qu'on peut appeller Jardins de Plaisance ou de Propreté, c'est-à-dire de ceux qu'on a soin d'entretenir proprement, & dans lesquels on recherche principalement la régularité, l'arrangement, & ce qui peut flatter davantage la vue, tels que les Parterres, les Bosquets, les Boulingrins ornés de Portiques, de Cabiners de treillage, de Figures, d'Escaliers, de Fontaines & de Cascades. Le plan de cet Ouvrage est assurément nouveau, & doit engager le Lecteur à ex-

cuser les fautes qu'il pourroit y trouver.

La passion que l'Auteur a toujours eue pour l'Agriculture & pour le Jardinage; le séjour de Versailles & de Paris, dont les environs sont autant de merveilles en ce genie; le plaisir qu'il s'est fait de parcourir toutes leurs beautés, & les foins qu'il a donnés à faire planter plusieurs beaux Jardins, l'ont porté à faire diverses remarques; la Nature qu'il a confultée tant de fois, la pratique du terrein, une longue expérience, & le commerce qu'il a eu avec les plus habiles gens de la Profession, ont pû lui acquérir quelque lumiére; les fautes considérables, & les dépenses inutiles qu'il a remarquées en plusieurs Jardins, jointes à l'ignorance de la plûpart des Jardiniers, l'ont ensin déterminé à faire part au Public de ses observations.

Il y a même lieu de s'étonner, que de tous ceux qui ont

PREMIERE PARTIE. CHAP. I.

écrit des Jardins fruitiers & potagers, aucun n'ait parlé à fond des Jardins de propreté, qui sans contredit, sont les plus beaux & les plus nobles de tous; quoiqu'en dise un \* Auteur mo- \*La Quintiderne, qui tâche de donner la préférence aux Fruitiers & aux Potagers: en effet, y a-t'il rien de plus agréable & de plus délicieux, qu'un beau Jardin, bien disposé & bien entretenu, rien dont l'aspect contente plus les yeux, & donne

plus de satisfaction aux gens de bon goût?

Ce n'est pas qu'on blâme les Jardins fruitiers & les potagers, ils ont leur mérite; l'on convient même qu'il en faut avoir, & que pour composer un Jardin parsait, ils sont aussi Versailles, nécessaires que les Parterres & les Bosquets; nous en avons S. Cloud, Meudon, des exemples dans les plus magnifiques Jardins, où les Frui- Sceaux, tiers & les Potagers sont aussi curieux que le reste. Cepen-Chantilly, dant tous ces Potagers, tous ces Fruitiers, quelque beaux qu'ils puissent être, sont toujours placés dans des lieux écartés, & séparés des autres Jardins; preuve évidente qu'on les croit plus nécessaires pour l'utilité d'une maison, que pour en augmenter la beauté & la magnificence : ce sont de ces choses qu'il faut aller chercher dans un beau Jardin, & qui ne se doivent point d'abord présenter à la vûe.

On prévoit que tout le monde ne sera pas de cet avis, surtout les personnes qui ont écrit des Fruits, & ceux qui les aiment; ils font consister toute la persection de l'Art du Jardinage, & toute la beauté d'un Jardin, dans un Potager, dans un Fruitier planté en Quinconce, & en de longs Espaliers; c'est en quoi ils renferment & bornent tous leurs desirs en fait de Jardinage; ils comptent les Parterres, les Bosquets & le reste pour rien : ils croient même sous prétexte qu'ils sçavent tailler un arbre fruitier, & dresser une planche de potager, avoir une parfaite connoissance des Jardins de propreté, dont la disposition & la culture sont très-

différentes.

Cet Ouvrage pourroit n'être pas fort utile à ces sortes de gens; insensibles à toutes les beautés dont il traite, l'intérêt chez eux l'emporte par-dessus toutes choses : ils préférent un Jardin semblable à une pleine campagne couverte de Pommiers & de Cerisiers, ou bien un Marais rempli de légumes, à un beau & magnifique Jardin. Cet esprit de mé-

#### LA THEORIE DU JARDINAGE:

nage heureusement n'est pas général, & ne regarde point les personnes dont les pensées sont plus nobles & plus élevées; & pour lesquelles en partie l'on a eu dessein d'écrire. On se flatte que ce Traité leur servira de guide, quand ils voudront planter un beau Jardin. Il est sûr qu'un Jardin tel qu'on le propose dans les Chapitres suivans, sera plus d'honneur à un Particulier, que tous les plus beaux Fruitiers & Potagers, qui sont connoître que leur Maître songe plus au

profit, qu'à toute autre chose.

On suppose un Particulier riche, & curieux de Jardina ge, qui veut faire la dépense nécessaire pour planter un beau Jardin. On le conduit pas à pas depuis le choix qu'il doit faire d'un bon terrein, jusqu'à l'exécution & derniére persection de son Jardin; on l'instruit aussi de tout ce qu'il doit sçavoir pour n'être point trompé par les gens de la campagne, & par les Ouvriers qu'il emploiera dans ses travaux. Les moyens de connoître les bons Plans, de les bien planter & élever en peu de tems, viennent ensuite avec la manière de faire des Bassins, des Fontaines jaillissantes, & d'en conduire les Eaux dans un Jardin; celle de construire des Terrasses, des Escaliers, des Talus, n'est pas oubliée, non plus que les moyens de se former un bon goût à l'égard des dispositions générales de Jardins, & des desseins de Parterres, de Boulingrins, de Bosquets, Treillages, Cascades & autres ornemens, ce qu'on connoîtra par les trente-huit Planches insérées dans ce Volume.

On prétend aussi instruire à fond ce riche Curieux de ce qui regarde le Jardinage, ensorte qu'il puisse lui-même drefser un terrein, aligner & tracer son Jardin avec ses domestiques, sans être obligé d'avoir recours aux gens du métier.
Il sussit qu'il aime la Campagne & l'Agriculture, science si
agréable & si estimée de tout tems par les personnes les plus
Louis XIII. qualissées, que plusieurs Rois & Princes n'ont pas dédaigné
Monsseur, après leurs travaux guerriers, d'y donner quelques soins. Les

Frere de Louis XIV. anciens surtout s'en faisoient un fort grand honneur.

Imperatorum

Supposé même que des affaires, ou quelque Charge ne olim manibus

colebantur a
gri, &c. Plin. planter & à élever son Jardin, la lecture de cet Ouvrage ne Hist. nat. 1. lui seroit pas inutile; en suivant les préceptes qu'on y donne, 18. c. 3.

PREMIERE PARTIE. CHAP. I.

il scauroit à quoi s'en tenir, lorsqu'il entreprendroit quelque ouvrage, & il retiendroit dans le devoir son Jardinier, qui scauroit que son Maître a de la connoissance dans cet Art; quand ces sortes de gens voient au contraire, qu'au lieu d'entendre le Jardinage, le maître n'en sçait pas seulement les principaux termes, ils ne font point de difficulté de lui en faire accroire, ils se mettent sur le pied de le reprendre, & de rire quelquesois de ses demandes. Un Jardin en est toujours mieux, quand il a l'œil d'un Maître un peu connois- cujus dominus feur.

Quoique l'on se propose ici d'instruire un Particulier, l'on Columella compte cependant que cet Ouvrage sera propre aux Jardi-lib. 1. niers & aux gens de la campagne, qui la plûpart n'ont qu'une mauvaise routine, & un méchant goût en fait de desseins de Jardinage; ils trouveront la vraie méthode d'inventer & de disposer facilement tous les desseins de Jardins, selon les différentes situations du terrein. Ce Traité servira aussi à instruire à fond les jeunes Jardiniers, il affermira ceux qui ne sont pas tout-à-fait si novices; il les fortissera & éclairera sur bien des choses. C'est ce qui a engagé à écrire pour tout le monde, & à employer un stile simple, convenable à la matière, & à la portée des Jardiniers, suivant ce précepte de (a) Manilius,

Ornari res ipsa negat, contenta doceri.

villicum audit, non docet.





#### CHAPITRE

### DE LA SITUATION DU TERREIN, & du choix qu'on en doit faire.

A premiére chose, & la plus essentielle qu'on doive observer, en choisissant un endroit pour planter un Jardin, est la situation du terrein. C'est de-là que dépend la réussite d'une entreprise : en effet si l'on sçait faire un bon choix, les arbres deviendront beaux & grands en peu de tems; au lieu que si l'on s'y trompe, tous les soins & toutes les dépenses qu'on pourra faire deviendront inutiles.

Il est presque impossible dans un mauvais terrein d'élever un beau Jardin; quoiqu'il y ait des moyens pour améliorer les terres, ils sont de grande dépense, & souvent il arrive que tout un Jardin périt, quand les racines des arbres ont atteint le fond naturel du lieu, quelque dépense que l'on ait faite pour y faire rapporter de bonne terre, qui ne sert de nour-

riture que pendant un certain tems.

Cette situation est de si grande conséquence, que tous les Auteurs qui ont traité jusqu'à présent de l'Agriculture, se sont toujours fort étendus sur sa nécessité, & sur le bon choix qu'on en devoit faire. Sans s'arrêter ici à les citer, \* Fameux on se contentera de rapporter ce qu'en dit \* Vitruve, en parlant de la situation des Maisons de Campagne. Il dit, » \* \* qu'il faut avoir égard à la région de l'air, au climat, & » à la commodité du lieu; qu'il faut choisir un endroit ac-Trois condi- » cessible, fertile, abondant de soi-même, & voisin de Ri-» viéres & de Ports capables de lui fournir toutes les com-» modités des lieux circonvoisins; qu'il faut surrout qu'un » lieu soit sain, qu'il ne doit pas être situé dans un endroit » bas & marécageux, à cause de la corruption causée par » l'haleine infectée des animaux vénimeux qui s'y engendrent, » d'où naissent quantité d'humeurs & de maladies; qu'il ne » doit pas aussi être situé dans un lieu trop élevé, afin d'être » moins sujet aux brouillards & aux grands vents qui rava-

Architecte du tems d'Auguste. \*\* Liv. vII. tions requises pour rendre un lieu fain. PREMIERE PARTIE. CHAP. II.

» gent & renversent tout; & enfin que la Maison ne doit » point être tournée au Midi, ni au Couchant, parce que » le chaud affoiblit les corps, & le froid les affermit trop.

"Dans un autre endroit \* il dit, que pour bien situer une \* Liv. vii. » Maison de Campagne, il faut considérer en premier lieu, ch. 1x.

» quelle exposition est la plus saine, & tourner la Maison de

» ce côté là. »

En effet, c'est à quoi l'on doit le plus prendre garde. Quel Vitandum est désagrément seroit-ce de bâtir une Maison de Campagne, & autem quod de planter un Jardin, dans un (a) lieu qu'on ne pourroit ha-runt aqua canbiter, sans altérer sa santé, que quatre mois de l'année? Tâ-sa, villas in chons donc d'éviter ce défaut autant qu'il sera possible, & infinis vallivoyons quelles conditions sont nécessaires à une bonne si- & paucorum euation.

Il y en a cinq principales: la premiére, une exposition ferre habitasaine; la seconde, un bon terroir; la troisième, l'eau; la torum saluti. Palladius de quatriéme, la vûe d'un beau Pays; la commodité du lieu re rustica, l.

forme la cinquiéme.

La première est une exposition saine, c'est-à-dire, un lieu qui ne soit point situé ni trop haut, ni trop bas; trop haut, parce qu'un Jardin seroit fort exposé aux vents, qui sont trèsnuisibles aux arbres, & qui emportent non-seulement les murs, les escaliers des terrasses, mais jusqu'aux couvertures des Maisons; trop bas, parce que l'humidité des lieux bas & marécageux, cause des humeurs, des fluxions, & plusieurs autres maladies; outre un mauvais air qu'on y respire Palus omniprovenant des Crapauds, des Couleuvres, des Serpens & modò vitanda autres animaux venimeux, qui s'engendrent dans les eaux est, quia sicdes Etangs & des Marais.

C'est ce qui doit nous déterminer à fuir les situations des pter pessilen-Montagnes (b) & celles (c) des Fonds & des Vallées. Il malia hortis y en a de deux autres sortes qui sont infiniment meilleures, inimica que & c'est celles-là qu'on peut appeller des situations heureuses, seuerat. Pal-

comme la demi-côte & la plaine.

La situation de la \* demi-côte est très-recherchée: elle est tit. vii. des plus avantageuses, pourvû qu'elle ne soit point trop roide, gairement la

dierum volu-I. tit. XVI.

cari consuevit æstate, & prorustica, l. 1.

mi-côte.

<sup>(</sup>a) Rambouillet, Dampierre, Courances, Liancourt, Gentilly.

<sup>(</sup>b) Les Allemans choisissent les Montagnes. (c) Les Anglois prennent les fonds pour avoir des Canaux.

avoir beaucoup de plein-pied & quantité d'eau: si cette pente étoit trop roide, comme pourroit être un Jardin situé sur Felix horti la croupe d'une Montagne, l'on auroit le désagrément de positio est cui voir souvent les arbres arrachés & entraînés par les torrens nataplanities, & les ravines, les terres d'enhaut s'ébouler, les allées gâeursus, aqua tées, les murs abatus: en un mot on ne pourroit jamais jouir spatia discreta de la propreté d'un Jardin qui seroit sujet à tant d'accidens. derivat. Pal- Si cette pente se trouve au contraire douce, imperceptiladius de re ruftica, l. 1. ble, & surtout abondante en sources, elle vous donnera une tit. xxx111. exposition des plus saines & des plus agréables; le haut de Boiceau rraité du Jar- la Montagne qui vous mettra à l'abri des grands vents & des dinage, I. 1. grandes ardeurs du Soleil, vous fera jouir d'un air tempéré;

La Quinti- les eaux qui viendront du haut de cette Montagne formenie, tome 1. ront dans vos Jardins des Fontaines, des Canaux, & même part. 2. page des Cascades. Ces mêmes eaux après avoir fait leur effet,

trouveront un écoulement naturel dans les Vallées. Personne n'ignore qu'un lieu en est beaucoup plus sain, quand les eaux n'y font que passer sans y croupir; ce qui s'entend des

eaux de pluie, comme des eaux de fontaine.

La situation de la Plaine a de l'agrément, son terrein plat est moins lassant pour la promenade, & de moindre entretien que le Côteau: les murs de terrasse, les glacis, & les escaliers n'y sont point nécessaires. Les ravines & les pluies n'y font aucun dégat. On jouit dans la Plaine d'un beau plein-pied naturel, & d'un air moins vif que celui de la Côte : des Campagnes vastes, entrecoupées de Rivières, d'Erangs & de Ruisseaux, de belles Prairies, des Montagnes couvertes de Bâtimens & de Bois, se présentent sans cesse à la vûe, & forment un fond agréable, & une perspective naturelle qu'on ne sçauroit trop estimer, sans compter l'agrément de la Pêche & la commodité des Riviéres.

On est fort partagé sur ce choix; les uns aiment mieux les Côteaux, les autres donnent la préférence aux Plaines. On laisse ce choix au Lecteur, après lui avoir rapporté tous les avantages de ces deux situations. On ajoutera ici ce que les Anciens faisoient au rapport de plusieurs Auteurs. Pour juger de la qualité de l'air, de l'eau & des fruits d'un Pays, ils examinoient la constitution du corps des animaux, qui y

étoient

Étoient nourris; ils en considéroient les entrailles; & quand ils les trouvoient gâtées & corrompues, ils conjecturoient de là que celles des hommes deviendroient de même, s'ils venoient habiter les mêmes lieux.

Il est bon de dire ici, qu'en fait de Jardinage, l'on compte Quatre Exquatre expositions différentes du Soleil; celle du Levant, du positions dif-

Couchant, du Nord & du Midi.

L'exposition du Levant, est celle où le Soleil luit depuis le matin jusqu'à Midi.

L'exposition du Couchant, est celle où le Soleil darde ses

rayons depuis le Midi jusqu'au soir.

L'exposition du Nord ou Septentrion, est celle où le Soleil se montre le moins, car il n'y paroît qu'environ deux heures le matin, & autant le soir : aussi est-ce la plus mauvaise exposition de toutes. Elle est opposée entiérement à celle du Midi, où le Soleil se montre le plus ardent dans toute l'étendue de la journée, on la juge pour cette raison la meilleure des quatre, & la plus nécessaire de toutes pour les Jardins. En construisant des murs obliquement, on jouit à la fois des deux expositions du Midi & du Levant, parce que le Soleil s'y glisse & y demeure suffisamment.

Revenons à la seconde condition, qui est un bon terroir, c'est-à-dire, une terre fertile & abondante d'elle-même. Ce ne seroit pas assez d'avoir trouvé un pays sain, une exposition tournée au Midi, & qui auroit tous les avantages dont on a parlé ci-devant, si elle n'étoit accompagnée d'un bon tond de terre; sans cette sage précaution l'on pourroit craindre, que tout ce qu'on y plantera ne languît pendant un tems, & enfin ne mourae; c'est à quoi l'on doit le plus pren-

dre garde, suivant l'instruction qui suit.

Pour connoître si le fond d'une terre est bon, il faut distinct guer premiérement si c'est un vieux Jardin qu'on veuille replanter, ou si c'est une place neuve qu'on ait dessein de choisir: si ce n'est qu'un vieux Jardin qu'on desire replanter & regarnir, on fera fouiller la terre aux endroits où l'on exécutera quelque dessein nouveau, soit Parterre, Bosquet, ou Boulingrin. S'il se trouve que la terre n'y soit pas bonne, ou bien qu'elle soit usée, on l'amandera suivant ce qui va être dit. On est quelquesois obligé de faire cette dépense,

(a) In fun-lorsque par (a) succession, ou par achat on possede une dulo sed avito. Maison de campagne dont le Jardin est planté; c'est ainsi qu'on peut réparer les défauts naturels d'un ancien Jardin.

Si c'est une place neuve qu'on ait dessein de choisir en pleine campagne, où l'on puisse, pour ainsi dire, tailler en plein drap, il y a beaucoup plus de choses à considérer. On doir examiner d'abord ce qui couvre la terre aux environs: si l'on y voit des Bruyeres, Serpolets, Chardons, & autres mauvaises herbes, on peut juger que le terrein est assez mauvais: s'il y a de grands arbres près de là, remarquez s'ils sont tortus, mal faits, rabougris, d'un verd altéré, & pleins de mousse; s'ils sont tels, on sera bien de quitter cet endroit. Si ces arbres au contraire se trouvent droits, élevés, vigoureux, d'un beau verd, s'ils ne sont point couverts de mousse, ni de vermine, & que la terre produise de bonnes herbes, de si heureux présages doivent engager ceux qui voudront se servir de ce terrein, à en examiner de plus près la qualité.

Dans l'espace à peu près qu'on aura dessein de faire enclorre pour un Jardin, on fera faire cinq ou six fouilles en différens endroits, comme aux extrêmités & dans le milieu, pour sonder la terre, & par-là en connoître la qualité. Ces fouilles doivent avoir environ six pieds de large sur quatre de profondeur. On fera vuider cette terre, ensuite avec la toise l'on examinera combien il y a de hauteur de bonne terre; il s'en doit trouver trois pieds de hauteur, ou pour le moins

deux.

Qualités requises à une

La terre pour être bonne ne doit point être pierreuse; bonne Terre, caillouteuse, ni difficile à labourer; il ne faut pas qu'elle soit ni trop séche, ni trop humide, trop sablonneuse & trop légére, & surrout elle ne doit point être trop forte, comme sont les terres franches, argilleuses & glaiseuses, qui sont les plus mauvaises de toutes pour les Jardins.

> A l'égard de la couleur de la bonne terre, elle doit être d'un gris tirant sur le noir; les terres rouges, jaunes & blanchâtres ne valent jamais rien. Il faut encore une qualité à la terre, c'est qu'elle se manie aisément, & qu'elle soit d'une

moiteur tempérée.

(b) La Quintinie.

Les Jardiniers-Fruitiers (b) ajoutent, que pour connoître

une bonne terre, l'on doit en consulter le goût & l'odeur; le goût, en mettant une poignée de terre dans un verre plein Le Jardinier d'eau, passant ensuite cette eau dans un linge: si vous trouvez en la bûvant qu'elle ait un goût âpre & amer, les fruits & les légumes auront le même défaut. Pour l'odeur, il faut

prendre un peu de terre dans la main, & la flairer.

Ces deux derniéres qualités regardent plutôt les Fruitiers & les Potagers, que les Jardins de propreté, où le goût & l'odeur de la terre ne font rien. Cependant comme dans une belle Maison les Jardins fruitiers & potagers sont nécessaires, on fera bien d'y avoir égard. Rien n'est plus désagréa- les fruits qui ble que de manger des fruits qui ont un goût âpre, amer, croissent aux

insipide, & qui sentent le choux ou le navet.

Il s'agit présentement d'améliorer un terrein, & de distinguer si la terre n'est pas bonne, si elle est entiérement usée, ou bien si elle est trop légére & trop dénuée de sels. Dans le premier cas on fera fouiller à deux pieds de profondeur dans toute l'étendue du terrein, on enlevera la mauvaise terre, & on y en fera apporter de la meilleure qui se pourra trouver aux environs. On peut encore faire retourner les terres à deux ou trois pieds de bas, en commençant par un bout à faire une rigole de six pieds de large, & à étendre dans le fond un lit d'un demi-pied de fumier convenable à la qualité du terroir, & ensuite on fera couvrir de terre le fumier, en observant de jetter dans le fond celle de dessus qui est toujours la meilleure. On continue de faire de semblables rigoles dans tout le terrein, de manière qu'on rejoigne la derniére faite. Cette opération de remuer tout un terrein & de le fumer, sans ensever aucune terre, coûte moins que d'en rapporter de nouvelle. Quand la terre est trop légére ou trop dénuée de sels ( qui est le second cas ) on se contente de la fumer à la manière ordinaire en la

On observera que les terres légéres conviennent assez dans les Pays froids, parce que le peu de chaleur qui s'y fait sentir, est suffisant pour les échausser dans leur production. Les terres fortes & graffes conviennent mieux dans les Pays chauds;

Bij

labourant à la charue, de la marner dans les endroits où la marne est commune, ou d'y faire parquer les Mou-

tons.

L. Liger.

environs de Marly.

#### LA THEORIE DU JARDINAGE.

elles empêchent par leur liaison, la chaleur de pénétrer si

aisément, & d'altérer les plantes.

Les différens amandemens & engrais qui améliorent les terres sont remplis de sels & d'esprits végétaux que les pluies & les arrosemens dissoudent & sont sondre sur les grains à germer & sur les racines des arbres; c'est le seul reméde pour restituer aux terres la fertilité que leur enlevent de trop abondantes moissons.

On se servira dans les terres fortes, humides, froides & pésantes de fiente de Pigeon, de Mouton, de fumier de Cheval, d'Asne & de Mulet; & pendant l'hyver on buttera ces terres, c'est-à-dire, on les mettra en petites buttes pour faire plus facilement écouler les eaux. Dans les terres usées, séches & brûlantes on emploiera du fumier de Bœuf, de Vache & de Pourceau. Dans les terreins arides & qui n'ont point de corps, la marne est excellente. Les terres glaiseuses qui sont peu propres à la végétation, s'amanderont avec des fumiers de Pigeon, de Mouton, Cheval & Mulet en y mêlant de la terre sablonneuse, & la labourant à propos. Les terres pierreuses & caillouteuses par leur peu de fond, doivent être effondrées souvent; pour en détacher les rochers, on se sert de poudre à canon. Les terres pleines de tuf ne doivent point se labourer avant, crainte de piquer dans le tuf, & de mêler la bonne terre avec la mauvaise qu'on aura ramenée dessus, en labourant, ce qui la rendroit infertile. On l'amandera avec de la marne, ou des curures d'Etangs. Il faut à la terre sabloneuse & légére des boues des rues & des grands chemins, des curures de cours, de Marres, de Fones & d'Etangs, & la labourer moins fréquemment que les autres. Dans les terres arides & stériles on peut se servir de salpêtre pris au pied des vieux murs, soupoudré & répandu sur ces terres. On a l'expérience que dans des cantons fumés & reposés pendant plusieurs années, cependant toujours stériles, le salpêtre avoir réussi. Les cendres qui restent sur le cuvier après que la lescive est coulée, & que l'on appelle de la Charée, font un bon amandement; les feuilles des arbres, lorsqu'elles sont pourries, sont encore estimées; on les laisse ordinairement dans les bois pour les fumer: il n'y a pas jusqu'aux excrémens de l'homme (que

13

l'on nomme Poudrette) qui ne servent d'engrais; mais comme ils sont plus remplis de sels & de substance que les autres, on les doit employer avec beaucoup de ménagement, ainsi que le tan qui ne sert que pour les Ananas. On brûle en Italie les chaumes pour engraisser les terres, & pour faire mourir les animaux venimeux trop fréquens dans les climats chauds; ils brûlent aussi en Angleterre toutes les herbes des montagnes & des vallées, les sont sécher au Soleil, & mêlent leur cendre avec du sable de Mer qu'ils répandent sur les terres avant que de les labourer.

Tous ces engrais se doivent proportionner au tempérament & à la nature des terres; il les faut ainsi préparer avant que de s'en servir. La siente de Pigeon & de Mouton comme trop chaude, doit être long-tems exposée au Soleil, & ensuite mêlée & tempérée par d'autres sumiers. La marne qui est une pierre grasse & très-chaude, doit être modérée par d'autres engrais, c'est celui qui dure le plus. Les curures de marres, les boues des chemins seront mises en monceau pour être hyvernées, desséchées & mêlées avec du terreau. Les sumiers ordinairement demandent à être mis dans des endroits bas & humides, tels que les basses-cours, pour avoir le tems de se consumer & de se pourrir, asin que le trop de chaud ne dissipe point leur graisse.

La troisième condition qui est l'eau, est une des plus considérables de toutes: on juge de sa bonté, quand on voit les habitans d'un pays avoir le tein d'une bonne couleur, la voix nette, être robustes, n'avoir point de goëtres; on examine encore si les légumes y cuisent promptement. L'eau de pluie est la plus légère; imprégnée du nitre de l'air, elle est plus séconde & plus pure. L'eau n'est pas moins utile aux plantes Aqua nutrise que nécessaire à la vie, c'est elle qui tempere les grandes sé-omnium vir-

cheresses de l'Eté qui les brûleroient sans son secours.

On doit donc bien prendre garde dans le choix qu'on fe-gulis usus mis ra d'un terrein, qu'il s'y trouve aisément de l'eau; l'on en nistrate voit la nécessité, joint à la beauté qu'elle y ajoutera, en formant des Jers d'eau, des Canaux & des Cascades, qui font les plus beaux ornemens des Jardins.

Il ne faut pas aussi qu'il y ait une si grande quantité d'eau dans un pays, que les terres en soient noyées: cette abon-

Aqua natrice
omnium virgultorum &
diversos singulis usus mi-

B iij

#### LA THEORIE DU JARDINAGE.

\* Ainsi qu'à dance rendroit ces lieux aquatiques & mal sains, \* comme l'on

Liancourt, Gentilly, &c., a déja remarqué ci-devant.

La quatriéme condition que demande une heureuse situation, c'est la vûe & l'aspect d'un beau Pays; sans être aussi nécessaire que les précédentes, elle est une des plus agréables. Quel avantage y auroit-il de planter un Jardin dans un endroit enterré, triste & bouché? Il n'y a rien de plus divertissant, ni de plus agréable dans un Jardin, qu'une belle vûe, & l'aspect d'un beau Pays. Le plaisir de découvrir sur une terrasse un grand nombre de Villages, de Bois, de Rivieres, de Côteaux boisés, de Prairies richement meublées d'animaux, & rafraîchies par un ruisseau, & mille autres diversités qui font les beaux Paysages, surpasse tout ce qu'on en pourroit dire ici, ce sont de ces choses qu'il faut voir pour juger de leur beauté.

VII. ch. 1.

La cinquiéme & derniére condition est la commodité du lieu, qui doit être de quelque considération pour un parti-Vitruve, Liv. culier, par rapport à l'utilité qu'il en peut retirer. On entend par la commodité du lieu, qu'une Maison soit voisine de quelque Riviere, & qu'elle tienne à quelque Village: on sçait que dans les Maisons isolées en pleine campagne, on ne jouit pas si facilement des commodités de la vie, & des secours nécessaires en cas d'accident. Il faut encore qu'une Maison ne soit pas éloignée d'une Forêt, pour avoir du bois aisément, que le chemin pour y aller soit beau en Hyver, comme en Eté, que ce soit du pavé, ou bien des sables, & en un mot, qu'on y puisse voiturer en tout tems ce dont on aura besoin. L'avantage qu'une Maison aura d'être située proche d'une riviere, regardo en premier lieu la facilité de transporter ses bois, & en second lieu d'avoir au moins de bons puits, & peu profonds: si elle ne peut avoir des eaux de source, elle pourra par le moyen d'une pompe élever les eaux, pour les conduire ensuite dans des bassins; c'est ce qu'on expliquera plus au long dans la derniére Partie de cet Ouvrage.

Il est évident que le Jardinage demande quatre choses essentielles, le Soleil, l'eau, la bonne terre & le soin du Jardinier; on en pourroit encore ajouter une cinquiéme, qui est

l'œil du Maître.

#### CHAPITRE III.

# DES DISPOSITIONS, es distributions générales des fardins.

A disposition & la distribution d'un Plan général pour être parfaites, doivent suivre la situation du terrein: le plus grand Art de bien disposer un Jardin, est de connoître & d'examiner les avantages & les désauts naturels du

lieu, pour profiter des uns, & corriger les autres.

La variété de la composition, une distribution bien entendue & bien raisonnée, une belle proportion de toutes les parties, un accord entr'elles, contribuent beaucoup à rendre un Jardin parfait, puisqu'au sentiment de tout le monde, les Jardins les plus yariés sont les plus estimés & les plus

magnifiques.

C'est à quoi un Architecte, ou un Dessinateur de Jardins doir principalement prendre garde, quand il veut inventer un beau Plan, en se servant avec art & œconomie, des avantages d'une place, & en corrigeant par son industrie les désauts, les biais & les inégalités du terrein. Il doit avec de telles précautions conduire & régler l'impétuosité de son génie, en ne s'écartant jamais de la raison & de ce qui peut s'exécuter de mieux, suivant la situation naturelle du lieu, à laquelle il doit roujours s'assujettir.

Un Architecte est quelque sois bien à plaindre, d'être obligé de gêner son génie jusqu'à le soumettre aux idées capricieuses d'un Particulier souvent entêté de son opinion. Ces idées sont tous les jours retrancher ce qu'il y a de meilleur dans un Plan, & y substituer du médiocre. Les Critiques qui n'en connoissent pas la vraie cause, l'attribuent toujours à l'Architecte: c'est la maxime générale quoiqu'injuste, mais le

prix de leur aveugle complaisance.

Un Plan général peut devenir difficile à inventer, par l'irrégularité d'une place neuve, dans laquelle des chemins tortus, & des enclaves de maisons voisines, assujettissent à des

formes bizarres & à des biais considérables: souvent la chûte & l'inégalité du terrein contraignent à de certaines terrasses,

qui partagent quelquefois fort mal tout un enclos.

On se trouve encore gêné quand on veut rajuster un vieux Jardin sans le ruiner entiérement : il faut alors en lever le plan exactement, & examiner chaque piéce l'une après l'autre devant que de la condamner. Ces ajustemens sont plus difficiles que d'inventer un dessein pour une place neuve, ils gênent extrêmement le genie, & l'oblige à bien des changemens avant que d'inventer un dessein qui s'ajuste à toutes les autres piéces plantées. Entrez tant que vous pourrez dans l'esprit de celui qui a donné le plan général du Jardin; accommodez-vous à ce qui est déja fait; corrigez le mauvais sans trop abattre; & si vous y faites des piéces neuves, qu'elles ne soient pas si grandes, ni si magnifiques qu'elles effacent tout le reste. Les piéces simples s'accordent souvent mieux avec un vieux Jardin, que les morceaux riches & extraordinaires. Cherchez plutôt à former un tout agréable, qu'à vous singulariser. On s'accommodera sur-tout aux bâtimens, aux murs, aux bassins & canaux déja faits, à moins qu'ils ne soient très-mal placés, & sans vouloir trop couper, pour réformer tous les défauts d'un Jardin, on ne corrigera que les plus effentiels: on conservera principalement les bois, les palissades & les allées de haute suraye, qui sont très-longues à s'élever, & qui doivent être regardées dans un rétablissement, comme une chose sacrée: cela demande une main ménagere, un homme entendu dans cet Art, & non de ces gens qui abattent & renversent tout, pour pouvoir exécuter leurs desseine, qui quoique beaux, ne s'accordent nullement à ce qui est déja fait. Plus ces desseins sont riches; plus ils font paroître ridicule le reste du Jardin que l'on est obligé de changer dans la suite. Ces exemples ne sont que trop fréquens.

Comme un beau Jardin est du moins aussi difficile à inventer & à distribuer qu'un beau Bâtiment, la plûpart des Archite- êtes, & de ceux qui se mêlent de donner des desseins de Jardinage, n'y réussissent pas toujours; ils forment souvent des desseins capricieux, qui ne conviennent point à la situation du lieu, & dont le meilleur est pillé de côté & d'autre.

. Une

Une des principales raisons pour laquelle ces gens là n'ont pas l'intelligence nécessaire pour composer un beau dessein, c'est que cette connoissance dépend de plusieurs autres. Il faut être un peu Géométre, sçavoir l'Architecture, & la bien dessiner, entendre l'ornement, connoître la propriété & l'effet de tous les plans dont on se sert dans les beaux Jardins, inventer facilement, & y joindre une intelligence

choses, par la cririque des mauvaises, & par une pratique

consommée dans l'Art du Jardinage.

Il n'y a pas jusqu'à de pauvres Jardiniers, qui quittant la bêche & le rateau, se mêlent de donner des desseins de Jardins, où ils n'entendent rien. Ceux qui malheureusement s'adressent à eux, sont exposés à faire beaucoup de dépenses pour planter un Jardin de mauvais goût ; il ne coûte pas plus certainement d'exécuter un beau dessein, qu'un mauvais: ce sont toujours les mêmes arbres, les mêmes plans, qui ne font un méchant effet que par leur mauvaise dispofition.

& un bon goût, qu'il faut s'être formé par la vûe des belles

Un homme riche qui veut planter un beau Jardin, doit observer trois choses; choisir en premier lieu une personne, dont la capacité dans l'art du Jardinage, soit déja prouvée par quantité de bons morceaux. En second lieu il ne doit pas suivre l'usage de la plûpart des gens du monde, qui pour imiter les travaux du Roi, font exécuter des desseins avec une précipitation infinie; une exécution si prompte réussit rarement, & l'on n'a pas le tems de digérer un dessein, avant que de l'exécuter: souvent même on est obligé de le changer l'année suivante, pour n'y avoir pas fait d'abord les réflexions nécessaires. Les Bâtimens sont quelquefois du nombre de ces folies: on doit donc laisser un plan général exposé à la vûe des connoisseurs, & prendre leurs avis, sans en négliger aucun : on connoîtra par-là le vrai mérite d'un dessein, l'on y découvrira même six mois après des défauts qui n'avoient pas été apperçus dans les premiers jours. Enfin il faut se consulter sur la dépense qu'en veut faire, pour y proportionner la grandeur de son bâtiment & l'étendue de son Jardin, & considérer que plus le Jardin sera grand, plus il en coûtera pour en dresser le terLA THEORIE DU JARDINAGE.

rein, pour planter, pour exécuter tous les desseins, & l'entretenir dans la suite. S'il y a des fontaines, les bassins & les piéces d'eau deviendront plus grandes, les conduites plus longues, & par conséquent coûteront infiniment dayantage. Combien de Jardins sont restés imparfaits par l'impuissance imprévue de leur maître.

Il vaut donc mieux se contenter d'une étendue (a) raisonenim est culta nable, bien cultivée, que d'avoir de ces vastes Parcs, dont exiguitas, les trois quarts sont ordinairement négligés. La vraie granquam magniquan magni-tulo neglecta. deur d'un beau Jardin, ne doit guére passer 30 ou 40 ar-Palladius de pens. A l'égard du bâtiment, qui absorbe le plus souvent la re ruttica, l. moitié de la dépense, il n'est pas nécessaire qu'il soit si grand, ni si magnisique, quoique bien des gens se piquent d'avoir des palais, & d'être mieux logés à la campagne qu'à la ville. L'on peut dire avec raison, qu'un bâtiment de campagne doit être proportionné à l'étendue du Jardin: il seroit aussi peu convenable de voir un magnifique bâtiment dans un petit Jardin, qu'une petite maison dans un Jardin d'une vaste étendue; ce sont deux extrêmités qu'il faut éviter, & faire ensorte que le bâtiment réponde au Jardin, & le Jardin au bâtiment. Il vaudroit encore mieux se contenter d'une petite maison, accompagnée d'un grand Jardin; une maison de campagne en effet doit différer de celle d'une ville, où la grandeur des bâtimens est plus nécessaire que celle des Jardins, par rapport à une habitation ordinaire, & à la valeur du terrein: on ne recherche même la campagne, que pour y avoir des Jardins plus vastes & plus magnisiques.

On peut distinguer quatre maximes fondamentales pour bien disposer un Jardin: la première, de faire céder l'Art à la Nature; la seconde, de ne point trop offusquer un Jardin; la troisième, de ne le point trop découvrir; & la quatriéme, de le faire toujours paroître plus grand qu'il ne l'est effectivement : cela demande les quatre remarques suivantes.

Il faut, en plantant un Jardin, considérer qu'il doit plus tenir de la Nature que de l'Art, dont il ne doit emprunter que ce qui peut servir à la faire valoir. Il y a des Jardins où (b) Les Jar-vous ne voyez que des choses (b) extraordinaires, gênées, dins de Meu-don très-ex- hors du naturel, & qui ne sont faites qu'à grands frais, com-

me sont des murs de terrasse très-élevés, de grands escaliers traordinaide pierre, qui sont de vraies carrieres, des fontaines trop s. Cloud, de décorées, & quantité de berceaux, cabinets, portiques de Chantilly & treillage ornés de figures & de vases, lesquels sentent plus très-naturels. la main de l'homme, que celle de la Nature. Cette affectation le doit céder à la noble simplicité des escaliers, des talus & rampes de gazon, des berceaux naturels & des pallissades simples sans treillage, soutenues & rehaussées en certains endroits par quelques figures & autres ornemens de Sculpture. A l'égard des parties d'un Jardin, elles doivent être si bien placées, qu'on les croye faites & plantées où elles sont, par l'Auteur, pour ainsi dire, de la Nature : un bois, par exemple, pour couvrir des hauteurs, ou remplir des fonds, situé sur les aîles d'une maison: un canal, dans un endroit bas, & qui paroisse être l'égoût de quelque hauteur voisine, ensorte que l'embellissement & l'art qu'on y a donné dans la suite, cédent entiérement à ce naturel. C'est une foible raison de dire, qu'on doit plus estimer ce qui est fait de mains d'hommes, par rapport aux grandes sommes que ces travaux ont coûté, que ce qui vient des mains de la Nature, par la modicité de la dépense: l'un est moins bien placé & plus extraordinaire, l'autre moins surprenant & dans sa vraie place.

On ne doit pas rendre les Jardins tristes & sombres, en les offusquant par trop de broussailles & de couvert, de belles esplanades doivent régner autour du bâtiment, & dans de certains endroits qu'il est à propos de tenir découverts, à cause du bel aspect de la campagne : c'est pour cela qu'on ne met dans les parterrres, dans les boulingrins, sur les terrasses & sur les rampes, que de petits ifs & arbrisseaux, afin que n'occupant point tout l'espace de l'air, on jouisse d'un grand

ciel.

Présentement on tombe dans un désaut tout opposé: c'est de trop découvrir un Jardin, sous prétexte de faire de grandes piéces: vingt Jardins considérables autour de Paris, ont ce défaut: on les voit du perron du bâtiment, sans être obligé de descendre pour les aller visiter: l'agrément d'arrêter la vûe dans de certains endroits d'un Jardin, excite l'envie d'aller voir des piéces agréables, comme de beaux bosquets,

des falles vertes ornées de Fontaines & de Figures. Ces grandes piéces plates, & leurs grands ratissés dérobent, pour ainsi dire, la place des Bosquets, & du relief qui fait l'opposition & la variété des Jardins; il peut seul faire valoir tous ces morceaux unis: cet ombrage si nécessaire étant ôté, ne permet pas de se promener en Eté sans être exposé aux ardeurs du Soleil.

Ces Jardins si découverts jouissent ordinairement d'une vûe fort étendue, & c'est justement ce qui les sait paroître encore plus petits qu'ils ne sont. On les compare avec la campagne voisine avec laquelle ils se consondent, ils ne paroissent pas plus grands, pour ainsi dire, que la main, contre la maxime sondamentale de faire toujours croire un Jardin beaucoup plus grand qu'il n'est, soit en arrêtant le coup d'œil avec adresse par des rideaux que sorment des palissades, des allées, des bois placés à propos, & contraints à une hauteur convenable à la vûe, ou en pratiquant des lizieres de bois contre les murs, pour tromper agréablement par l'étendue considérable dont cela sait paroître un enclos. Il faut encore principalement s'appliquer dans un Jardin à couvrir de verdure tous les murs dont l'aspect est des plus tristé.

La proportion générale des Jardins de médiocre étendue, est d'être un tiers plus longs que larges, & même de la moitié, asin que les piéces en deviennent barlongues & plus gracieuses à l'œil; une place une sois ou deux plus longue que large, est désagréable, & n'est qu'un boyau. Cette pro-

portion ne s'observe pas dans les grands terreins.

Voici à peu près les autres regles générales qu'on doit sui-

vre dans les dispositions & distributions des Jardins.

Il faut toujours descendre du bâtiment dans le Jardin par un perron de trois marches au moins, cela rend le bâtiment plus sec & plus sain, & l'on découvre de dessus ce perron,

la plus grande partie du Jardin.

Un Parterre est la première chose qui doit se présenter à (a) Les Ita- la vûe, il doit occuper les places les plus proches (a) du bâliens au lieu de parterre, orment des découverte qu'il cause au bâtiment, que par rapport à sa beauesplanades est de à sa richesse, qui se trouvent sans cesse sous les yeux, ornées de sontaines en & se voient de toutes les senêtres d'une maison. On doit

accompagner les côtés d'un Parterre, de morceaux qui le fas-face de leurs sent valoir. Une piéce aussi plate demande du relief, tels que Palais, pour font les bosquets & les palissades. L'on examinera avant carosse, & que de les planter, si l'on jouit d'une belle vûe de ce côté-rejettent les là, on tiendra pour lors les côtés d'un Parterre tout décou- les aîles d'un verts, en y pratiquant des boulingrins, des esplanades & bâtiment. autres piéces plates, qui feront jouir de cette belle vûe. Donnez-vous de garde de la boucher par des bosquets, à moins que ce ne soit des quinconces, des bosquets découverts avec des palissades basses, qui n'empêchent point l'œil de se promener entre les tiges des arbres, & de découvrir la belle vûe de tous côtés.

Mais s'il n'y a point de vûe, & qu'il se rencontre au contraire une montagne, un côteau, une forêt, un bois, ou quelque village trop voisin, on pourra alors border le parterre de palissades & de bosquets garnis, pour cacher ces aspects désagréables.

Ne seroit-ce pas un grand désagrément d'être obligé après quelques années, d'arracher un bois, ou de le receper à une l'on a fait certaine hauteur, parce qu'il a d'abord été mal placé, & qu'il dins de Conprive du plus grand agrément des maisons de campagne, flans.

qui est la vûe.

Les bosquets font le capital des Jardins : ils font valoir toutes les autres parties, & l'on n'en peut jamais trop planter, pourvû que les places qu'on leur destine, n'occupent point celle des Potagers & des Fruitiers, qui sont des choses utiles & nécessaires à une grande maison. Ces Potagers & ces Fruitiers seront toujours placés près des basse-cours, & séparés par un mur des auuces Jardins. Cette précaution nécessaire pour la conservation des fruits, ne l'est pas moins pour cacher à la vûe les fumiers, les terreaux & le nétoyement des planches & des couches.

On choisit pour accompagner les Parterres, les desseins de bois les plus mignons, tels que des bosquets découverts à compartimens, des quinconces, des salles vertes avec des boulingrins, des treillages & des Fontaines dans le milieu: ces bosquets sont d'autant plus agréables, étant près d'un bâtiment, que vous trouvez tout d'un coup de l'ombre sans en aller chercher si loin; la fraîcheur qu'ils communiquent

Ainsi que

C 111

aux appartemens, est ce qu'on recherche le plus dans la

grande chaleur.

On voit à Il seroit bon de planter contre la maison quelques bos-Liancour, à quets d'arbres verds, afin que dans les plus grands froids de Ruel, & au l'Hyver, on eût le plaisir de jouir de leur verdure. L'on peut Jardin du l'Hyver, on eût le plaisir de jouir de leur verdure. L'on peut Roi, des bois même en planter quelques quarrés dans un beau Jardin, pour verds, assez varier avec les autres bois, qui par la chûte de leurs feuilles, très-élevés. paroissent tout nuds pendant l'Hyver.

On décore la tête d'un Parterre, de bassins ou piéces d'eau, & au-dessus d'une forme circulaire de palissades, ou de bois, percée en patte d'oie qui mene dans de grandes allées, & l'on remplit l'espace depuis le bassin jusqu'à la palissade, de petites piéces de broderie ou de gazon, ornées

d'ifs, de caisses & de pots de fleurs.

Dans les Jardins en terrasse, soit de profil ou en face d'un bâtiment où l'on a une belle vûe, il ne convient pas de boucher la tête d'un Parterre par une demi-lune de palissades; il faut alors pour continuer cette belle vûe, pratiquer plusieurs piéces de Parrerre tout de suite, soit de broderie, de compartiment, à l'Angloise, ou de piéces coupées, qu'on séparera d'espace en espace, par des allées de traverse, en observant que les Parterres de broderie, comme les plus riches, soient toujours voisins du bâtiment.

On fera la principale allée en face du bâtiment, & une autre grande de traverse, d'équerre à son alignement; bien entendu qu'elles seront doubles & d'une largeur proportionnée à leur longeur & convenable aux autres parties du Jardin. Au bout de ces allées on percera les murs par des grilles ou des ouvertures, avec un fossé large & profond au pied revêtu des deux côtés pour soutenir les terres & empêcher qu'on n'y puisse monter, lesquelles continueront les enfilades & le coup d'œil. Ces percés s'appellent des sauts de Loup ou des ah ah, parce qu'ils surprennent la vûe en approchant, & font crier ah, ah, dont ils ont pris le nom. On tâchera de faire servir les grilles & les percés à plusieurs allées, en les disposant en patte d'oie, en étoiles & en diagonales.

S'il y avoit quelque endroit de terre naturellement bas & marécageux, & qu'on ne voulût pas faire la dépense de le remplir, on y pourra pratiquer des boulingrins, des piéces

d'eau, & même des bosquets, en relevant seulement les al- Comme les lées, pour les mettre de niveau avec celles qui en sont pro-Bosquets de S. Cloud.

ches, & qui y conduisent.

Après avoir disposé les maîtresses allées, & les principaux alignemens, & avoir placé les Parterres & les piéces qui accompagnent ses côtés & sa tête, suivant ce qui paroît convenir au terrein, on exécutera dans le haut & le reste du Jardin, plusieurs différens desseins, comme des bois de haute-sutaie, des quinconces, cloîtres, galeries, salles vertes, cabinets, labyrintes, boulingrins, amphitéatres ornés de fontaines, canaux, figures, &c. Toutes ces piéces distinguent fort un Jardin du commun, & ne contribuent pas peu à sa magnificence.

On doit observer en plaçant & en distribuant les différentes parties d'un Jardin, de les opposer toujours l'une contre l'autre: par exemple, un bois contre un Parterre ou un boulingrin, & ne pas mettre tous les Parterres d'un côté, & tous les bois d'un autre, comme aussi un boulingrin, contre un bassin, qui seroit vuide contre vuide, ce qu'il faut éviter; mettez toujours pour faire opposition, le plein contre le

vuide, le plat contre le relief.

Il faut de la variété, non-seulement dans le dessein général d'un Jardin', mais il en faut encore dans chaque piéce féparée. Si deux bosquets, par exemple, sont à côté d'un Parterre, quoique leur forme extérieure & leur grandeur soient égales, il ne faut pas pour cela répéter le même dessein dans tous les deux, mais en varier le dédans. Il seroit désagréable Le Jardin des de trouver le même dessein des deux côtés, & l'on peut di-Thuilleries pareil des re qu'un Jardin ainsi répété ne peut passer que pour un demi deux côtés, à dessein: cette faute où l'on tomboit autrefois, s'évite présen- quelque chotement, persuadé que l'on est, que la variété est la plus grande beauté des Jardins. Il faut encore dans une pièce en varier les parties séparées, si un bassin est circulaire, l'allée du tour doit être octogone: il en est de mêmé d'un boulingrin, & des piéces de gazon qui sont au milieu des bosquets.

On ne doit répéter les mêmes piéces des deux côtés que dans les lieux découverts, où l'œil en les comparant ensemble, peut juger de leur conformité, comme dans les Parterres, les boulingrins, les bosquets découverts à comparti-

mens & les quinconces: dans les bosquets formés de palissades & d'arbres de haute-futaie, il faut au contraire en varier les desseins & les parties détachées, qui néanmoins quoique dissérentes, doivent toutes avoir un rapport & une convenance entre elles, de sorte qu'elles s'alignent & s'ensilent l'une l'autre, pour faire des percés & des ensilades très-agréables.

En fait de desseins, donnez toujours dans le grand, dans le beau, ne faites point de petits cabinets & retours, des bassinets & des allées si étroites, qu'à peine deux personnes s'y peuvent promener de front: il vaut mieux n'avoir que deux ou trois pièces un peu grandes qu'une douzaine de petites, qui sont de vrais colifichets. Evitez le désaut opposé qui est d'employer tout un terrein dans une seule pièce.

Dans les petits Jardins de ville la meilleure regle est de faire du grand dans du petit, & de broussailler par des lizieres de bois ou des palissades un peu garnies, le pourtour des murs pour faire paroître ces Jardins plus grands. On arrête encore le coup d'œil par des culs-de-sac, des rideaux de charmille, des théatres, des berceaux de treillage formant de belles décorations qui empêchent qu'on ne découvre tout d'un coup le bout d'un Jardin. Quand on dit de faire du grand dans du petit, ce n'est pas d'occuper le terrein tout entier dans un Parterre, un grand rond ou une seule piéce de gazon sans ornemens, mais il faut que dans un dessein peu confus, il se présente toujours une pièce d'une grandeur raisonnable & dominante par rapport à l'étendue du lieu. Si le terrein est d'une forme large, toutes les piéces seront barlongues pour allonger le coup d'œil & réformer le défaut du lieu: si au contraire la place est barlongue, les piéces seront tenues un peu larges, ou bien l'on coupera le terrein en deux par un rideau de charmille & un bosquet au-dessus.

Avant que d'exécuter un dessein de Jardin, on doit considérer ce qu'il deviendra vingt ou trente ans après, quand les arbres seront grossis & les palissades élevées; un dessein quelquesois paroît beau & d'une belle proportion dans le commencement qu'il est planté, qui dans la suite devient trop petit & si ridicule qu'on est obligé de le changer, ou de l'ar-

racher entiérement pour en planter un autre.

On

PREMIERE PARTIE. CHAP. III.

On doit prendre garde dans la distribution générale d'un Jardin, à si bien placer les arbres des extrêmités de chaque allée, qu'ils ne choquent point la vûe, ni l'ensilade des allées; en échancrant les encoignures & les angles de toutes les piéces, on évite ce désaut, & l'on forme des carresours plus agréables à la vûe, & plus commodes pour la promenade, que de trouver des pointes & des angles saillans qui sont très-dissormes sur le terrein.

Il y a encore plusieurs autres regles touchant la proportion, la convenance & la place des différentes parties & ornemens des Jardins que l'on trouvera dans les Chapitres suivans.

Après toutes ces regles générales, il faut distinguer les dissérentes sortes de Jardins qui se peuvent pratiquer, lesquelles se réduisent à trois. Les Jardins de niveau parsait, les Jardins en pente douce, & les Jardins dont le niveau & le terrein sont entre-coupés par des chûtes de terrasses,

de glacis, de talus & de rampes.

Les Jardins de niveau parfait sont les plus commodes pour la promenade: ces longues allées où vous n'êtes point obligé de descendre & de monter continuellement, présentent un agrément peu commun; leur entretien même est moins considérable que celui des autres Jardins. Pour peu qu'un terrein ait de l'étendue, il est rarement sans quelque pente: il seroit même à souhaiter qu'il y en eût toujours une imperceptible pour l'écoulement des eaux qui séjournant trop longtems dans les allées, y forment des marques noires en croupissant. Comme ces Jardins sont ordinairement dans les plaines, il leur manque quelquesois un peu de vûe; l'on y peut remédier en élevant le long des murs des esplanades ou des terrasses, ainsi qu'on en voit des exemples aux Thuilleries.

Les plus rares Jardins sont ceux en pente douce sans être coupés d'aucunes terrasses; il s'en trouve cependant qui ont été gressés suivant leur pente naturelle, pour éviter la grande dépense des terrasses, des murs, des talus de gazon & des transports de terre. Il n'y a rien de si incommode pour la promenade que ces sortes de Jardins où l'on est dans l'obligation de monter & de descendre toujours sans trouver presque aucun repos, Leur disposition demande beaucoup de

D

génie & de goût pour profiter des avantages du terrein, & le corriger de manière que la promenade en soit supportable. Les amphitéatres, les vertugadins, les estrades, gradins, théatres sont nécessaires dans les bosquets pour en soutenir le plein-pied qui doit être dressé de niveau, & se raccorder avec la pente des maîtresses allées, laquelle étant souvent trop roide se coupe de chevrons de gazon pour rejetter l'eau des deux côtés.

Les Jardins en terrasses sont les plus ordinaires, & pour peu qu'ils ne soient point trop coupés, & qu'on y trouve de longs plein-pieds, leur aspect devient des plus rians & très-savorable pour l'écoulement des eaux tant des pluies que des sontaines. C'est par ce moyen que les eaux jaillissantes se répetent & se servent de réservoir l'une à l'autre. La belle vûe que ces Jardins vous offrent de tous côtés, vous indemnise de la dépense qu'ils vous coûtent & de leur grand entretien. Quel agrément lorsque du haut d'une terrasse vous découvrez une partie d'un Jardin, & les piéces des autres terrasses qui forment autant de différens Jardins! L'agréable aspect de ces répétitions par étage, cause ces Scenes variées que les Italiens appellent des amphitéatres.

Il n'y auroit que le grand entretien & la dépense considérable des Jardins en terrasses qui pourroient tenir en sufpens sur le choix de ces trois sortes de Jardins. C'est selon ces dissérentes situations, que l'on doit inventer la disposition générale d'un Jardin & la distribution de ses parties. Ce qui conviendroit à un Jardin uni & de niveau parfait, seroit peu propre à executer dans un qui seroit dressé sur sa pente naturelle, ou dans un terrein coupé de plusieurs terrasses qui

en rompent le niveau & la continuité.

Il convient d'expliquer ici la manière dont les biais inévitables dans les Jardins se rachetent & se sauvent pour rendre les desseins plus gracieux. Dans les places remplies & couvertes, comme sont les bosquets, on redresse les biais par une ligne droite que forme une palissade, un rideau de charmille, des lizieres de bois, & par les quarrés même des bosquets, dans lesquels le biais est perdu. Si les pièces sont découvertes, telles qu'un parterre, un boulingrin, un porager, une rampe de gazon, le biais se sauve de lui-même dans son étendue; & l'on ne s'en apperçoit souvent que dans

le plan d'un Jardin dessiné sur le papier.

Ces défauts sont plus sensibles dans les petits Jardins de Ville, où il faut toujours rejetter le biais sur les plate-bandes des murs en régularifant le tableau du milieu; les plate-bandes se redressent par un trait de buis, le biais des murs par des lizieres de bois, les coudes des allées qui ne peuvent s'aligner ensemble, se corrigent par le moyen d'un berceau ou d'un banc mis à propos dans l'angle. S'il y a des salles ou des cabinets pratiqués dans les quarrés de bois, il faut les retourner de manière sur l'allée biaise, qu'ils la suivent, afin de ne point se présenter désagréablement. Les sigures rondes & ovales y conviennent mieux que les quarrées & les lignes droites; cependant si l'on vouloit pratiquer des salles de forme longue en coupant les angles à pans, vous empêcheriez qu'elles n'approchassent trop près des palissades, & en alignant leur perpendiculaire fur la ligne biaise sur laquelle il faur se retourner d'équerre, les piéces en seroient plus réguliéres dans leurs retours, dans leurs angles & portions circulaires, & ne se présenteroient point gauches à l'œil. Il résulte de cette Observation que les desseins doivent être inventés pour les places biaises, & les Planches répandues dans cer Ouvrage, indiqueront de quelle manière on doit corriger toutes sortes de biais, de sujettions & d'irrégularités de terrein.

Les six Planches suivantes sournissent des exemples de toutes ces différentes situations, & donnent l'idée de ce que l'on y peut pratiquer de meilleur goût. Les desseins en paroîtront peut-être trop magnissques, & d'une trop grande dépense pour l'exécution, aussi-bien que tous les autres desfeins de cet Ouvrage, mais on peut en détacher ce que l'on jugera à propos; il est même plus aisé de puiser dans un dessein composé & bien travaillé, que dans un dessein tout simple. A l'égard de la magnissicence, comme sont les sigures, les sontaines, les berceaux & autres ornemens, on peut les retrancher, ou bien substituer aux bassins, & aux piéces d'eau, des ronds & des tapis de gazon, qui ne lais-

seront pas de faire un bel effet.

Quoiqu'on air déterminé la grandeur de ces plans généraux de 60, 30, 20, ou 10. arpens, on pourra néanmoins s'en servir dans des terreins plus ou moins grands, en diminuant ou en agrandissant les parties qui les composent.

On dira ici, pour aider les personnes qui ne sçavent pas le toisé, & qui voudront connoître combien ces dispositions, & chaque pièce en particulier occupent de terrein, qu'ils n'ont qu'à mesurer avec le compas 30 toises sur l'échelle, & les porter en quarré sur le plan: ce sera l'étendue d'un arpent, parce que trente toises de tout sens, c'est-à-dire, multipliées par elles-mêmes, composent 900 toises quarrées, qui sont le contenu d'un arpent. En ligne droite, il faut 100 per-

ches ou 300 toises de long.

La première Planche offre un des plus beaux desseins, & & des plus magnifiques qui se puissent exécuter. Il est fait pour un terrein plat, & d'environ 50 à 60 arpens d'étendue. L'on suppose une grande avenue, qui conduir à la grille de l'avant-cour, séparée par les murs de deux basse-cours sur les aîles, qui sont entourées de bâtimens fort réguliers; ils servent d'un côté d'écuries, de ménagerie, de colombier, d'écables, de granges, & d'autres piéces convenables à une basse-cour; & de l'autre, de commun & de logemens pour les Domestiques, d'une chapelle, & d'une longue serre, en face de l'orangerie: cette avant-cour vous mene dans la cour du château, qui n'en est séparée que par un fossé rempli d'eau. Le bâtiment est composé d'un gros pavillon double dans le milieu, avec des corps de logis qui viennent se joindre aux deux pavillons des bouts, en face desquels sont deux petites terrasses, d'où vous découvrez sur la gauche, un parterre de compartiment, & au-dessus une piéce de gazon entourée de caisses & d'ifs, avec des goulettes & bouillons d'eau pratiqués dans le milieu. Au-delà est un grand potager fermé de murs, & composé de deux piéces partagées en quatre avec des bassins. Il est terminé par un long berceau, avec trois cabinets surmontés de leurs lanternes, en face des allées & des pavillons. Sur la droite, l'on voit un pareil parterre de compartiment, avec un boulingrin au bout, audessus ce sont des tapis de gazon, coupés aux enfilades, avec des goulettes & bouillons d'eau, ainsi que de l'autre côté. Ces piéces sont terminées par une double allée de caisses & d'ifs, & derriére par des niches de verdure, pour placer

des bancs & des figures. A côté est un parterre d'orangerie fermé de murs ouverts par des portes de ser aux ensilades des allées; il y a un bassin au bout, avec des cabinets & des

niches de verdure pour des bancs.

Pour entrer dans le grand Jardin, vous descendez par le perron du bâtiment, dans une grande allée de traverse, terminée par des grilles de fer, & en face est une autre grande allée double, qui perce d'un bout à l'autre du Jardin, aussi-bien que les deux qui sont autour des murs de l'enclos. On voit d'abord quatre piéces de parterre; deux de broderie, & deux de compartiment, avec des bassins au milieu. Elles sont accompagnées de deux bosquets découverts, ornés de boulingrins. Au-dessus de ces six piéces, on trouve une autre grande allée de traverse, formée par des ifs, au milieu de laquelle est le principal bassin. La tête de ce parterre est composée de quatre petites piéces de gazon, avec des traits de buis & des ifs, & au-dessus, d'une demilune de palissades dont l'allée circulaire vient enfiler celle qui sépare les quatre grandes piéces de parterre devant le château. Cette demi-lune ornée de niches pour des figures, est percée en patte d'oie, & ses enfilades sont très-belles; elles vous conduisent à d'autres bassins, & dans des cabinets tout différens. Ces bosquets sont accompagnés de deux quinconces, ornés de cabinets & d'une salle dans le milieu, avec des figures. Il se trouve encore une allée de traverse, formée par les palissades & les arbres des bosquets, où il y a deux bassins, dont les jets s'enfilent avec le grand de l'allée du milieu. Au-dessus sont quatre bosquets percés en croix de faint André, & tout différens. Les deux à droite de la grande allée, présentent une Salle ornée de bancs & de figures avec un boulingrin, & une autre salle avec des gradins servant d'amphitéatre & de théatre pour jouer la Comédie. Dans les deux à gauche, l'on voir une salle ovale avec un boulingrin différent de l'autre, & une petite salle de fontaines, qui sont pratiquées dans les quatre milieux; pour ne pas interrompre l'enfilade. Toutes ces piéces deviennent magnifiques dans l'exécution; elles sont séparées, soit par des allées qui s'enfilent avec celles d'en-haut & d'en-bas du Jardin, soit par des lignes droites ou diagonales, ce qui fait Din

des percés, & des enfilades très-longues.

Au-dessus de ces bosquets, est un grand canal tenant toute la largeur du Jardin; on voit dans son milieu un Neptune, avec des Tritons, d'où il sort un gros jet d'eau accompagné de plusieurs jets dardans. A l'enfilade de ce canal, les murs sont ouverts avec des fossés pleins d'eau, pour conserver la belle vûe. Par de-là ce sont deux grands bois de haute-furaie percés en étoiles, dont les allées sont doubles & plantées d'arbres isolés, avec un tapis verd regnant par tout, d'où elles prennent le nom d'allées vertes. Au milieu de ces bois sont deux isles différentes, avec des figures & des ifs. Au bout de la grande allée & au-dessus de ces bois, on trouve un petit mur de terrasse, d'où l'on découvre tout le pays d'alentour; il y a un fossé plein d'eau, qui regne le long de ce mur, & en face de la demi-lune; au bout de la grande allée, l'on a pratiqué une cascade formée par trois masques, & par des nappes qui retombent dans une piéce d'eau, ornée de deux jets, dont l'eau vient du canal, & fournit tout le fossé qui est dans la campagne. Cette terminaison est des plus magnifiques, & sans rappeller les belles enfilades d'un bout du Jardin à l'autre, & la convenance des parties, joint à ce qu'on découvre dans toutes les allées des figures, des fontaines, des percés, des grilles, &c. on peut convenir que ce dessein a de quoi satisfaire par sa disposition, sa variété, & par la distribution de ses ornemens, & de ses eaux qui viennent d'un réservoir hors du parc.

Quoique ce Jardin soit situé dans une plaine, on pourroit élever le pourtour des murs des deux côtés du Jardin audessus du niveau de la campagne, pour jouir d'une belle vûe,

& ne point voir les murs qui seroient un peu enterrés.

La deuxième Planche donne l'idée d'un Jardin, qui n'est guére moins beau dans son espèce que l'autre. Il n'est pas à beaucoup près si grand, ne contenant que 25 arpens. Il est situé dans un terrein coupé de terrasses en face du bâtiment, qu'on suppose planté au milieu du parc ou d'une campagne, où l'on a continué les ensilades d'allées à travers les bois & les prés. On entre dans une belle avant-cour, accompagnée de tapis de gazon & de barrières, laquelle vous mene du côté gauche dans un grand potager, coupé en six

piéces avec un bassin, & du côté droit dans une basse-cour entourée de bâtimens, d'où vous passez dans une autre cour plus élevée, où se trouve un abreuvoir & un colombier à pied: on entre aussi par la campagne dans cette cour, qui est une décharge de la basse-cour. Au-dessus est un parterre d'orangerie, avec un bassin, terminé par un berceau de treillage, de forme circulaire, orné de trois cabinets ou sallons en lanternes, derriére lequel on a pratiqué un petit bosquet trèsmignon. Au bout de l'avant-cour, vous trouvez une grande cour bordée de galeries, d'offices, d'un pavillon pour la chapelle, d'un autre pour les bains, & d'un long corps de logis dans le fond qui rendent ce bâtiment fort régulier.

Vous descendez par un perron dans les Jardins, qui vous présentent d'abord une grande terrasse toute découverte à cause de la vûe, & remplie de deux piéces de parterre de broderie, avec des plate-bandes isolées & accompagnées de boulingrins, dont le fond est enrichi de piéces de gazon découpées. A côté sont deux miroirs d'eau, servant de réservoir aux fontaines pratiquées dans le bas du Jardin. On descend de cette terrasse par les deux bouts, & en face de l'allée du milieu, par un grand escalier en fer à cheval, orné de trois bouillons d'eau, qui sont à niveau de la première terrasse, & qui font nappe dans le bassin d'en-bas. Sur la seconde terrasse, l'on trouve quatre bosquets, dont deux sont découverts à compartiment, & les deux autres plantés en quinconce, ce qui n'interrompt point la vûe. Les desseins qui sont ornés de bassins & de figures en sont sort gracieux. La grande allée du milieu, & les autres sont continuées, & plantées d'ifs & d'arbres isolés. Vous y mouvez un grand bassin, avec un champignon & des bouillons d'eau en face de l'allée du milieu, & d'une allée de traverse plantée de maronniers audessous des bosquets. L'allée du tour de ce bassin fait avancer la terrasse en forme circulaire, où sont deux escaliers à doubles rampes, des palliers & des perrons vis-à-vis des pattes d'oie, qui sont percées dans le grand bois de haute-sutaie qui est en bas, ce qui forme une demi-lune de charmille, décorée de figures dans des niches. On descend encore par des escaliers pratiqués à chaque bout de cette terrasse.

Les deux rampes du grand escalier du milieu renserment

un petit bassin, avec trois bouillons, qui tombent dans un autre où il y a quatre jets qui font nappe dans un bassin plus bas, ce qui compose la tête d'une cascade, qui regne jusqu'au grand canal d'en-bas. Toute cette eau coule par des rigoles, & combe en moutonnant dans des bassins où il y a des bouillons d'eau: à côté de ces rigoles sont de petits chandeliers qui se répetent jusqu'au bas, aussi-bien que les bassins & les bouillons de cette cascade, qui vient toute se rendre dans le canal, où dans le milieu il s'éleve un grand jet d'eau; on peut s'y promener dans des gondoles. Ce canal fert aussi de clóture, & sépare le Jardin d'avec le parc. Le grand bois de haute-futaie, qui accompagne cette cascade, est percé d'allées diagonales, & d'une grande allée circulaire, où l'on trouve des carrefours, avec des piéces de gazon. Ces diagonales vous conduisent par des allées retournées d'équerre, dans quatre salles ou bosquets différens. Dans les deux à droite vous trouvez un grand cercle, entouré d'une palissade percée en arcade, avec un boulingrin octogone dans le milieu, & une salle longue coupée de niches pour des sigures, avec deux renfoncemens ornés de coquilles & buffets d'eau; dans le milieu l'on voit une piéce à l'Angloise, entourée d'une plate-bande de fleurs. Les deux bosquets à gauche sont composés d'une salle verte, avec un rang d'arbres isolés, & d'un cloître à pans formé par des arbres pliés en berceaux naturels, le milieu est rempli d'un boulingrin, avec des ifs. On observera que le niveau des allées de ces bosquers, doit être raccordé avec celui des grandes allées du milieu, celles des diagonales & des cotés, qu'on suppose être en pente douce, à cause de la cascade.

La disposition générale de la troisième Planche représente un Jardin situé sur une côte, dont les terrasses sont sur le côté à la dissérence du dessein précédent, où elles sont en sace. Les bâtimens en sont sort simples, & il n'y a point d'avant-cour; ce dessein par-là est de moindre dépense pour l'exécution que les autre. La cour est accompagnée de deux pavillons, avec une grande grille, & d'une basse-cour entourée de bâtimens, avec un colombier & un abreuvoir; derrière cette basse-cour, il y a quatre pièces de potager, avec un bassin au milieu. De l'autre côté de la basse-

PREMIERE PARTIE. CHAP. III.

cour, est une petite terrasse d'alignement au pavillon d'entrée, & à l'encoignure du bâtiment, qui vous conduit le long de la cour dans le Jardin. En face du bâtiment, vous trouvez sur une longue terrasse six piéces de parterre avec une grande allée dans le milieu, & deux sur les côtés, avec des allées de traverse pour séparer ces piéces, dont deux sont de broderie, deux de compartiment avec un grand bassin dans le milieu, & les deux autres sont à l'Angloise, entourées d'une plate-bande coupée, garnie de fleurs, d'ifs & d'arbriffeaux. Le bout de cette terrasse est terminé par une claire-voie, qu'on appelle autrement un ah, ah, avec un fossé sec au pied. De cette terrasse, vous montez par des escaliers à chaque bout, & en face du bassin, sur une autre plus élevée, où vous trouvez un grand bois percé en étoile, avec une allée circulaire, & huit carrefours; dans le milieu il y a une piéce d'eau avec un jet, laquelle sert de réservoir aux autres bassins d'en bas; à côté est une galerie verte, entourée d'arbres isolés, & de piéces de gazon avec des figures: cette galerie est accompagnée d'une grande allée double, remplie d'un tapis de gazon dans son milieu : elle conduit vers le bâtiment.

A l'égard des Jardins d'en-bas, vous descendez de la terrasse en face du bâtiment, par deux escaliers qui vous menent sur une autre terrasse remplie de deux boulingrins, avec des bassins ovales, d'un bosquet découvert à compartiment & d'un quinconce, ornés de figures & de tapis de gazon. Toutes ces piéces sont coupées d'allées qui répondent à celles des terrasses d'en-haut. Cette terrasse est soutenue par un talus de gazon, où vous trouvez trois escaliers tout différens, qui vous descendent sur une autre terrasse, dont la moitié est occupée par une grande piéce d'eau ou canal, avec un gros jet dans le milieu. Le reste du terrein est planté en bois d'un assez beau compartiment; cette terrasse est soutenue de même que l'autre par un grand talus de gazon, avec un fossé au pied, dans la campagne. Ces quatre terrasses sont bordées d'ifs, de caisses, de vases, d'arbrisseaux, & remplies de plusieurs autres choses que la Planche sera connoître.

La quatriéme Planche contient deux dispositions différen-

tes de Jardins très-propres à des maisons particulières.

La disposition de la première Figure peut s'exécuter dans

l'espace de cinq à six arpens, & cependant renserme tout ce qu'on peut souhaiter dans un aussi petit terrein. On entre en face du bâtiment, dans une cour ornée de tapis de gazon & d'allées, accompagnée sur la gauche d'une basse-cour, derriere laquelle il y a une pépiniere. Sur la droite est un potager fermé de murs. Le bâtiment est isolé, & par les deux grilles qui sont à ses côtés, il sépare le Jardin d'avec la cour. C'est un simple corps de logis, dont les façades sont différentes: celle du côté de la cour fait avant-corps dans le milieu par un pavillon, avec un perron au bas; la façade du Jardin forme deux pavillons à chaque bout avec d'autres perrons. Sur les côtés il y a des allées de traverse, terminées par des grilles de toute la largeur. En face du bâtiment se présente un parterre coupé en diagonales ou croix de faint André, où l'on entre par les bouts, ce qui a rapport aux deux perrons des pavillons. Sur les aîles de ce parterre il y a deux allées, qui viennent en face des grilles de la cour, & qui sont terminées par des figures & des niches pratiquées dans la palissade du bois; à côté de ces allées sont deux bosquets, l'un est une falle verte avec un boulingrin, & l'autre un cloître formé par des berceaux naturels, tous deux ornés de figures qui se regardent. Au-dessus de ces bosquets, on trouve une grande allée de traverse, double & plantée de marronniers, avec des ifs entre deux; elle vient rendre au grand bassin qui est au bout du parterre, & qui est vu de toutes les allées, principalement de la grande allée double, en face du bâtiment, laquelle va d'un bout à l'autre du Jardin. Cette allée est trèslarge, & est percée dans un bois de haute-furaie, où l'on trouve dans le milieu un grand cercle, où aboutissent les allées d'une étoile pratiquée dans ce bois, & entrecoupée d'autres allées droites, avec quatre carrefours circulaires & des diagonales qui rendent aux deux bassins des bouts: celui qui rermine cette grande allée est à pans, & est vu de l'allée de traverse du bout. Toute cette enfilade est terminée par une grande grille au-dessus de ce bassin; & le long du mur, est un boyau de bois, tant pour le cacher, que pour faire paroître le Jardin plus grand. A chaque angle il y a des niches & des figures qui sont vues des allées du pourtour des murs, & des allées diagonales du bois.

PREMIERE PARTIE. CHAP. III. Dans la seconde Figure, l'on voit un Jardin un peu plus magnifique, & plus grand de la moitié. Le bâtiment est pareillement isolé, mais c'est un gros pavillon double, qui a quatre perrons, dont l'un est en face d'une cour qui le précede, bordée de deux aîles de bâtiment, renfermant d'un côté un potager, & de l'autre une basse-cour, d'où l'on monte dans un endroit plus élevé, où il y a un réservoir buté, pour donner plus de hauteur aux fontaines du Jardin. Ce réservoir est fourni par une pompe à cheval, pratiquée dans la bassecour. Les deux faces des côtés ont vûe, l'une sur un parterre à l'Angloise, & l'autre sur un boulingrin, ornés chacun d'un bassin. Ces deux piéces sont accompagnées d'allées doubles, terminées par des fossés secs pour jouir de la belle vûe. Vers la principale façade du bâtiment, on voit un grand tableau ou parterre de broderie, avec deux allées garnies de caisses & d'ifs, qui viennent rendre aux pavillons des ailes de la cour. Sur les côtés du parterre, l'on trouve deux bosquets, l'un découvert à compartiment, l'autre planté en quinconce, tous deux percés en étoile & ornés de figures. Audessus de ces bosquets, on a pratiqué à l'ordinaire une grande allée de traverse, terminée par des grilles, & découvrant

le grand bassin au bout du parterre. On suppose au-dessus de ce bassin & de certe allée qu'il y a une pente douce qui a obligé de soutenir le terrein par un petit mur, avec deux escaliers en face des contre-allées du parterre. Ce mur ne regne que de la largeur de la découverte du milieu, & l'on descend dans les bois par des rampes douces, qui se racordent au niveau des autres allées. Entre les escaliers, on voit une petite cascade formée par trois masques, dont l'eau venant du bassin, fait des nappes dans le canal, qui tient toute la longueur de la grande allée. Ce canal est cintré par le bout d'en-haut, & est accompagné de deux allées doubles, plantées d'ifs à l'enfilade de celles du parterre, & de deux bois de haure-futaie qui le renferment fort agréablement, par la variété & la richesse de leur dessein.

Cette disposition, quoiqu'inférieure en grandeur & en magnificence, à celles qui sont contenues dans les trois premiéres Planches, peur cependant les égaler par son heureuse distribution, & par les enfilades d'allées qui se trouvent

Eij .

dans le milieu des bosquets, & qui viennent aboutir aux jets du boulingtin & du parterre à l'Angloise, placés sur les aîles du bâtiment. Toutes ces piéces sont bordées de grandes al-lées doubles, & de palissades contre les murs, qui sont coupés aux enfilades des allées par des grilles & par de petits murs à niveau des allées avec des sossés, tant au bout du canal, que vis-à-vis les faces latérales du bâtiment, ce qui donne une belle découverte.

Quoiqu'on se fût flatté que ces quatre Planches de dispositions générales pourroient satisfaire tout le monde, l'on a cependant été obligé d'en ajouter deux autres, pour répondre aux objections que quelques personnes ont faites, que les desseins qu'on a donnés dans cet Ouvrage étoient tous faits pour des places régulieres: & que ce seroit une nouvelle difficulté de les ajuster ou d'en inventer d'autres pour des terreins irréguliers coupés de différens biais. Cela demande en effet de l'intelligence & de l'industrie; on espere que ces deux Planches pourront faire cesser de si justes reproches. Il est impossible de voir des places si biaisées, & si irrégulieres fur le terrein: elles ne se rencontrent jamais en si grand nombre, surtout avec des biais si singuliers, & de toutes sortes de formes imaginables, ce qu'on a affecté ici pour ne rien laiffer à desirer. On trouvera encore dans la suite, des planches de parterres & de bosquets, où l'on a pratiqué quelques biais pour satisfaire de plus en plus les gens difficiles.

La cinquiéme Planche est composée de deux petits plans généraux, convenables à des Particuliers. Celui de la premiere Figure, est d'environ quatre arpens, & renserme des piéces grandes & régulieres, autant que le peut permettre un terrein aussi bizarre. L'issue en est biaisée par un bâtiment & par un mur voisin, qui sont des sujettions sans remede, ausquelles il faut s'assujettir comme l'on peut. On a ouvert au-devant de la cour, une demi-lune, rachevée par des arbres de l'autre côté, avec un bout d'avenue en face, ce qui

tient lieu d'avant-cour.

Il se présente d'abord une cour proportionnée au bâtiment qui est un pavillon double, avec un toit en Mansarde. Les deux portes de communication pratiquées dans les murs de la cour, menent d'un côté dans une petite basse-cour, où

l'on a ménagé des bâtimens aux deux bouts, selon que le biais l'a pû permettre, & de l'autre dans un potager raisonnablement grand, & assez bien placé, par rapport à la proximité des bâtimens: il est fermé de murs, & coupé de quatre piéces irrégulieres, avec un petit bassin au milieu. On y entre encore par une grille en face de l'allée du grand bois, pour continuer l'enfilade. En sortant du bâtiment vous voiez un parterre à l'Angloise tout d'une piéce, dont les bouts sont ornés, l'un d'une coquille de gazon, de statissées ou de marguerites, l'autre d'un bassin enclavé dans le parterre dont la

plate-bande est coupée, & garnie d'ifs & de fleurs.

Pour prolonger un peu le coup d'œil, on a ménagé deux petits quinconces de simétrie sur les aîles du parterre, l'un cache par un peu de garni dans le fond, le mur de clôture trop proche du bâtiment, l'autre n'ôte rien de la régularité de la falle du grand bois: l'allée de traverse paralelle à celle qui regne le long du corps de logis, & à l'enfilade du bassin du parterre, avec l'allée d'un bout à l'autre du bois qui aboutit à la grille du potager, coupent ce bois en quatre parties, dont le centre est occupé par un tapis de gazon octogone, avec une figure vue de toutes les allées, & des falles pratiquées dans ce bois: elles sont affez bien variées, celle à côté de la grande allée de face, est la plus grande, on a placé dans le haut une figure qui se voit de la grille du bout, & de dessus le gradin qui est vis-à-vis l'allée du bois : de l'autre côté de cette grande allée, l'on voit une autre salle dissérente, dont une sortie vient aussi aboutir à certe grille, ce qui ouvre en cet endroit une patte d'oie aussi régulière que la place l'a pû permettre. Les bancs placés heureusement dans ces deux falles enfilent, les uns les grilles des bouts & le baffin du parterre, les autres les deux figures qui ornent le bois, ensorte que le coup d'œil y est agréablement terminé par tout.

Il est bon de faire remarquer ici l'adresse que l'on a eue en disposant ce Jardin, & en corrigeant ses biais. On a placé le bâtiment à un coin, & l'on a biaisé la grande allée en sace, asin de prositer de toute la longueur du terrein pour cette allée qui dans tout autre endroit, se seroit trouvée plus courte; le bassin enclavé dans le parterre, est encore pour gagner de la place à cette grande allée, qui seroit racourcie

E iij

si l'on avoit pris une allée autour d'un bassin isolé. Les biais d'en-bas sont redressés par les murs du potager & de la bassecour d'alignement au corps de logis, & ceux d'en-haut par une palissade, avec du garni derriére. Dans l'endroit le plus large, l'on a renfoncé un gradin de trois marches de gazon, orné de caisses & de pots de fleurs sur lequel on a assujetti l'allée du grand bois, aboutissant au bassin du potager, uniquement pour décorer cette belle enfilade. L'on a placé dans l'angle de cette palissade un banc qui corrige un peu le défaut du coude. Comme dans les perits Jardins il ne faut pas percer toutes les allées d'un bout à l'autre, parce qu'on en verroit tout-d'un-coup l'étendue, l'on a tâché, autant qu'on a pû, d'arrêter l'œil dans les salles, asin de faire paroître ce Jardin beaucoup plus grand qu'il n'est. Il n'y a que deux allées qui aillent d'un bout à l'autre, & deux autres de traverse, toutes terminées par des grilles, avec les allées du pourtour des murs à gauche; car de l'autre côté à droite, l'on a poussé les bois jusqu'au mur pour le mieux cacher, & faire croire ces languettes de bois beaucoup plus spacieuses. Le petit berceau dans le coin au-dessus du potager, est encore placé là pour fauver le peu de longeur de cette allée. Ces lizières de bois ou broussailles augmentent certainement l'idée que l'on a d'un Jardin, & ne contribuent pas peu à tromper les yeux.

La disposition de la deuxième Figure est encore dans un terrein plus petit & plus irrégulier que le premier: on conviendra néanmoins que le coup d'œil n'y est blessé dans aucun endroit, & qu'il se trouve du grand dans l'ordonnance de chaque piéce. L'entrée en est régulière en face du bâtiment: d'un côté, c'est une basse-cour, d'où l'on passe dans un potager distribué assez ingénieusement, les allées en patte d'oie venant toutes aboutir à un bassin contre le mur; l'enclos du potager redresse tout ce terrein en échaudé. De l'autre côté de la cour, est un petit parterre à l'Angloise avec une coquille garnie de fleurs ou de marguerites, dont l'aspect est agréable des senêtres du bâtiment, à l'alignement duquel & pour fermer la basse-cour & le petit parterre, l'on a planté de chaque côté quatre berceaux naturels en portiques qui sont des merveilles sur le terrein: il y a un mur qui les ferme du

PREMIERE PARTIE. CHAP. III.

côté de la basse-cour, mais du côté du parterre à l'Angloi-se, les portiques sont ouverts pour y entrer, & viennent se rendre dans une salle couverte naturellement, avec un banc à l'ensilade. L'on a pratiqué deux sorties du bâtiment sous chaque galerie de berceaux, pour y venir prendre le frais. On trouve encore en sace de l'entrée du petit parterre un grand banc dans une niche de verdure, rensoncée dans ce boyau de bois, qui sauve tous les biais de cet em-

placement.

L'esplanade en face du bâtiment est très-large, à cause de la décoration des portiques : elle est remplie par deux grandes piéces de broderie répétées, avec deux plate-bandes isolées dans le milieu, le tout coupé de cinq allées: les contre-allées sur les aîles sont bordées par un rang de marroniers plantés dans une plate-bande, avec des arbrisseaux de fleurs entre chaque arbre : elles sont terminées par des figures dans des niches renfoncées dans le bois. La grille, l'allée & le bassin du potager, enfilent une de ces niches. Au-dessus de toutes ces piéces est un bassin long cintré par les deux bouts, avec deux jets qui s'ajustent aux contre-allées du parterre, & de l'allée double en face, au milieu de laquelle l'on a semé un tapis de gazon pour varier. L'allée de traverse & celle de face sont percées par un fossé en ah, ah, pour jouir d'une plus belle vûe, & pour continuer mieux le plein-pied de ces allées, que la place n'a pû permettre d'alonger davantage; c'est une adresse qu'il ne faut pas oublier dans ces sortes d'occasions, non plus que de les prolonger, quand on le peut, par des avenues dans la campagne. L'allée de traverse, qui passe à travers le bois, est terminée à l'autre bout par un portique de treillage avec un banc. Le biais à gauche de la grande allée, est sauvé par une languette de bois, où l'on a ménagé un cabinet à l'enfilade d'un des jets du bassin, & qui fait simétrie avec la diagonale du grand bois: il y a encore une petite route qui sort dans la grande allée, de laquelle l'extrêmité est retournée d'équerre, avec un banc en face de celle qui traverse le bois, pour prolonger, autant qu'on peut, ces sortes d'allées. Le grand bois est coupé d'une croix de laint André: une des diagonales découvre un des jets du parterre, & est terminée par une figure placée dans l'angle du

mur, l'autre l'est par les deux percés des murs : toutes ces allées viennent rendre dans une grande salle ronde, où se voit un boulingrin d'une belle grandeur. Dans les quatre quarrés du bois ce sont de petits cabinets tout différens, dont deux sont remplis de tapis de gazon, & les autres d'arbres isolés, avec des bancs placés à propos. Au-dessus de ce bois, comme il y a une pointe qui auroit été désagréable, si elle eût été toute boifée, on l'a dégagée par une allée circulaire & par deux petites piéces de gazon bordées d'ormes, taillés en boules, avec des ifs entre deux. Il se forme une patte d'oie au bout & en face de la figure, qui est vue des allées du pourtour, aufquelles on a affujetti les percés des murs. Le biais de ce côté, qui est un mur tournant, est racheté par une palissade brouffaillée derriére : l'endroit le plus épais a donné lieu d'y placer un berceau de treillage, avec un banc en face des salles & de l'allée du bois.

La sixiéme Planche qui paroît pour la premiére fois, est pareillement composée de deux dispositions générales convenables à des Particuliers. Celle de la premiére Figure offre un Jardin d'environ vingt arpens, dressé sur une pente douce soutenue d'une seule terrasse avec très-peu d'escaliers. Les murs de ce Jardin sont coupés de différens biais, de sorte qu'il n'y a pas une ligne d'équerre. Un grand chemin à micôte, par ses sinuosités n'étoit pas aisé à redresser; il falloit s'y affujettir, ce qui fait que la cour de la maison n'a pû être pratiquable pour y faire des remises & des écuries, qu'on a reportées, faute de place, dans une basse-cour de l'autre côté du chemin avec une pente douce pour la descente des carosses; les logemens de maîtres qu'on y a pratiqués, peuvent suppléer à la petitesse de la maison. On a creusé la cour à niveau du chemin, pour y faire entrer les carosses, & la demi-lune visà-vis est pour les faire tourner. Par ce moyen le premier étage est de plein pied aux deux parterres, & l'on y monte par un escalier en dedans au rez-de-chaussée de la cour où l'on a pratiqué des offices & cuisines dont l'écoulement des eaux se perd dans le chemin. L'irrégularité des murs de terrasses des deux parterres est corrigée par des plate-bandes d'arbres & de fleurs; ils sont terminés l'un par des vales, l'autre par un groupe de Sculpture, & un petit quinconce d'arbres. On

On auroit pû mieux régulariser le bâtiment, ainsi que la terrasse de biais qui est au-dessus; mais le tout étoit fait quand

on a planté les Jardins.

Le potager coupé de murs pour avoir des espaliers est des plus à la mode; il a sa melonnière & quatre bassins qui lui fournissent l'eau nécessaire. Entouré d'un côté de murs, & de l'autre de talus de gazon avec des escaliers de pierre aux enfilades des grandes allées du Jardin, on peut par le moyen de petits treillages à hauteur d'appui & de deux portes sur les escaliers, le fermer entiérement. Les deux parterres qui accompagnent le bâtiment, sont d'un goût extrêmement nouveau; l'un est une petite piéce d'eau d'où sortent des culots de broderie, & qui est liée avec les plate-bandes & la coquille de gazon; l'autre est un parterre d'eau avec quatre jets qui fournissent l'eau des serpentemens dont est environnée la piéce de gazon du milieu. Au-dessus est la seule terrasse de ce Jardin, plantée en boules d'ormes, & terminée par un berceau de treillage: deux petits cabinets, dont un sert de tabagie avec un buffet d'eau, des bancs, & des tables quarrées pour charger les pipes, remplissent ce boyau de bois qui est bordé par une allée de niveau, dont un des bouts est orné d'une fontaine en buffet d'eau, & l'autre offre un berceau quarré placé à dessein de rompre le coude de cette allée avec celle qui est au-dessus du potager. L'amphitéatre ou le vertugadin qui borde cette allée, est fair pour soutenir la chûte du terrein, avec une salle à côté ornée de gradins & d'une figure avec des arbres isolés. Vous passez de cette salle dans celle où est une piéce d'eau, d'où vous pouvez encore communiquer avec les falles au-dessus, ce qui forme une espéce de cloître. Toutes ces allées en pente conduisent au haut du parc, & toutes celles de traverse sont de niveau ainsi que le terrein des salles. Cetre piéce d'eau fournit le jet du parterre au-dessus du potager & les deux buffets, l'un de l'allée du vertugadin, & l'autre de la falle de tabagie, qui peuvent nourrir les quatre jets du parterre d'eau à côté du bâtiment, lesquels tombent dans l'abreuvoir de la basse-cour. En face de la piéce d'eau du bois est une grande allée de niveau qui traverse tout le Jardin, & vient aboutir à un ah, ah. Au-dessus se trouvent une salle en fer à cheval, pour ne pas interrompre le pro-

menoir, une autre pour le bal avec un buffet, & une troisième pour la Comédie, dont le terrein est butté dans les quarrés de bois. Le reste est occupé par un grand bois de haute-futaie, dont les allées diagonales percées en étoile & en patte d'oie, sont en pente douce soutenues d'espace en espace par des chevrons de gazon. On trouve au milieu un grand bassin ostogone dont le gros jet & les quatre jets dardans fournissent une petite cascade qui se voit de la terrasse au-dessus du potager qui tire ses eaux de cette décharge. Au-dessus de ce grand bois est une allée de traverse terminée ainsi que l'autre par un ah, ah: vous passez de cette allée dans les parties les plus élevées du parc : Vous y voyez un bosquet comparti avec des carrefours ornés de figures, un petit labirinthe d'un arpent d'étendue environ, enfin un réservoir dont la source vient d'un étang hors du parc, & qui fournit seulement le bassin long du bois & les jets de l'octogone au-dessus de la cascade. Les terres du boulingrin où est pratiqué le réservoir, ont servi à dresser de niveau l'allée double d'en-haut qui vient se terminer à une salle. La manière de corriger les différentes sortes de biais, est sensible dans ce dessein, ainsi que celle de profiter des avantages du lieu: on y trouve de belles piéces très-variées, & les eaux, les figures, les berceaux & les autres ornemens n'y manquent point.

La seconde Figure offre un Jardin de cinq arpens & demi dressé sur une pente très-roide, bordé d'un côté par une petite rivière, & de l'autre par les rues du village. Ce Jardin est encore resserré par des maisons contigues & qui tiennent au village. Cet emplacement n'est qu'un boyau de terre, & est si singulier, qu'il ne paroît pas aisé d'y pratiquer des piéces régulières; la cour entourée de tilleuls, & la basse-cour avec son colombier conviennent assez à une petite maison. La première terrasse est soutenue d'un mur le long de la petite rivière. L'esplanade à l'Italienne que l'on y voit, & qui n'est pas ordinaire, sert à découvrir le pays: c'est un pâté de terre entouré de pots de fleurs, & revêtu de ralus de gazon avec deux escaliers de même. L'engrêlure que l'on voit autour du bassin audessus, est faire uniquement pour l'agrandir. Huit portiques interrompent la longueur de ce boyau, & ouvrent neuf bouts d'allées, dont les trois plus longues vont se terminer à deux

hicketchetchetchetchenen teintehecken ann antaken into into into into into in white to be to be in the total of the late to the total of the المرام المراج المرام المراج المراج المرام المراه - المر المراج المراج المرام المراج المراج المراج المراج المراج that make to the indication to the to the last of the to the indication in indicate to the following the total Valentine's Green



Bâtiment

5 10

So No To

Na notte exe



Disposition generale d'un Jardin dontla pente est par le côté.













PREMIERE PARTIE. CHAP. III. bancs & dans une salle renfermée dans un bosquet où se voit une petite cascade pratiquée dans le milieu d'un escalier à deux rampes. Cet escalier monte sur une seconde terrasse où le terrein commence à s'élargir, & à s'ouvrir en demi-lune & en patre d'oie. A droite est un bois coupé d'une croix de saint André, & d'une allée de traverse dont le terrein est en pente douce & les terres coupées en talus dans les quarrés de bois. Le bassin ovale qui est au milieu de la salle, vient d'un petit regard quarré situé sur la troisiéme terrasse au-dessus du bois, & soutenue d'un talus de gazon qui regne le long du mur de l'enclos dans la partie la plus élevée. Ce bassin fournit celui du potager & la petite cascade, dont l'eau va se perdre à la rivière. Le potager fournit le bassin du parterre qui se décharge dans l'auge de la basse-cour. Vous descendez des allées de ce bois par une pente douce dans celle du milieu en face du champignon de la cascade, laquelle est terminée par une figure placée sur un gradin de gazon. Au-desfous & à côté de cette allée sont le fruitier & le potager dont les allées aussi en pente douce vous conduisent à un bassin où se forme une patte d'oie de quatre allées. Ce bassin est disposé de manière qu'il se voit de tous côtés. Le mur de terrasse qui

Parmi tous ces desseins dont la plûpart sont magnisiques, il y a en tout il s'en trouve de très-simples, soit pour la disposition & la 10 plans gégrandeur de chaque pièce, soit pour la décoration des sigu-néraux, dont on en trouve

foutient l'allée d'en-bas suit le cours de la rivière, & avance en demi-lune en face du bassin. Une petite Tour servant de retraite dans le mauvais tems, sauve l'angle saillant des deux murs de cet enclos. Ensin dans un aussi petit espace & aussi irrégulier, on y trouve un parterre nouveau, deux bosquets avec des salles, trois terrasses, un potager, un fruitier, trois bassins, une cascade, cinq sigures & huit portiques. Que

res, des fontaines, des portiques & des bâtimens.

Il y a en tout 10 plans généraux, dont on en trouve ici neuf de fuite: le dixième est dans le Chap. 4. Part. 2.

## CHAPITRE IV.

# DES PARTERRES ET Plate-bandes de différentes espéces.

(a) Diction. de l'Académ. Françoise.

E mot de Parterre vient (a) du verbe Latin Partiri, & felon quelques-uns, (b) un Parterre signifie une Aire

(b) Ménage, plate & unie. Richelet. Les comp

Les compartimens & les broderies des Parterres sont tirés des sigures de Géométrie, tant de lignes droites, que circulaires, mixtes, &c. Il entre dans leur composition dissérens desseins, comme des rinçeaux, des sleurons, palmettes, seuilles resendues, becs de corbin, traits, nilles, volutes, nœuds, naissances, agraffes, chapelets, graines, culots, cartouches, attaches, seuilles tronquées, dents de Loups ou trésles, panaches, compartimens, guillochis ou entrelas, enroulemens, massis & coquilles de gazon, sentiers & plate-bandes. Quelquesois on y joint des desseins de fleurs, comme des rosettes, des œillets, des tulipes & autres.

On y mettoit autrefois des têtes de Levrettes, de Griffons & autres animaux avec leurs pattes & griffes; qui faifoient un fort mauvais effet, & rendoient ces Parterres très-

lourds. On y a vû quelquefois les armoiries du Maître.

On veut présentement des desseins tout dissérens : la broderie pour être belle, doit être légere & sans consusion, ce qui fait tomber souvent dans un désaut opposé, c'est qu'à sorce de vouloir faire les Parterres légers, on les fait tout dégarnis, & d'une broderie si maigre & si mince, qu'elle ne figure pas assez sur la terre; ce désaut oblige de faire arracher quelque tems après un Parterre parce que les traits de buis se touchent & se consondent l'un dans l'autre. Il saut dans ces sortes de choses un goût décidé, un juste tempéramment, en évitant également la trop grande légéreté, comme la trop grande pésanteur d'ornemens.

Il est bon de prévenir le Lecteur sur l'idée que certains Dessinateurs veulent introduire, que les Parterres sont des PREMIERE PARTIE. CHAP. IV.

piéces très-difficiles à inventer, & qui demandent plus de sçavoir que les dispositions générales. Quoique l'on convienne que les Parterres sont les plus riches & les plus délicates parties d'un Jardin, ils ne sont cependant que les parties d'un beau tout, c'est-à-dire, d'un plan général. Il en seroit de même de dire, qu'une chambre est plus difficile à inventer & à décorer, que tout un grand bâtiment, dont elle ne fait que partie. Ainsi l'on doit regarder les Parterres comme peu de chose pour l'invention, en comparaison des dispositions & des distributions générales des Jardins.

Tous les Parterres sont à peu près semblables, les ornemens qui les composent se trouvent épuisés dans cinq ou six desseins, on retombe toujours dans les mêmes traits, & la sorme est presque toujours la même; les dispositions générales au contraire sont toujours dissérentes, c'est la situation du lieu qui les regle: elles demandent chacune un génie nouveau, qui sçache s'assujettir à leurs diverses espéces, en corrigeant avec industrie les désauts du terrein, & prositant d'un heureux emplacement: la preuve en est qu'il n'y a pas deux Jardins qui se ressemblent aussi parsaitement que le sont deux Parterres,

sans affecter de les faire ressembler.

Peut-être que la raison pour laquelle ces personnes veulent faire croire difficile l'invention d'un Parterre, c'est qu'elles ne sont capables que de ces sortes de desseins, & qu'un plan général, qu'un bosquet décoré les feroit échouer : semblables à un Peintre, qui n'est capable que de dessiner une tête, sans pouvoir achever la figure entière. Au reste, quand tout un Jardin est bien inventé, bien disposé, & qu'il n'y a que le l'arterre qui fasse un mauvais effet, il est aisé de le faire arracher, les mêmes buis resserviront à planter le nouveau dessein, & cette dépense est peu considérable. Il n'en est pas de même d'un plan général ou d'un grand bosquer : quand ils sont une fois exécutés, ils ne se peuvent changer, sans de très-grosses dépenses. On voit combien il importe qu'une disposition générale soit bien ordonnée. Il se trouve un grand nombre de Parterres passables, & même de bons, mais il y a peu de dispositions générales parfaites & convenables à la nature du lieu; il semble que l'on ait toujours quelque chose à y desirer.

Poutes les différentes fortes de Parterres se réduisent aux quatre espéces suivantes; les Parterres de broderie, les Parterres de compartiment, les Parterres à l'Angloise, & ceux de piéces coupées: il y a encore les Parterres d'eau, mais ils

sont peu d'usage.

Les Parterres de broderie sont ainsi appellés, à cause que le buis dont ils sont plantés, imite la broderie. Ce sont les plus beaux & les plus riches de tous; on les accompagne quelquesois de massifs & d'enroulemens de gazon. Leur sond doit être sablé, asin de mieux détacher les seuilles & les rinceaux de la broderie, que l'on remplit de macheser ou de terre noire.

Les Parterres de compartiment différent de ceux de broderie, en ce que le dessein se répéte par simétrie, tant dans le haut que dans le bas & sur les côtés. Ces Parterres sont mêlés de massifs & de piéces de gazon, d'enroulemens & de plate-bandes de sleurs, avec de la broderie en petite quantité, mais bien placée: ce mélange sorme un effet très-agréable à la vûe. L'on en doit labourer le sond, sabler le dedans des seuilles, & l'on met du ciment ou de la brique pilée dans

le petit sentier qui sépare les compartimens.

Les Parterres à l'Angloise sont les plus simples & les moindres de tous. Ils ne doivent être composés que de grands tapis de gazon tout d'une pièce, ou peu coupés, & entourés d'une plate-bande de sleurs, avec un sentier ratissé de deux ou trois pieds de large, qui sépare le gazon d'avec la plate-bande, & que l'on sable, asin de les détacher. On leur donne ce nom de Parterres à l'Angloise, parce que la mode en vient d'Angleterre. Ces pièces sont aujourd'hui très-pratiquées en France, elles sont touvent présérées aux Parterres de broderie, parce qu'on les croit de moindre entretien; cependant elles coûteroient davantage à maintenir belles, si elles étoient entretenues comme en Angleterre, ou comme est le Parterre du Palais Royal.

Les Parterres de piéces coupées ou de découpé ne sont plus guére à la mode, cependant ils ne laissent pas d'avoir leur mérite. Ils dissérent des autres, en ce que toutes les piéces qui les composent y doivent être coupées par simétrie, & qu'il n'y entre ni gazon, ni broderie, mais simplement

PREMIERE PARTIE. CHAP. IV.

des plate - bandes bordées d'un trait de buis, qui servent à élever des sleurs: un sentier un peu large & sablé que l'on fait regner autour de chaque piéce, sert à se promener dans tout le Parterre.

Ceux de broderie comme les plus beaux, doivent aussi occuper les principales places, & les plus proches du bâtiment, les Parterres de compartiment les doivent accompagner, & ceux à l'Angloise occupent les grands lieux & les orangeries: on les appelle alors Parterres d'orangerie. Les découpés sont bons pour de petits endroits où l'on veut élever des

fleurs, ce qui se nomme encore Parterre-Fleuriste.

On peut disposer les Parterres de plusieurs saçons, selon le lieu, soit en les coupant en deux longues piéces répétées avec une allée dans le milieu, soit en ne faisant qu'un seul tableau de broderie, avec des allées sur les côtés: ou bien en les coupant par des allées diagonales, en quatre piéces, qui forment une croix de saint André; quelquesois aussi en demi-croisée cintrée par un bout: on en verra des exemples dans les Planches suivantes.

La meilleure manière d'inventer un Parterre, c'est de lui donner une figure & une forme convenable au lieu & au bâtiment; on ne le coupe point par exemple en deux piéces, quand le terrein par son peu de largeur, ne permet que d'en faire une seule; & on le dispose en croix de saint André, quand on sort du bâtiment par les pavillons, asin que cha-

que allée diagonale vienne enfiler le portes.

La vraie place des Parterres étant près du bâtiment, leur largeur doit être de toute la façade du corps de logis, & même plus large: à l'égard de leur longueur, elle ne doit jamais passer une juste proportion pour le coup d'œil, de manière qu'on en puisse découvrir du bâtiment toute la broderie & les compartimens: cette longueur aura deux ou trois sois la largeur des Parterres qui se racourcissent toujours assez à la vûe, joint à ce que les sormes un peu longues sont mieux sur le terrein, que celles qui paroissent quarrées. Les rinceaux ne seront pas trop longs, asin que la vûe ne perde pas tout d'un coup l'intention générale de la broderie; ainsi dans une grande pièce l'on coupera le dessein par des cartouches, des massifis & coquilles de gazon pour interrompre cette grande

longueur: il faut que la principale naissance des rinceaux & des palmettes sorte avec quelque espéce de raisonnement & sans consusson, des agrasses, des enroulemens, des volutes des côtés, ou des sleurons & cartouches du milieu.

Quand ces principaux traits sont placés, le reste du terrein sera composé de nilles, de graines, d'agrasses, de culots adossés contre les plate-bandes & cartouches; en sorte que ne laissant pas de grands vuides, le Parterre se trouve rempli également par tout. Si l'on veut éviter un entretien continuel, on y mettra peu de gazon. Dans de petites piéces, on peut faire, au lieu de massis gazonés, deux doubles traits de buis, dont le sentier soit de sable rouge, & le milieu de terre noire ou de macheser pour détacher; c'est encore la mode de faire des Parterres tout de gazon, & ils ont leur mérite quand ils sont bien soignés; cependant il y a de beaux Parterres où il n'en saut point; d'autres où l'on est obligé de mettre du gazon pour rompre la trop grande portée des rinceaux.

Il faut remarquer que présentement on ne laisse plus monter le buis si haut, & qu'on ne met plus de grands ifs & d'arbrisseaux dans les Parterres; bien différens des bois & des allées de haute-sutaie, qui sont le relief des Jardins, ils doivent être plats, unis & dégagés comme des lieux découverts; quand on y mettoit de ces grands ifs, un Parterre ressembloit à un bois, offusquoit la vûe, & cachoit la beauté des bâtimens, qui en sont ordinairement voisins. Ainsi il ne faut laisser monter ces ifs & ces arbrisseaux qu'à deux ou trois pieds de hauteur.

Les Parterres sont encore très-différens des autres parties d'un Jardin, en ce qu'ils sont plus beaux dès le premier jour qu'ils sont plantés que dans la suite: il n'y a que le grand entretien & les soins continuels que l'on y apporte, qui puissent faire éviter ce décroissement de beauté: les buis en grossissant sont perdre la délicatesse du dessein, les terres gâtées par les ravines ne sont plus de niveau, les sables de couleur s'essacent & se mêlent avec la terre dans le ratissage, & les gazons deviennent mousseux. Il saut donc entretenir le buis très-bas, le tondre proprement deux sois l'année, sans qu'une main mal adroite en altére le contour, que les sables soient

fouvent

49

souvent renouvellés, pour marquer & détacher mieux la broderie; & sur tout que les gazons soient sauchés & bordés chaque mois, & outre cela, changés tous les trois ou quatre ans. Voilà en quoi consiste la principale beauté des Parterres. Ce ne sont pas ordinairement les morceaux les plus négligés dans un Jardin, ils sont trop près des yeux du Maître

pour craindre un pareil oubli.

Les plate-bandes qui entourent & qui enclavent les Parterres, empêchent qu'on ne les puisse gâter en marchant dedans.
Elles leur servent encore d'ornement par les ifs, les arbrisseaux & les sleurs qu'on y éleve. Leur proportion ordinaire
est de quatre pieds de large pour les petites, & de cinq à six
pour les grandes: on les dresse toujours en dos d'âne, pour
les rendre plus agréables à la vûe: elles sont bordées ordinairement d'un trait de buis, mais dans les pièces coupées
on les entoure de marguerites, de statissées, de pensées, de
mignardises, & autres plantes.

Il y a quatre fortes de plate-bandes. Les plus ordinaires font celles qui continuées tout autour des Parterres, sans aucune interruption, sont labourées en dos d'âne, & garnies de

fleurs, d'arbrisseaux & d'ifs.

La seconde espèce est une plate-bande, coupée en compartiment d'espace en espace par de petits passages; on l'orne aussi de sleurs, d'arbrisseaux, & elle est en dos d'âne.

On range dans la troisième espèce, les plate-bandes tout unies & plates, sans aucune fleur, avec simplement un massif de gazon au milieu, bordé de deux petits sentiers ratissés & sablés. On les orne quelquesois d'ifs & d'arbrisseaux, ou bien de vases, de pots de fleurs posés sur des dez de pierre,

& placés par simétrie au milieu du massif de gazon.

Les plate-bandes de la quatriéme espéce sont toutes nues & simplement sablées, telles sont celles des Parterres d'orangerie: ce sont les caisses rangées par simétrie, qui remplissent ces plate bandes, qui du côté des allées sont bordées d'un trait de buis, & de l'autre par les tapis & piéces de gazon du Parterre. Quelquesois on plante des ifs entre chaque caisse, pour rendre ces plate-bandes plus riches, & les Parterres un peu moins nuds pendant le tems que les caisses sont serrées.

On voit aussi des plate-bandes adossées contre des murs, bordées d'un trait de buis, & remplies de grands arbres, comme de tilleuls, de marroniers, entre lesquels on met des ifs, des arbrisseaux & des sleurs de la grande espéce.

On fait des plate-bandes droites, circulaires, & à pans, dont on forme des volutes, des enroulemens, des massifis &

autres compartimens.

Les Fleuristes sont encore des plate-bandes isolées, ou le long des murs, qu'ils entourent de bandes de menuiserie peintes en verd, ce qui est d'une grande propreté. Ils y élevent des fleurs très-rares & très-belles, ce qu'il ne faut pas rechercher dans les grands Parterres, où l'on doit se contenter de les bien garnir de fleurs de différentes saisons, qui se succédent les unes aux autres, sans aucun vuide; c'est ce que l'on verra dans la troisième Partie.

On ne fait plus regner présentement les plate-bandes sur le devant & en face d'une maison, asin que les arbrisseaux & les sleurs ne cachent point la broderie & la naissance d'un Parterre, & qu'on puisse mieux juger du dessein. On en fait quelquesois sortir des seuilles, des palmettes & des coquil-

les, qui jouent sur le sable.

Les sentiers des Parterres ne sont point faits pour marcher, c'est seulement pour détacher les piéces de compartiment, il n'y a que les sentiers des Parterres de piéces coupées qui étant tenus plus larges, puissent servir à la promenade.

Les deux premiéres Planches représentent en grand les mêmes desseins de Parterres, que ceux qui sont marqués en petit, dans la premiére Planche des Dispositions générales, Chapitre précédent. On jugera mieux des parties qui les com-

posent, & ils gagnent à être dessinés en grand.

La premiére Planche qui suit, est un grand Parterre de broderie mêlée de massis de gazon, entourée d'une platebande de sleurs, garnie d'is & d'arbrisseaux. Ce dessein, quoiqu'il ne soit point coupé dans le milieu, est ici répété de l'autre côté, avec une contre-allée d'arbrisseaux & d'iss, & un grand bassin au bout : ce que l'on pratique quand la place est un peu large. La volute que l'on voit à l'un de ses angles, paroîtra sans doute extraordinaire : mais quand on

PREMIERE PARTIE. CHAP. IV. consultera le Plan général, Figure premiére, Chap. III. d'où on l'a tirée, l'on verra le bon effet qu'elle fait avec la répétition de celle du Parterre de compartiment à côté. L'on pourra retrancher cette volute angulaire, si l'on se sert de ce dessein pour une seule pièce, en y ajoutant quelques seuilles, & en cintrant la tête pour former une allée circulaire autour du bassin. Les massifs & les enroulemens de gazon rejettent fort à propos toutes les feuilles & les palmettes de cette broderie, qui se découvre aisément par l'interruption de la platebande en face du bâtiment.

La seconde Planche fait voir un long Parterre de compartiment, avec un bassin dans le milieu, entouré d'une platebande coupée, ainsi que celles des côtés, où viennent se joindre les enroulemens des autres plate-bandes, qui forment le compartiment. Le reste est rempli de coquilles, de perites piéces de gazon, & aux deux extrêmités, de carrouches de broderie, qui font un mélange fort agréable. Il fort encore de petites palmettes & des culors, de tous les enroulemens des plate-bandes: le fond de ce Parterre est sablé, & les sentiers sont en rouge. Il est accompagné de deux allées d'arbrisseaux isolés, & de quatre grand svases aux encoi-

gnures.

Le Parterre de la troisiéme Planche, qui est aussi de compartiment, est des plus magnifiques; mais il ne peur s'exécuter que dans une grande place quarrée. Quatre cartouches de broderie le composent dans ses faces, & l'on voit des coquilles de gazon dans ses quatre angles, le tout sablé de différentes couleurs, & bordé d'un trait de buis. Au milieu est un bassin entouré d'une plate-bande coupée, garnie d'ifs & d'arbrisseaux, avec des pors de fleurs posés sur des dez de pierre. Les plate-bandes du tour sont interrompues en face de chaque cartouche, & forment des volutes dans les angles. On a supposé au bas de ce Parterre, un talus de gazon bordé haut & bas d'un rang de caisses & d'ifs, avec un escalier de pierre dans le milieu, orné de figures & de vases.

L'échelle en fera connoître toutes les proportions.

L'on voit dans la quatriéme Planche un Parterre de broderie coupé en deux piéces répétées & variées de deux facons. Il y a une allée dans le milieu, qui mene à un bassin

au-dessus duquel est une patte d'oie percée dans un bois. On pourra choisir de ces deux piéces celle qui conviendra le mieux. L'explication des Parterres précédens doit instruire

suffisamment de ce qui les compose.

La cinquieme Planche représente un Parterre de troderie d'un goût très-nouveau. C'est un grand tableau cintré par un des bouts avec un bassin au-dessus. Le milieu est rempli de broderie & de massifs de gazon avec une place-bande coupée dans toute la face d'en bas. Il n'est extraordinaire que dans ses extrêmités. L'on y voit à l'une deux têtes de Dau-. phin, qui forment des enroulemens, d'où les sentiers & les mallifs prennent naissance. La face d'en-haut est ornée d'un masque de Griffon, avec des aîles de Chauve-souris, formées par des côtes de gazon; les feuilles de la broderie forment le nez, les yeux, les sourcils, la moustache & l'aigrette dessus la tête de ce masque. Sa cravate ou bavette est exprimée par une coquille de gazon. Les sables de différentes couleurs contribuent beaucoup à détacher toutes ces petites piéces, qui font des merveilles sur le terrein. Il y a déja deux ou trois Parterres exécutés dans ce genre.

La sixième Planche est plus remplie, elle contient trois desseins de Parterres de dissérentes espèces; celui de la première Figure est un Parterre à l'Angloise, c'est-à-dire, tout de gazon, comparti en plusieurs desseins, & entouré d'une plate-bande de sleurs, coupée en dissérens endroits, & garnie d'iss & d'arbrisseaux. Ce dessein, quoique formé de ga-

zon, ne laisse pas d'être assez riche.

Le Parterre de la seconde Figure est de piéces coupées, ou de découpé. Il est presque quarré, & cintré par le haut avec un bassin; ses angles sont échanciés avec des ifs. Il est composé d'un ovale ralongé dans le milieu, & de cartouches aux quatre coins, avec des volutes & des coquilles qui sont toutes coupées en dissérentes piéces, formant des plate-bandes, ornées de sleurs & d'arbrisseaux, placés par simétrie. Toutes ces piéces sont entourées d'un trait de buis, & d'un large sentier ratissé, qui vous conduit tout autour. Il y a encore les petits sentiers de l'ovale, & des quatre cartouches qui doivent être sablés de rouge.

La troisséme Figure fait voir ce qu'on peut faire de plus

PREMIERE PARTIE. CHAP. IV.

beau dans un petit Parterre d'orangerie. C'est un quarré long cintré dans les deux bouts, où l'on voit deux ronds de gazon avec des sigures: le milieu est rempli d'un petit quarré d'eau. Ces trois piéces sont entourées d'un sentier & d'un trait de buis, qui forme avec celui du bord extérieur, des plate bandes regnantes aussi autour des ronds de gazon. Ces platebandes sont sablées & tout unies: elles sont garnies d'ifs, entre lesquels on place les caisses d'orangers, de jasmins, de mirthes & de lauriers, qui doivent s'aligner sur les deux rangs des côtés.

La septiéme Planche renserme trois petits Parterres convenables à des Jardins de ville, dont on trouve des dispositions entières & toutes dissérentes. Les murs & les emplacemens en sont biaisés extraordinairement, asin de faire voir comment on peut corriger ces désauts dans de petits Jardins où ils deviennent plus sensibles que dans de grands Jardins de campagne. L'on suppose que ces biais sont causés par l'alignement des rues, & que les Parterres sont placés à la descente du bâtiment. L'échelle leur est commune.

La premiére Figure offre un Parterre d'un compartiment très-délicat, avec une figure dans le milieu, & quatre vases aux encoignures. Le biais des murs des côtés, est racheté par des plate-bandes de sleurs, qui viennent mourir à rien de part & d'autre. A l'égard de celui du sond, on y a ajusté un portique de treillage des plus riches, avec des bancs & des sigures en face de chaque allée. Il s'est trouvé un petit terrein en retour qui saille assez pour y avoir pratiqué une serre pour des sleurs, ou si l'on veut, une salle de bain ou une volière.

On trouve dans la seconde Figure une place fort irrégulière, & sur des sens tout dissérens: le coude que l'on voit au bout est sauvé par une charmille broussaillée par derrière, qui suivant l'inégalité du mur, est néanmoins coupée régulièrement de plusieurs pans & retours qui forment une salle, & dans la pointe un cabinet de verdure; l'on y voit deux bancs avec une sigure isolée: le ressaut de la saçade du bâtiment, & la largeur sur le côté, ont donné occasion d'y planter une allée, pour gagner le biais de ce terrein: il n'y a de l'autre côté qu'un rang d'arbres, derrière lesquels la planter une allée.

G iij

ce est dressée par le trait de buis de la plate-bande. La broderie de ce Parterre est fort mignone & fort légére, on l'a accompagnée de deux bandes de gazon, où sont posés par simétrie sur des dez de pierre, des vases de sayence remplis d'arbrisseaux & de sleurs de saison, dont l'aspect est fort agréa-

ble & moins commun que des ifs.

Le Parterre de la troisième Figure est tout d'une pièce, de même que les deux autres, le peu de largeur de ces emplacemens ne permettant pas de faire deux pièces: le dessein en devient gracieux; le dedans des enroulemens & des sentiers qu'on a fait aussi régner autour du bassin, doit être sablé en rouge, pour se détacher du fond. Ce bassin est enclavé exprès dans le Parterre, afin de gagner du terrein. On a ménagé au-dessus deux petites pièces de gazon entourées de marroniers, qui donnent un couvert fort agréable dans toute cette demi-lune occasionnée par la disposition des murs du fond. Les autres biais sur les aîles sont redressés par une palissade de la hauteur des murs, dans laquelle on a pratiqué des rensoncemens pour des bancs, ainsi qu'on le voit en face du bassin & à la descente du bâtiment : un de ces bancs se trouve dessous un petit berceau de verdure.

La huitième Planche qui est nouvelle, est la plus remplie de toutes; elle répond au goût dominant du Public pour les Parterres de gazon, & renserme tout ce qu'on peut faire de meilleur goût en ce genre. Ces six desseins de Parterres sont propres à des Jardins de ville, cependant celui de la troi-

siéme Figure est exécuté à la campagne.

Le premier parterre est composé d'un seul tableau mêlé d'un tapis de gazon entouré d'un sentier sablé de rouge, & sur le devant d'une coquille sormée par des traits de buis, & remplie de marguerites avec de petits ronds sablés de sable jaunâtre. Quatre vases de sayence ornent la tête de ce Parterre. Un grand rideau de charmille mêlée de tilleuls, sait un avant-corps, & suit la portion circulaire du Parterre en sormant audessus une salle qui s'ouvre en sace des deux allées latérales: on trouve dans cette salle des niches pour des bancs qui s'enfilent l'un l'autre, & dans le milieu un ovale de gazon entouré de boules d'ormes.

On voit dans la seconde Figure tout ce qu'on peut souhai-

PREMIERE PARTIE. CHAP. IV. ter dans une aussi petite place, dont le grand biais est redressé par un petit bosquet. La décoration du fond présente un théatre où l'on monte de trois pieds de haut par deux escaliers de gazon, & des talus qui en soutiennent la terrasse, avec une fontaine dans le milieu. On a ménagé sur le haut de la terrasse une niche pour un grand vase en face de chaque escalier: le bosquet renferme deux cabinets & une salle avec un banc à dossier. Le Parterre d'un seul tableau est très-varié, & occupe le fond d'un petit boulingrin, dont les terres ont servi à élever la terrasse. Tous ses traits sont plantés de thim; la coquille est toute remplie de marouttes, fleur très-basse, & les quatre tapis de statissées au lieu de gazon. On a sablé en rouge les sentiers, le fond de la coquille, & celui du Parterre est en sable jaune; ce qui varie d'avec le sable de rivière répandu dans tout le reste du Jardin. Les murs sont ornés de boules d'ormes avec des caifses de charmilles qui s'attachent à la palissade du fond avec des vases remplis de fleurs qui se logent entre deux.

La Figure troisième présente deux dissérens desseins d'un grand Parterre de gazon dans le goût de celui du Palais Royal, l'un avec des boules d'ormes, & entouré d'un sentier sablé de rouge, avec un trait de buis ou un treillage qui le borde; l'autre avec des tapis de gazon & une coquille plantée de buis & sablée de rouge d'un goût fort nouveau, avec des palmettes de broderie qui en sortent. Le bassin ou la pièce de gazon ornée d'un vase, sert à la décoration du sond qui est assez variée, & présente d'un côté un guilochis, & de l'autre un cabinet, dont le banc s'ensile sur le jet ou le vase du milieu: on y trouve aussi un cabinet de treillage

en face de l'allée latérale.

La Figure quatriéme est un dessein des plus singuliers, & convient à une place presque quarrée plus difficile à remplir qu'une longue; les biais de l'angle rentrant en dedans, sont sauvés imperceptiblement, & la plate-bande de gazon tournante tout autour avec des boules d'ormes, & échancrée de places pour des pots de sleurs, paroît ici pour la première sois, avec de pareilles niches ménagées dans la palissade de la lizière du pourtour, pour y loger par simétrie des pots de sleurs qui correspondent à ceux de la plate-

bande. Une fontaine en chandelier, dont la nappe tombe par devant en face du perron de la maison, y est pratiquée avec art, pour ne pas interrompre le promenoir, & ne pas occuper la place du milieu, réservée pour un grand tapis de gazon. Ce dessein enseigne comment on peut faire du grand dans du petit. On a pratiqué deux cabiners dans les plus grandes parties de la broussaille, avec une niche pour un banc

en face du perron.

Enfin la cinquiéme Figure offre un dessein très-régulier, malgré la bizarrerie des biais qui sont redressés dans la pointe de l'angle saillant formé par l'enfilade des rues & des maisons voisines. On a imaginé une niche pour poser une sigure & deux bancs en face du perron, & une glaciére dans la partie la plus ensoncée de la broussaille. La salle & le cabinet du petit bois à droite sont connoître qu'on n'a rien perdu dans cer emplacement. Le boulingrin du milieu est rempli d'une coquille singulière, & plantée en statissées; le sond de l'ovale est sablé de rouge pour varier avec le jaune du sond du boulingrin. Des caisses avec des iss bordent les palissades des trois côtés, & le biais du bâtiment est sauvé par une plate-bande de seurs pour rendre la place presque quarrée.

On évitera de remplir de marguerites ou de statissées, le dedans des palmettes & des rinceaux de broderie, comme la mode s'en est introduite: cet usage est opposé au bon goût, & ne convient qu'à des massifs, des sentiers, des coquilles & des cartouches, pour varier & faire opposition avec ceux

qui sont gazonnés.

Il ne faut pas manquer de sabler ces parterres de dissérentes couleurs. L'on se servira de ciment ou de brique pilée pour le rouge, de terre noire, de limaille ou macheser, de charbon battu & pilé pour le noir, de sable jaune pareil à celui qu'emploient les Vitriers, pour les sentiers que l'on veut dissinguer des allées, & de sable ordinaire ou de sablon pour le fond.

Pour connoître sur les Planches les endroits qui doivent être sablés en rouge, en noir ou en jaune; l'on observera que tout ce qui est pointillé marque le sable ordinaire; & que ce qui est exprimé par de petits points plus serrés, comme dans les sentiers autour des massis, est de la terre rouge, du

ciment

Mariette erend



Parterre de Compartiment



Mariette exemel.









Pl . + .

The over the





Parterre al'Angloise



Parterre de pieces coupées pour des fleurs



Parterre d'Orangerie



Planche 68B

Martte exend .

Some soul a Comment









PREMIERE PARTIE. CHAP. IV.

ciment ou de la brique pilée. Le dedans des feuilles de la broderie, est rempli de limaille ou de macheser, ce qu'on connoîtra par des lignes croisées l'une sur l'autre. Le gazon des massifs & des coquilles, est distingué par des lignes droi-

tes entremêlées de petits points.

Chaque Parterre a son échelle particulière, qui sera juger de l'étendue & de la mesure de toutes les parties qui le composent. On peut cependant en changer les proportions, en élargissant, allongeant ou diminuant ces Parterres suivant la place qu'on aura: mais cette augmentation ou diminution se doit faire avec beaucoup de discernement, & ne doit pas être fort considérable, comme des deux tiers ou de la moitié, parce que cela changeroit tout le dessein, & en altéreroit la grace. Souvent d'une bonne chose l'on en sait une fort mauvaise.

On croit que ces huit Planches, qui renferment dix-huit Parterres, pourront suffire pour donner l'idée de toutes leurs différences. On n'a pas voulu en mettre davantage à cause du grand nombre de (a) Parterres gravés qu'on a déja donnés trouvent

au Public.

(a) Ils le trouvent chez le Sr Marierte.



្រែស្រ (១១២០) នៃស្រាស់ ស្រាស់ ស្រ អា

Libert of the second of the se

### CHAPITRE V.

# DES ALLE'ES, CONTRE-ALLE'ES & Palisades.

Es Allées des Jardins sont comme les rues d'une ville, elles servent de communication d'un lieu à un autre, & font comme autant de guides & de routes pour conduire par tout un Jardin. Ces allées, quand elles sont bien pratiquées & bien dressées, font une des principales beautés des Jardins.

On distingue de plusieurs sortes d'allées, les couvertes & les découvertes, les allées simples & les doubles, les allées blanches & les vertes, les sous-allées, les contre-allées.

Les allées couvertes sont celles qui sont formées par des arbres ou des palissades, qui se joignant par en haut, forment

un azile impénétrable aux ardeurs du Soleil.

On doit moins donner de largeur aux allées qu'on veut couvrir qu'aux autres; ils faut alors moins de tems aux arbres pour s'approcher & se joindre par en haut. Ces allées ont leur agrément dans les grandes chaleurs, puisqu'on s'y peut

promener à l'ombre, même en plein midi.

Les allées découvertes se peuvent diviser en deux espéces, celles des parterres, des boulingrins & des potagers, qui ne sont formées que par les ifs & les buissons des plate-bandes; \* On les ap- & les \* allées, qui, quoique plantées de grandes palissades & pelleaussi al-lées à Ciel-d'arbres de haute-sutaie, ne laissent pas d'être découvertes par en haut; ces derniéres sont formées en arrêtant les palissades à une certaine hauteur, ou en élaguant les arbres des deux côtés, en sorte qu'on y puisse respirer la douceur de l'air.

> C'est une regle générale de découvrir les principales allées, comme celles en face d'un bâtiment, d'un pavillon & d'une cascade, & même il les faut tenir plus larges que les autres, afin que du bout d'une allée on puisse voir une partie de la façade du bâtiment ou autre bel aspect : il n'y

ouvert.

PREMIERE PARTIE. CHAP. V.

a rien de si désagréable, quand vous êtes au bout d'une al-La grande lée, que de ne voir qu'à peine la porte du vestibule d'un bâti- Allée des Thuilleries ment. Il ne faut laisser couvrir que les contre-allées, pour est si couverformer comme deux berceaux de verdure, & les allées qui te, qu'à peisont dans des endroits de peu de conséquence, & où il n'y t'on du bout,

a aucun point de vûe considérable.

Les allées simples sont celles qui ne sont composées que lieu; ce qui de deux rangs d'arbres ou de palissades, à la différence des est très-déallées doubles qui en ont quatre, & forment trois allées jointes ensemble, une grande dans le milieu & deux de chaque côté. Les deux rangs du milieu doivent être plantés d'arbres isolés, c'est-à-dire, qui ne soient point engagés dans quelque palissade, & autour desquels on puisse tourner, & les deux autres rangs doivent être garnis & bordés de palissades. Comme les allées doubles sont estimées les plus considérables, elles occupent aussi les plus beaux endroits des Jardins.

On ne met plus entre les arbres isolés des allées doubles, d'ifs & de picéas qui empêchoient en quelque façon le pafsage; l'on se contente d'en mettre entre les arbres plantés sur des terrasses, à cause du bel esset qu'ils sont d'en-bas.

Les allées blanches ne sont autre chose que des allées toutes sablées que l'on ratisse entiérement, au lieu que les allées vertes sont presque toutes semées en gazon, à l'exception de 11 se voit deux sentiers ratissés le long des palissades. On en voit en beaucoup de ces Allees Angleterre de toutes vertes sans sentiers.

Les sous-allées sont celles qui se pratiquent dans le fond les Jardins d'un boulingrin, le long d'un canal renfoncé, au pied d'un ly & de Meutalus de gazon, d'une terrasse, ou d'un potager rensoncé. El-don. les se nomment sous-allées par rapport aux allées supérieu-

res qui leur sont paralelles.

On appelle contre-ellées celles qui en accompagnent d'autres sur le même plein-pied, & qui leur sont paralelles, telles que celles qui forment une allée double. Il ne faut pas confondre les sentiers avec les allées. Les premiers n'ont ordinairement que trois ou quatre pieds de large, & rarement six, au lieu que les allées quelque érroires gu'elles soient, ont toujours plus de six pieds.

A l'égard des noms & des figures différentes des allées, on les peur tous renfermer dans ceux-ci: allée paralelle, allée

vertes dans

droite, allée de traverse, allée tournante ou circulaire, allée retournée d'équerre, allée diagonale ou de biais par rap-

port au trait quarré, allée en zigzag.

On peut encore distinguer de deux sortes d'allées par la situation où elles se trouvent; les allées de niveau, & les allées en pente ou rampe douce. Rarement une allée est d'un parfait niveau, l'on y pratique toujours une petite pente imperceptible pour écouler les eaux : cependant il s'en trouve qui sont parfaitement de niveau, comme les allées d'un Mail, & celles qui sont autour d'un parterre ou d'une piéce d'eau.

Les allées en pente ou rampe douce sont les plus ordinaires: elles doivent être dressées de manière qu'on ne soit point incommodé en se promenant, par leur pente qui doit être imperceptible: quand elle est trop roide, elle blesse le coup d'œil, & devient fort fatiguante en marchant. Cette pente ordinairement ne doit jamais passer trois pouces par toise, de peur d'être gâtée par les ravines. C'est la meilleure regle qu'on puisse observer pour les bien dresser : néanmoins quand le terrein ne permet pas de la suivre, comme dans une allée qui descendroit le long d'une cascade, alors on remédie à cette grande roideur par des arrêts & des marches (a) Ainfi de gazon posé en zigzag, appellés (a) chevrons, qui traqu'on le voit versent l'allée d'espace en espace, ou bien par de petits arrêts faits de planches de bateau, qui n'excedent pas l'allée de plus de deux pouces, lesquels retiennent les eaux & les rejettent des deux côtés. C'est par ce moyen qu'on peut entre-

tenir propres ces sortes d'allées.

On observera pour l'écoulement des eaux, de tenir le milieu des allées un peu élevé, afin que l'eau s'écoulant des deux cotés, n'ait point le tems de gâter le niveau de l'allée: cette eau par ce moyen ne deviendra pas inutile, elle servira à arroser les palissades, les plate-bandes & les arbres des côtés. A l'égard des allées de niveau, comme celles d'un Mail, ou des allées qui sont très-larges, & dont on ne peut rejetter les eaux des deux côtés, on est obligé, pour les égoutter, d'y construire dans le milieu des puisarts bâtis de cailloux & de pierres séches.

On doit proportionner la largeur des allées à leur longueur,

à la grande Cascade de Sceaux.

Nous avons eu d'habiles (a) gens dans le Jardinage, qui ont (a)LeNostre. manqué à cette juste proportion, en donnant trop de lar-Bouticour. geur aux allées par rapport à leur longueur. On peut tomber dans un défaut contraire, en faisant les allées trop étroites. Une allée, par exemple, de 100 toises de long, qui n'auroit que deux ou trois toises de large, seroit très-défectueuse, & ne paroîtroit qu'un boyau; cette allée au contraire ayant cinq ou six toises de large, deviendra très-belle & bien proportionnée, supposé cependant qu'elle soit simple; ainsi les allées de 200 toises de long, auront sept à huit toises de largeur : celles de 300 toises, neuf à dix, & celles de 400, dix à douze. Voilà à peu près leur juste proportion, à moins qu'elles ne soient doubles, ce qui obligeroit presque de doubler leur largeur.

Voici des observations qu'il est bon de faire au sujet de la largeur des allées, bordées de jeunes palissades, qui par leur hauteur, resserreront un jour la vûe: ces allées alors seront trop étroites, & les palissades & les arbres des côtés, en grossissant & épaississant, occuperont deux pieds de chaque côté, ce qui rétrécit encore considérablement une allée. Ces remarques doivent engager les gens du métier à considérer ce que deviendront dans la suite les allées, & à ne les pas regarder telles qu'elles sont d'abord. Un peu plus de largeur

remédiera à tous ces petits inconvéniens.

On n'est pas obligé à observer toutes ces choses pour la longueur des allées, qu'il faut prolonger tant qu'il sera possi-

ble, elles ne peuvent jamais être trop longues.

La proportion la plus ordinaire des allées doubles, est de donner la moirié de la largeur générale à l'allée du milieu, & de diviser l'autre moitié en deux pour les contre-allées, qui doivent se rapporter à la grande : par exemple, à une allée de huit toises de large, l'on donnera quatre toises à l'allée du milieu, & deux à chaque contre-allée; à une de douze toises, six pour l'allée du milieu, trois pour chaque contreallée. Suivant ce calcul on peut tout au plus diminuer une demie toise de largeur aux contre-allées, quand on n'a pas assez de place, ou bien dans les allées doubles en face d'un bâtiment ou d'une cascade, en tenant l'allée du milieu plus large, de ce qu'on diminue sur les contre-allées, asin qu'on Hill

découvre plus aisément la beauté de cette vûe.

On ne doit nullement approuver les allées doubles, dont (a) Ainsi que les contre allées sortant de cette regle, sont si (a) étroites qu'à la grande al-lée de marro-peine deux personnes peuvent s'y promener de front. Sur niers du Lu-quoi l'on dira qu'il faut environ trois pieds de large pour un kembourg. Inomme: ainsi dans la largeur d'une toise, deux personnes se promenent de front fort à l'aise, & par conséquent dans une allée de deux toises de large, quatre personnes marchent sans

se toucher.

On ne sort de cette proportion que dans les allées doubles qui n'ont que deux rangs d'arbres, & dont la charmille borde les contre-allées. Ce ne sont, à proprement parler, que des arbres isolés, alors on fait cette contre-allée trèsétroite, parce que l'œil n'y est point resserré comme dans les rangs d'arbres ordinaires. On voit à Trianon & à S. Cloud de ces arbres isolés qui tiennent lieu d'allées doubles, lesquels ne sont pas éloignés d'une toise tout au plus de la palissade.

A l'égard des allées des bosquets éloignés, & du pourtour d'un parc, qui n'ont aucune enfilade, ni d'alignement principal, il n'est pas nécessaire de les faire si larges; ce sont des endroits peu fréquentés, & qui paroissent peu à la vûe.

Quelques personnes prétendent, que dans une allée trèslongue, comme de trois à quatre cens toises, on peut l'élargir de quelques toises dans une des extrêmités, pour éviter l'effet de la perspective qui en rétrécit la largeur considérablement, cela ne devient pas sensible sur le terrein.

Le plus grand entretien d'un Jardin sont les allées dans lesquelles l'herbe croît sans cesse: le Jardinier pour les tenir toujours bien nettes & bien propres, se servira de ratissoire pour les petites allées, & d'une charrue pour les grandes: ensuite il les repassera avec le rateau, & les balayera, quand il s'y trouvera des seuilles & des ordures. Tout ce qu'il doit observer dans cet ouvrage, c'est de choisir un tems qui y soit propre, c'est-à-dire, un tems qui ne soit point trop sec, parce qu'alors la terre étant trop serme, il ne seroit que couper la superficie des herbes. & en laisseroit les racines en terre.

Les herbes ce qu'alors la terre étant trop ferme, il ne feroit que couper les plus diffi- la superficie des herbes, & en laisseroit les racines en terre, ciles à detruire, sont le qui repousseroient encore plus vivement. Il ne faut pas aussi chien-dent que le tems soit trop mou, parce qu'en coupant les racines,

la terre ou le sable qui en est proche, s'enleveroit aussi, ce le lizeron, à qui gâteroit l'allée.

Pour éviter le grand entretien des allées, qui ont beau- qu'ils poufcoup de largeur, & qu'on seroit trop long-tems à ratisser, on sent en terre. y pratique des tapis de gazon dans le milieu, qu'il faut sou-

vent faucher pour la propreté.

Quand à ce qui regarde la manière de bien dresser les allées, & les mettre de niveau, l'on renvoie le Lecteur au Chapitre second de la seconde Parrie, où il en est parlé fort amplement. On en fera autant pour la manière de planter & d'élever les arbres & les palissades des allées, dont il est traité dans les Chapitres III. & IV. de la troisiéme Partie.

Venons à la manière de fabler & de battre les allées, qui est le plus sûr moyen de remédier aux herbes qui y croissent, & d'empêcher les traînasses des Taupes, ennemies jurées des Jardins; on trouvera dans la troisiéme Partie le secret d'y re-

médier, aussi-bien qu'aux autres insectes & vermines.

La meilleure manière de sabler les allées, est de faire une aire de recoupe de pierre de taille, qui se pratique ainsi: on mer dans le fond à la place des terres qu'on a ôtées, cinq à fix pouces de hauteur de grosse recoupe, que l'on arrange & que l'on bat groffiérement; on étend par dessus environ deux pouces de menue recoupe, passée à la claie, on bat le tout à trois volées, c'est-à-dire, trois fois, & l'on arrose à chaque volée; ensuite l'on répand le sable que l'on bat encore. Quand on met un lit de salpêtre sur ces recoupes, comme dans un Mail & dans les Jeux de boule, on les bat huit à neuf volées: si l'on ne pouvoit point trouver de la recoupe dans le Pays, on prendroit des gravois, des pierrailles ou des démolitions de maisons que l'on arrangera dans le fond de neuf ou dix pouces de haut, avec un lit de terre par-dessus pour faire corps, après cela on jettera le sable que l'on aura soin de bien battre aussi. Ces allées ne se ratissent point, elles se nétoyent avec un racloir de bois, & se balayent. Vitruve (a) (a) Liv. v. dit, qu'avant de sabler les allées, il faut vuider là terre bien ch. x. profondément, bâtir des égouts à droite & à gauche, des deux côtés de l'allée, y faire descendre des canaux qu'on remplira de charbon, ce qui séchera l'allée, & ensuite mettre du sable par-dessus.

Cette maniére de fabler & de battre les allées, cause de grandes dépenses, & fait que dans les maisons particulières on se contente de bien battre la terre, & de répandre le sable par-dessus; ensuite les pluies achevent d'affermir ces allées, où l'on ne doit pas mettre trop de hauteur de sable, pour qu'elles ne soient pas si lassantes, ni si long-tems à se battre, deux pouces de hauteur sont suffisans.

Comme il n'y a point de recoupe dans ces allées, & que la terre est fort proche du sable, les herbes y croissent plutôt que dans les autres, & à force de ratisser, les terres se mêlent avec le sable, & redeviennent, pour ainsi dire, par ce mélange, de la pure terre. Il faudra les sabler plus souvent.

Il y a de deux sortes de sable, le sable de riviére & le sable

de terre.

Le sable de rivière est le plus beau & le meilleur. Pour le bien choisir, il le saut prendre un peu graveleux, qui ne soit ni trop sin, ni trop pierreux, & sur tout un peu pésant, asin que le vent ne l'enleve pas si aisément. On passe ce sable à la claie ou au gros sas, pour en ôter tous les cailloux &

le rendre plus beau.

La manière dont les Anglois sablent leurs petites allées, mérite d'être rapportée: ils choisissent au bord de la Mer de petits cailloux tout ronds qu'ils arrangent avec du gravier, & les mastiquent ensemble. Un homme roule dessus pour les applatir, un cilindre de pierre dure. Ces allées ne se pratiquent que dans des parterres ou proche des orangeries: malgré le soin qu'ils ont de les applatir, elles sont toujours très-rudes au marcher.

Le fable de terre, appellé ainsi, parce qu'on le tire des terres sablonneuses, ne laisse pas d'être bon, & de bien sabler les allées, on s'en sert dans les Pays éloignés des rivières.

Ce que l'on veut dire ici au sujet des palissades, ne regarde point la manière de les planter; on se réserve à en parler dans la suite. Il s'agit seulement ici de dire un mot de leur beauté, & des dissérentes sormes qu'on peut leur donner.

Les palissades, par l'agrément de leur verdure, sont d'un trés-grand secours dans les Jardins, pour couvrir les murs de clotures, pour boucher & arrêter la vûe dans de certains endroits; c'est par leur moyen qu'on ne découvre point tout d'un

PREMIERE PARTIE. CHAP. V.

d'un coup l'étendue d'un Jardin, qu'on en corrige, qu'on en rachete les biais & les coudes des murs. Elles servent encore à renfermer, à border les quarrés de bois, & à les séparer

des autres piéces du Jardin.

La forme la plus commune des palissades, est une grande longueur & hauteur tout unie, formant une muraille ou tapisserie verte, dont toute la beauté consiste à être fort garnie, surrout par le pied, peu épaisse & bien tondue des deux côtés à pied droit : on les tond ordinairement en éventails, en rideaux & en banquettes, selon la nature du lieu.

Les éventails & les rideaux ne sont autre chose que de grandes palissades très-élevées, qui servent à fermer & à boucher des vûes & des endroits désagréables, ou des séparations de Jardin: c'est pour cet esset qu'on les appelle ainsi. Leur hauteur sera des deux tiers de la largeur de l'allée, les palissades si hautes, & qui sortent de cette proportion, rendent les al-

lées trop petites, & y resserrent trop la vûe.

Si cependant on avoit dessein d'élever des palissades trèshautes, comme de 50 à 60 pieds, on joindra les arbres de haute-futaie enclavés dans la palissade, avec la palissade même, en les tondant à pied droit devant & derrière, de sorte que la palissade garnir jusqu'à 20 pieds; & l'arbre forme le reste. Comme il seroit difficile de récéper ces hautes murailles, on laissera en haut le bouquet des arbres qui ne fait pas un mauvais effer. Il arrive quelquefois que ces palissades se dégarnissent par le pied, on y remédie, en le garnissant avec du buis ou des ifs, soutenus d'un petit treillage de cinq ou six

pieds de haut, ainsi qu'il se voit dans beaucoup de Jardins. \* \* Versailles, Les banquettes sont des palissades basses à hauteur d'ap-Cloud, &c. pui, qui ne doivent pas passer ordinairement trois ou quatre pieds de haut, elles servent dans les côtés des allées doubles, ou étant ainsi ravalées, elles n'empêchent point de jouir d'une belle vûe entre la tige des arbres : elles deviennent désagréables quand elles n'ont que deux pieds & demi, & à quatre elles sont trop hautes; leur vraie mesure est de trois pieds & demi. L'on voit des banquettes ornées d'espace en espace de petites boules échappées de la banquette même, qui tiennent la place des arbres: ces sortes de banquettes avec des boules se mettent dans des endroirs où l'on ne peut pas

planter de grands arbres, & où il ne faut presque rien pour

accompagnement, de crainte de boucher la vûe.

On peut encore pratiquer d'espace en espace des niches & des renfoncemens dans les palissades, pour y placer des bancs, des figures, des vases & des fontaines, comme dans les bosquets & au bout des allées, ce qui fait le plus grand mérite des palissades. Leur verdure alors sert de fond à ces figures, à ces fontaines, en releve infiniment la beauté, en les détachant, & les fait beaucoup valoir par l'opposition qu'elle y produit. Dans les bosquets & dans les endroits particuliers, tels que les cloîtres, les galeries, les falles qu'on pratique dans les quarrés de bois, on perce les palissades en arcades & en portiques. Voici les formes les plus belles & les plus variées qu'on puisse imaginer, sans sortir du bon goût & de la possibilité de l'exécution, on n'a pas voulu risquer de donner des morceaux d'invention, ils auroient paru trop extraordinaires, & même impossibles; on a mieux aimé en chercher des exemples exécutés dans les Maisons Royales, & dans les Jardins les plus en réputation, que l'on a indiqués, afin qu'on les puisse aller visiter sur le lieu.

Cette Planche renferme six exemples dont le premier est à l'Italienne: la palissade est tondue dessus & dessous, & laisse paroître lestiges des arbres à une hauteur convenable; l'on peut s'en servir à border une allée, ou quand on veut jouir de la vûe par-dessus un bois: le dessous peut être planté en quinconce, ainsi qu'il est marqué ici: ces sortes de palissades sont sort

communes dans les Jardins d'Italie.

La seconde Figure montre les arcades de Liancourt; elles entourent dans cet exemple un canal, & y sont un effet admirable par la réslexion des arcades & des trumeaux: elles sont plantées de tilleuls, dont la tige est découverte à huit pieds de haut, l'arcade a environ quinze pieds, sans la bande de dessus qui a encore deux ou trois pieds de haut: ces arcades doivent être peu épaisses, au plus de deux pieds & tondues réguliérement devant & derrière.

Les palissades de la troisième Figure sont plantées dans le Jardin de Chantilli: elles enclavent un grand cloître de verdure: les trumeaux en sont garnis jusqu'au bas, & les arcades ne portent pas de sond, mais sur une banquette à hauteur d'appui, où l'on

a fait des ouvertures aux enfilades d'allées. Au-dessus de chaque trumeau s'éleve un gros arbre, soit tilleul ou orme, dont on laisse voir un peu de la tige, le reste s'entretient en grosse boule irrégulière, c'est-à-dire, qu'on ne coupe que les bran-

ches qui s'emportent trop.

La quatriéme Figure est de Trianon, le dessein de ces arcades est sort ingénieux, y ayant un cintre de verdure autour de chaque arcade qui excéde les trumeaux: ce cintre est ce qu'on appelle Archivolte en terme d'Architecture: entre deux cintres, s'échappe une boule d'arbre assez grosse, comme de tilleuls ou de marroniers, dont les têtes sont entretenues grossiérement, les trumeaux en sont plus larges que ceux des autres palissades, à cause des têtes d'arbres qui se logent entre chaque arcade: il y a aussi une banquette, sur laquelle viennent tomber toutes les arcades, hors dans les ensilades d'al-lées, où elles sont ouvertes en sorme de portes.

On voit dans la cinquiéme Figure un autre genre d'arcades de dix-huit pieds de haut, qui portent toutes de fond, c'està-dire, tout ouvertes en portiques, les trumeaux n'ont que deux pieds de large, & forment des montans ou pilastres, par un petit socle en bas, & par une imposte à la naissance du cintre: l'on a aussi taillé des claveaux au haut de chaque arcade, & de petites boules réguliérement tondues sur chaque trumeau. Les socles, impostes & claveaux saillent d'environ deux pouces. Cette palissade, quoiqu'isolée, est accompagnée d'un grand rideau de verdure qui lui sert de sond, à la dissérence des autres ci-dessus qui tranchent sur le ciel.

La sixième Figure représente la palissade d'un des bosquets de Versailles, nommé le Théatre d'Eau; elle a quelque rapport à celle de Liancourt, les trumeaux en étant découverts à une certaine hauteur, & les arcades formées de même, à l'exception des vases ménagés sur chaque trumeau, qui l'enrichissent beaucoup: elle est élevée sur une estrade de gazon, cintrée dans le milieu, & elle a pour fond, ainsi que la précédente, un grand rideau de verdure, le tout est planté en charmille; la magnificence Royale y éclate par les bassins & jets d'eau pratiqués entre chaque arcade, lesquels réveillent infiniment cette belle verdure.

La seconde Planche offre les plus belles palissades du Châ-

----

teau d'Arminvilliers situé à neuf lieues de Paris près la petite ville de Tournan. La quantité d'eau qui environne ce Château, contribue à la beauté de la charmille, & il y a peu de pays où elle se plaise davantage. On en a prosité pour former avec ce plan les sigures les plus singuliéres.

Le portique marqué A précéde le potager, & est le long du canal qui borde les parterres à gauche en sortant du château. Il est formé d'avant-corps avec des boules au-dessus, & d'une grande arcade pour entrer dans le potager. Pour se racorder avec les banquettes des côtés, lesquelles sont beaucoup plus basses, voiez l'angle de la palissade du portique A.

Les figures B C D E représentent des palissades coupées de dissérens desseins dans toute leur longueur avec des frontons circulaires & triangulaires, des vases, des piramides, des socles. Rien n'est plus régulier pour la proportion & pour la taille: ces palissades sont placées dans des piéces au-dessus du parterre, & entourées de tapis de gazon, asin de les mieux conserver.

La figure F est ce qu'il y a de plus remarquable, c'est une charmille qui borde un côté du grand étang de 300 arpens d'étendue. Cette charmille est percée en arcades; & en face de chaque trumeau, est une haute gaine formée de charmille, (a) On les imitant la figure d'un (a) terme de pierre, avec une tête & un

appelle dans socle.

le Pays des Têtes de mort.

Le bosquet G se voit ici en plan & en élévation H. Il s'éleve vingt-quatre gaines de charmille, avec des socles & des boules en haut dissérentes des autres gaines rapportées dans la figure précédente. Un arbre entouré d'un gradin de gazon, occupe le milieu de la place, & toutes les allées sont accompagnées d'une banquette d'ifs taillés, comme les figures I K L les sont voir.

Il n'y a pas jusqu'aux extrêmités des allées dont les palissades ne se terminent agréablement, suivant les exemples ici

rapportés dans les figures M & N.

On se souviendra que ces morceaux ne peuvent se conserver long-tems sans bréche, s'ils ne sont plantés dans des terres extrêmement humides, & dans lesquelles la charmille a le pied dans l'eau.

On donne à toutes ces arcades pour juste proportion de

leur hauteur, deux fois leur largeur, & pour plus de grace encore, deux fois & demi: ces arcades sont belles à quinze pieds de haut sur six ou sept de large : l'on éleve par-dessus une corniche ou bande plate de deux à trois pieds de haut, & les trumeaux auront trois ou quatre pieds de large, plus ou moins, selon le dessein qui réglera aussi la forme & la proportion des boules tondues en forme de vases: s'il y a quelque corps faillant, comme un focle, un claveau, &c. ce ne

doit être au plus que de deux ou trois pouces. Ces décorations de verdure composent une espéce d'Ordre d'Architecture champêtre, de même que l'on nomme l'Ordre rustique d'une grotte, d'une cascade : il n'y a aucune difficulté pour les exécuter, ce que l'on connoîtra encore mieux, quand on parlera dans la suite de la manière de les planter: mais il y a de la sujettion & de l'industrie à les conduire & à les bien élever pour leur faire prendre une forme convenable; & c'est en cela qu'on peut dire que l'Art surpasse la Nature, qui est gênée & assujettie au génie du Jardinier. On suit toujours l'intention de celui qui en a donné le dessein, lequel les destine à de certaines figures, qu'elles n'acquierent qu'avec le tems. Il est constant que ces morceaux ont quelque chose de surprenant, & un air de magnificence qui diflingue fort un Jardin: ils conviennent principalement dans les grands terreins, où la conformité des palissades satigue la vûe, si elle n'est réveillée par ces verdures extraordinaires, qui sont en moindre nombre par l'entretien continuel qu'elles demandent. Ces palissades seront tondues quatre sois l'année, à la différence des autres qui le sont une ou deux fois

au plus. Voilà ce qu'on peut faire de meilleur goût en fait de palissades, & en même tems de plus riche & de plus distingué dans le Jardinage. Autrefois on leur donnoit mille formes extravagantes, qui sont encore fort en usage dans les Jardins (a) d'Italie & (b) d'Espagne; l'on y formoir des hommes à (a) Frescati, cheval, des sangliers, des cerfs, des chiens, en un mot une Tivoli. chasse entière. D'autres y tailloient des piramides, des obé-b) Aranjuez, lisques & des boules, avec des enroulemens qui continuoient Buen-Rétiro. jusqu'au bout des palissades. On en voit encore des exemples dans quelques anciens Jardins aux environs de Paris. Cette

(a) Loo, mode persiste toujours en (a) Hollande & en (b) Flandre, Honflardick, où ces desseins bizarres sont plus recherchés qu'en tout autre Pays: ce goût singulier ne regarde pas seulement les palissa-Bruxelles, des; les bosquets, les parterres, les fontaines, mais les autres (c) S. James, parties de leurs Jardins s'en ressentent beaucoup: (c) les An-Hampton-glois & (d) les Suedois suivent plus nos manières dans leurs Jardins; on leur a envoyé de nos desseins, qu'ils ont assez (d) Yacob- bien exécutés; & de plus, ils ont fait venir des Architectes Droinholm. & des Jardiniers François qui y ont laissé de leurs produc-(e) Straf-tions. Il se trouve dans (e) l'Allemagne des arbres taillés & contraints d'une manière fort ingénieuse: l'on y pratique des falles élevées de terre de sept à huit pieds, dont l'arbre même couvre le dessus & les côtés, avec des arcades percées autour. Le bas de la falle est plancheié & soutenu par des piliers de charpente, ou par des colonnes de pierre, avec des escaliers pour y monter. Le tronc de l'arbre traverse la falle, & se termine au-dessus en piramides & en boules de

> différentes formes. Le reste de leurs Jardins est fort commun. On ne donne plus aujourd'hui en France dans tous ces colifichets; quelque bien entretenus qu'ils puissent être, il y a toujours quelque chose à redire. L'on y présere une simplici-

té qui tient plus du noble & du grand.

bourg, Saverne.











## CHAPITRE VI.

# DES BOIS ET BOSQUETS en général.

E Chapitre renferme tout ce qu'il y a de plus beau & de plus agréable dans un Jardin: ce sont les Bois & les Bosquets qui en sont le plus grand ornement; c'est dans ces lieux couverts qu'on peut se promener à l'ombre, même en plein midi.

On peut donc convenir que l'essentiel d'un Jardin ce sont les Bois, & qu'une Maison de campagne qui en est dénuée,

manque dans une de ses principales parties.

On appelle Bosquet du mot Italien Bosquetto, un petit Bois de peu d'étendue, comme qui diroit un Bouquet de verdure.

Les Bois & les Bosquets sont le relief des Jardins, & servent infiniment à faire valoir les piéces plates, telles que sont les parterres & les boulingrins. On leur doit destiner des places, où ils ne cachent point la beauté de la vûe; il n'arrive que trop souvent que la privation de cette belle vûe oblige d'arracher ou d'étêter un Bois. C'est ce qu'on a déja remarqué en parlers des dispositions générales des Jardins

qué en parlant des dispositions générales des Jardins.

Pour ce qui regarde leurs formes & leurs desseins, ils se peuvent varier de disserentes maniéres; la regle générale est de les percer d'allées le plus qu'on pourra, de n'y point faire trop d'ouvrage & de retours, en ôtant tout le garni du bois, comme aussi d'en faire trop peu, en laissant de grands quarrés de bois tout pleins, sans aucun dessein. Leur forme la plus ordinaire est l'étoile, la croisée ou croix de saint André, & la patte d'oie: cependant on y pratique des cloîtres, des labirintes, quinconces, boulingrins, salles, cabiners, chapelets, guilochis, carresours, culs-de-poèle, culs-de-sac, salles de comédie & de bal, salles couvertes, berceaux naturels & artisiciels, fontaines, isse, cascades, galeries d'eau & de verdure.

Il faut remarquer qu'on doit toujours faire une belle piéce

dans le milieu d'un bois, comme une falle de marroniers, une piéce d'eau, un boulingrin, & que dans ces sortes d'endroits on doit donner plus de largeur aux allées: si celles du bois ont quatre toises de large, celles du milieu en doivent avoir cinq ou six. Quand il y a une piéce d'eau, l'on ne doit point faire d'allées doubles autour, afin de découvrir l'eau plus agréablement; ces lieux en deviennent plus aërés & moins marécageux.

Si le terrein par sa petitesse ne permettoit pas de saire une étoile dont les allées diagonales s'ensilassent, ce qui seroit paroître tout d'un coup leur peu de longueur, saites aboutir chaque diagonale dans la palissade du cercle du milieu, & par ce moyen on ne verra point le bout de chaque allée, excepté

celles de la croix qui doivent s'aligner.

Il y a des Bois de plusieurs natures qui se peuvent réduire aux six espéces suivantes: les Forêts & grands Bois de hautefutaie, les Bois taillis, les Bosquets de moyenne sutaie à hautes palissades, les Bosquets découverts à compartiment, les

Bosquets plantés en quinconces, & les Bois verds.

Les deux premiéres espéces, qui sont les forêts ou grands bois de haute-sutaie, & les bois taillis, ne conviennent que dans la campagne, ou bien dans un parc d'une grande étendue. Cependant pour ne rien oublier, nous en parlerons comme des autres bosquets suivans, qui regardent le plus nos

Jardins de propreté.

Les forêts & grands bois de haute-futaie sont ainsi appellés, à cause de leur hauteur & de leur étendue considérable. On y compte au moins une lieue ou plusieurs arpens de circuit : ils sont composés de grands arbres très-élevés & très-proches l'un de l'autre, qui forment une hauteur toussue & fort épaisse. Ces bois n'ont point de palissades, ni d'allées ratissées, ce ne sont que des routes pour la chasse. Ils sont ordinairement plantés en étoile, avec un grand cercle dans le milieu, où viennent aboutir toutes les routes. Ces bois sont bruts & champêtres, comme la Forêt de S. Germain-en-Laye, celles de Fontainebleau, de Senlis, de Bondi, de Senar, les Bois de Boulogne, de Vincennes, & c.

Les bois taillis ne différent des bois de haute-futaie, que parce qu'on ne les laisse pas monter comme les futaies, &

qu on

PREMIERE PARTIE. CHAP. VI.

qu'on les coupe rez terre tous les neuf ans, d'où ils prennent le nom de taillis. On fait la division de cent arpens de ces bois en neuf parties, qui sont de onze arpens, que l'on coupe chaque année: de cette manière le bois ne se dégrade point, un côté recroît pendant qu'on coupe l'autre. L'on est obligé d'y laisser, selon les ordonnances, seize baliveaux par arpent, outre les anciens des autres coupes: ainsi par succession de tems, un bois taillis devient une haute-sutaie.

Les bois de moyenne futaie à hautes palissades, appellés Bois Marmanteaux ou de Touche, autrement Gaulis, & les trois autres espéces suivantes, sont ceux que l'on pratique dans les beaux Jardins; ce sont véritablement les bosquets de propreté: on les appelle moyenne sutaie, parce que les arbres qui les composent ne parviennent jamais à cette grande élévation de la haute-sutaie; ils ne passent guére trente ou quarante pieds de haut. Ces bois sont ornés de salles, de cabinets, de galeries, de sont sont les ceintures, & c. Leurs quarrés sont bordés de palissades & de treillages qui en sont les ceintures, &

les allées en sont bien dressées & bien sablées.

Les bosquets découverts & à compartiment, que quelques gens appellent Bosquets parés, différent des autres bois, en ce que l'on ne met point de Fourré dans le milieu de leurs quarrés, pour former de la futaie ou du garni. L'on plante leurs allées de tilleuls ou de marroniers, & l'on y met une petite palissade récépée à hauteur d'appui, d'environ trois pieds de haut, qui dégage & découvre par le dessous tout un bosquet, & fait qu'en se promenant, on jouit de la vûe, à la disférence des bois ordinaires, où les palissades & le garni viennent très-haur. Dans les quarrés de ces bois, on pratique des compartimens & des tapis de gazon, avec un sentier ratissé de deux pieds de large, regnant par tout entre les palissades & les piéces de gazon. On les orne encore d'ifs & d'arbrifseaux placés par simétrie. Ces sortes de desseins sont les plus beaux & les plus riches; ce sont presque des parterres à l'Angloise & à compartiment. Les cabinets, les salles & les enfilades qui se communiquent l'une dans l'autre, y conviennent parfaitement.

Les bosquets plantés en quinconce ne sont autre chose que plusieurs allées ou rangs d'arbres de haute-suraie, disposés en

échiquier, ou à angles droits, ou bien en lignes paralelles: il n'y faut point de brouffailles ni de palissades. On les appelle quinconces, à cause de la conformité qu'ils ont avec la figure du cinq des cartes à jouer; on ratisse le dessous de ces arbres, ou on le gazonne, en ménageant seulement quelques allées blanches dans le milieu, & quelques petits cabinets & ensilades, le tout sans palissades; on doit voir de tout sens des al-

lées droites & bien alignées.

Les quinconces qu'on fait présentement, sont très-dissérens de ceux des Anciens, dont parle Vitruve, qui étoient très-semblables au cinq des cartes à jouer, en ce que les Anciens plantoient un arbre dans le milieu des quatre, ce que l'on ne fait plus, parce qu'il se rencontroit des allées plus étroites les unes que les autres: ces quinconces s'appellent à échiquier ou diagonaux. On se contente de planter les quinconces en lignes retournées d'équerre, qui forment un trait quarré, & se nomment quinconces à équerre. Cela rend les allées plus régulières & d'égale largeur par tout.

La sixième espèce, qui sont les Bois verds, sont les plus beaux de tous, par une verdure continuelle l'Hiver, ainsi que l'Eté: ils sont plus rares dans les Jardins; le long tems qu'ils sont à croître pour sormer de la haute-suraie, dégoûte sou-

vent de l'envie qu'on auroit d'en planter.

On trouvera dans les desseins suivans tout ce que l'on peut souhaiter en fait de desseins de Bois. On peut dire que cette matière est épuisée, & qu'on ne peut aller au-delà de l'invention de ces dix Planches.

On a donné beaucoup plus de Desseins de bosquets que de parterres, par la raison qu'il y a un grand nombre de parterres gravés, & fort peu de bosquets.

La première Planche contient deux desseins de grands bois de haute-suraie, des mieux percés & des plus magnisques.

La premiére Figure représente un bois percé en étoile double, avec une grande salle dans le milieu, ornée d'une piéce d'eau sournie par trois jets, & quatre autres bassins espacés dans le bois, dont les jets s'enfilent avec ceux de la piéce d'eau: ces sontaines sont un si bel esset, qu'en vous promenant, vous découvrez dans les allées deux ou trois jets, dans d'autres cinq, & vous voyez tous les sept dans l'allée du milieu. Outre PREMIERE PARTIE. CHAP. VI.

ces ornemens, ce bois est percé si avantageusement, que de quelque côté que vous regardiez, vous avez toujours en face au moins trois allées, qui forment une patte d'oie dans les huit entrées; un peu plus avant, vous trouvez de petits carrefours à quatre allées, & dans les grands qui sont ornés de bassins & d'ifs, il y a six allées aboutissantes au centre, qui composent des étoiles. On a fait les huit allées principales plus larges que les autres. Cette composition ingénieuse rend ce bois des plus agréables, quoiqu'on n'y ait point pratiqué de

cabinets, ni de galeries.

La seconde Figure offre aux yeux un autre bois percé en étoile simple, où se voit pareillement une grande salle dans le milieu, avec une piéce d'eau dont le jet est vû des huit allées: à peu près dans leur milieu, l'on trouve un grand ovale qui vient se joindre aux allées de l'étoile, dont on a coupé les pointes pour former huit carrefours. On trouve encore en se promenant dans cet ovale, d'autres allées qui conduifent dans huit cabinets ou bosquets tout dissérens les uns des autres. Le premier cabinet, à commencer par en bas à droite, est un grand cercle de charmille coupée de niches pour des bancs & des arbrisseaux : au milieu est un octogone rensoncé, qu'on appelle autrement un boulingrin. Le second en remontant est composé de trois petites piéces qui s'enfilent, dont celle du milieu est un quarré long orné d'ifs, & les deux des bouts sont de forme circulaire avec des bancs. Le troisiéme cabinet est une galerie d'eau composée de sept bouillons, qui retombent dans une rigole ou petit canal, pratiqué dans le milieu. La palissade est bordée de scabellons, portant des bustes, avec des ifs entre deux, & il y a deux cabiners avec des bancs aux extrêmités de cette galerie. Le quatriéme bosquet est de sigure quarrée, cintré dans les quatre faces, avec une piéce de gazon dans le milieu, & quatre ifs dans les angles. Le cinquiéme cabinet est une figure à pans, qui forme un octogone irrégulier; il y a dans le milieu un boulingrin circulaire. Le sixième est une galerie très-différente de l'autre, en ce qu'elle est formée par des arbres en boules, & terminée par deux bassins ovales avec des bancs. Le septiéme n'est qu'un quarré long cintré dans les deux bouts, avec un tapis de gazon & deux grands ifs plantés au centre des portions circulai-

Kij

res. Enfin le huitième cabinet est de figure quarrée, dont les angles sont coupés à pans, & le milieu rempli d'une piéce

de gazon échancrée aux quatre coins.

Ces deux bois contiennent environ sept arpens chacun, & ils ne conviennent que dans de grands lieux. On peut cependant les exécuter en plus petit & en plus grand, selon la place; plus ils seront grands, mieux ils seront. L'échelle qui est commune à ces deux desseins, en fera connoître toutes les

proportions.

La seconde Planche contient quatre desseins de bois de haute-futaie, dont la forme est barlongue, & dont l'étendue est d'environ six arpens. Dans les trois premières Figures ce sont des bois propres pour une grande enfilade, où il faut conserver une allée large dans le milieu, qui partage le dessein en deux. On ne laisse pas cependant d'y trouver un tout

fort agréable & fort régulier.

Dans la première Figure ce sont de petites allées comparties en guillochis, qui aboutissent à six cabinets, ornés de berceaux, de piéces de gazon, de bancs & d'ifs. Au milieu de la grande allée, l'on a pratiqué une falle à pans, & une pièce d'eau avec un jet. La plus grande partie de cette allée est remplie par un tapis de gazon qui regne tout autour de la piéce (a) Cela con- d'eau avec un sentier. Ces sortes d'allées vertes (a) sont sort

vient dans de à la mode présentement.

Les allées de la seconde Figure sont disposées de maniépour la va re, que les cabinets des coins viennent se rendre l'un dans pour sauver l'autre; mais la salle est très-différente des autres, étant cinle grand en- trée dans son milieu, & présentant une patte d'oie de chaque coté, avec quatre piédestaux pour des figures ou vases. Les allées de ces pattes d'oie viennent aboutir chacune aux trois jets de la pièce d'eau qui est d'un dessein fort parriculier, & située au milieu de la grande allée plantée d'arbres isolés.

> La composition de la troisséme Figure est un grand cercle, dans l'intervale duquel, & de la salle du milieu, l'on a pratiqué deux cabinets à pans, ornés de piéces ovales de gazon; de cette grande allée circulaire l'on entre par des coudes d'allées, dans des cabinets qui sont aux quatre coins du bois, où il se trouve d'autres allées qui enfilent le jet de la pièce d'eau, avec des bancs vis-à-vis, ce qui est assez heureux. On

droits, tant ziété, que tretien.

fort de ces cabinets & de ces allées dans la grande du milieu

plantée d'ormes taillés en boules.

les allées diagonales du bois.

La quatriéme Figure est un dessein entier sans enfilade dans en voit à le milieu; il se trouve percé par des allées diagonales qui forment quatre croix de saint André, au centre desquelles on a pratiqué des carrefours & des piéces de gazon. Toutes les allées viennent se rendre dans une grande salle, qui mene dans quatre cabinets différens, placés vis-à-vis l'un de l'autre. Deux de ces cabinets servent de salles de bal; les autres sont ornés de gradins de gazon, avec des figures & des fleurs dans le haur. On voit dans cette falle une piéce de gazon terminée par deux bassins qui y sont enclavés, & où viennent aboutir

On voit dans la troisième Planche six desseins très-variés, qui conviennent à des places quarrées de quatre arpens d'é-

rendue.

Dans le bois qui est représenté dans la première Figure, l'on entre par les angles, où l'on trouve deux allées aboutiffantes à des carrefours circulaires, qui vous menent dans une figure à huit pans. Cette figure est disposée de manière, que présentant quatre angles dans les carrefours, & les quatre autres venant à des renfoncemens pour des bancs, elle allonge les allées des entrées, en sorte qu'une personne assise sur l'un de ces bancs, peut découvrir les deux allées des bouts, sans celle vis-à-vis, qui avec trois autres pareilles allées en face des bancs, vous conduit dans la pièce du milieu enrichie d'une isle & de quatre bouillons d'eau, qui fournissent le fossé du tour. Il y a une figure au milieu de cette isle & un pont pour y aller.

La seconde Figure est un bois où l'on entre par douze allées, les droites enfilent la place du milieu, & les diagonales viennent rendre à une piéce de gazon circulaire, entourée d'une double palissade isolée, qui est percée vis-à-vis de chaque enfilade. Ces carrefours présentent des pattes d'oie, d'où l'on passe à une grande figure quarrée qui forme un cloître ; les angles en sont occupés par des niches avec des bancs. Les quatre allées du milieu vous conduisent à une piéce d'eau quarrée, dont les oreillons saillent en forme de bastions. Il s'éleve du milieu un grand jet perpendiculaire, & des quatre

Comme I'on

coins ou oreillons, quatre autres jets dardans qui forment des berceaux d'eau.

Le bois de la troisième Figure est le plus simple de tous, aussi peut-on l'exécuter dans l'espace de deux arpens, & même d'un. C'est une simple croix de faint André, coupée d'un grand octogone, d'où par quatre allées on vient rendre dans une grande salle circulaire, ornée d'un bassin à pans, & d'un rang d'arbres & d'iss isolés, avec quatre niches pour des bancs.

La quatriéme Figure offre un dessein bien plus composé, & d'une inventionassez singulière. C'est pareillement une croix de saint André, qui vous mene dans un cloître quarré, l'on trouve au milieu de chaque allée des rensoncemens en demi-lune, avec des bassins, en sace desquels il y a des allées qui viennent rendre à la pièce du milieu, aussi-bien que celles de la croisée. Cette pièce du milieu est de sorme circulaire, coupée de huit niches pour des bancs, entre chaque allée. Elle est remplie d'un grand bassin octogone, où il y a une isse au milieu, avec une sigure entourée de caisses & de pots de sleurs. L'eau de cette pièce tombant par des dégueulleurs vient de la décharge des quatre autres bassins.

La cinquième Figure n'est pas tout-à-sait quarrée comme les autres, ce dessein n'ayant pas de grace, à moins qu'il ne soit oblong; ce qui a obligé d'y pratiquer aux deux côtés des allées & des piéces de gazon découpées. Ce bois se trouve percé de plusieurs desseins, comme d'un grand ovale, d'une lozange, & d'une croix de saint André, qui composent tous ensemble un assez beau compartiment. On y trouve deux pattes d'oie, huit carrefours, & deux culs-de-sacs avec des rensoncemens pour des bancs. Les quatre entrées des encoignures, & les deux du milieu, viennent aboutir à une salle circulaire, ornée d'un bassin & de niches pour des bancs &

des arbrisseaux.

Dans la sixiéme Figure l'on voit un bois dont les entrées sont dans le milieu pour la variété; elles sont interrompues par les quatre angles d'une grande lozange qui vous mene à dissérens cabinets pratiqués dans les quatre coins du bois. Il y a de petits carrefours triangulaires vis-à-vis de ces cabinets, lesquels ouvrent l'entrée d'un cloître, d'où par quatre issues,

PREMIERE PARTIE. CHAP. VI.

vous passez à la salle du milieu qui est à pans, avec un bassin ovale. En face de ces quatre petites allées, on trouve des ni-

ches pour y placer des bancs.

La quatrième Planche contient dix bosquets différens: les quatre premières Figures sont propres à des places oblongues, d'environ un arpent & demi, ou deux arpens d'étendue; les six autres suivantes sont voir ce qu'on peut exécuter dans des languettes de terre & des boyaux de Jardin. Ces bois sont trèsvariés, & quoique simples, ils ne laissent pas d'être bien percés & bien ouvragés. L'aspect seul & les échelles suffisent pour

en donner l'intelligence nécessaire.

On suppose les places biaises des Figures première & cinquiéme de cette quatriéme Planche, afin de faire voir comment on peut les régulariser & y pratiquer des desseins agréables. On prend d'abord dans ces biais, la moitié de chaque ligne qui borne la place, pour placer les allées du milieu, foit en long ou en large : les diagonales se tracent ensuite d'un angle à l'autre, & déterminent le centre de la falle, qu'il faut ajuster au terrein, ensorte qu'elle soit bien broussaillée par tout : le reste du dessein s'accommodera au lieu, soit pour les carrefours, pattes d'oie, entrées & autres allées. On ne doit pas s'embarrasser si les quarrés de bois viennent de différentes formes & grandeurs; on ne juge de cela que sur le papier, & ces différences ne paroissent jamais sur le terrein. Tous les desseins ne conviennent pas au même biais; c'est au bon goût & à l'expérience qu'est réservé ce choix. Les Figures deux, trois & quatre, par exemple, y feroient moins bien que la premiére, à cause des allées retournées quarrément en forme de cloître, qui paroîtroient gauches dans un biais aussi sensible que celui-ci. Le boyau de terre de la cinquiéme Figure n'oblige à aucune sujettion par son biais: on prendra seulement la moitié de la largeur des deux extrêmités pour l'allée du milieu; & ce dessein que l'on nomme chapelet, y réussira de même que dans une place régulière.

Les deux Planches suivantes, qui sont la cinquiéme & la sixiéme représentent douze cabinets & des sallons propres à placer dans les bois, si ceux qui y sont dessinés ne conviennent pas au lieu. On a fait graver ces sallons un peu grands, pour les pouvoir planter d'après ces desseins, sans être obligé

de les dessiner une seconde fois.

La septiéme Planche présente un bosquet d'une autre nature que les précédens; c'est ce qu'on appelle bosquet découvert à compartiment. On n'en a mis qu'un seul dessein sur la Planche, afin que devenant plus grand, on pûr mieux juger Ce bosquet de sa disposition. Ce bosquet est croisé de deux allées, qui contient tout aboutissent à un bassin formant un octogone irrégulier, & enau plus un artouré d'une falle ovale, coupée dans ses quatre milieux, d'allées qui vous conduisent à de petits cabinets & enfilades pratiqués dans les quarrés de ce bois; des bancs qui y sont placés avantageusement, vous découvrent le jet du milieu. Les entre-deux de ces cabinets sont occupés par des piéces de gazon comparties en volutes & en ronds, ornés d'ifs placés avec simétrie. On tiendra les palissades de ce bosquer à hauteur d'appui, pour mieux découvrir toutes les piéces du compartiment.

Il y a un quart du dessein où l'on n'a marqué qu'un simple trait pour la palissade, & des O pour la place des arbres, asin qu'on puisse l'exécuter sans embarras, ce qui seroit arrivé, si l'on avoit élevé en perspective les arbres & les palissades,

comme dans le reste du dessein.

On voit dans la huitième Planche des pièces séparées, dont on peut se servir dans le milieu d'un bois, en cas que les des-Comme l'on seins précédens ne plaisent pas tant. Ce sont des salles plan-

en voit dans tées d'arbres isolés, avec des ifs entre deux. les Jardins de

La falle de la premiére Figure est la plus magnifique. On la suppose au milieu d'un grand bois, & n'ayant que deux entrées: cependant on en pourroit faire quatre selon le lieu, par le retranchement des cabinets des deux bouts. Son étendue est d'environ un arpent & demi; mais on peut l'exécuter dans un terrein plus petit de moitié. On l'a ornée de quatre bassins, avec des bancs pratiqués de manière qu'ils sont en face de chaque allée, & enfilent les jets des bassins. La piéce du milieu est un grand tapis de gazon, qui étant coupé à pans dans les quatre angles, forme aux quatre coins de cette salle des octogones que la palissade racheve. Le reste s'explique assez de lui-même.

La seconde Figure est encore une grande salle différente de l'autre, en ce qu'elle est placée au milieu d'une grande piéce de gazon. Elle conviendroit également au milieu d'un bois. Cette

Trianon.

pent.

falle

falle est un quarré long cintré dans les deux bouts, où l'on a pratiqué deux bassins octogones, au centre desquels viennent aboutir les entrées diagonales de certe falle. L'on a placé des figures dans les deux bouts, & deux bancs à chaque angle de la salle, bordée simplement par le gazon & par des arbres, avec des ifs ou arbrisseaux de sleurs entre deux, sans aucune palissade, ni sentier derriére.

La troisiéme Figure est une petite salle fort simple entourée d'une palissade à hauteur d'appui, avec des arbres espacés dedans: elle est placée, ainsi que l'autre, dans des tapis de gazon, qui sont distingués d'avec la palissade par un sentier ratissé. Il y a dans le milieu une figure à l'enfilade des allées

& des bancs.

Dans la quatriéme Figure l'on voit un bois planté en quinconce, avec une falle & des cabinets, qui forment un compartiment; ce qui paroîtra d'un goût fort nouveau : ces fortes de desseins (a) ne sont ordinairement composés que de grandes (a) Ainsi que allées paralleles, plantées en échiquier, sans aucun autre or-les quinconnement. Quoiqu'on ait pratiqué une salle dans le milieu, avec leries & du un bassin & des cabinets qui forment un cloître, & s'enfilent Palais Royal. l'un l'autre, cela ne dérange cependant rien du quinconce, & n'interrompt point l'enfilade des arbres, dont on n'a ôté que quelques-uns dans le milieu & dans les coins, pour former certe salle & ces cabinets. Le dessous de ce quinconce qui est à équerre, est gazonné dans quelques endroits, ce qui détache & fait valoir le ratissage des allées & de la salle.

La neuvième Planche donne l'idée de quatre morceaux de Jardin fort extraordinaires, & cependant magnifiques dans

leur espéce; on les appelle des (b) cloîtres.

La première Figure est la plus simple de toutes; c'est un de Meudon grand quarré de gazon, avec une figure dans le milieu, en-en est un bel exemple. touré d'une double allée de charmille, percée dans les enfilades des autres allées & des bancs. Ce cloître est dans le milieu d'un bois; l'on y arrive par quatre allées diagonales, qui rendent à des carrefours ornés de piéces de gazon.

La seconde représente un cloître de forme circulaire, placé dans un bois, avec un bassin octogone, entouré de berceaux naturels, c'est-à-dire, formés par des arbres, que l'on plie l'un sur l'autre. Les quatre allées qui y conduisent sont

(b) Le cloître

aussi couvertes de berceaux, & il y a un petit sentier ratissé des deux côtés pour détacher ces berceaux d'avec la palissade du bois.

On voit dans la troisiéme Figure un cloître des plus magnifigues. Il différe des autres, en ce qu'il est au milieu d'une piéce de gazon; cependant on peut aussi le placer dans un bois. C'est un grand octogone ralongé, couvert de berceaux de treillages, avec quatre cabinets en face des allées qui y conduisent. Le milieu de ce cloître est rensoncé, & l'on y descend par trois rangs de marches interrompues par quatre pe-

tites fontaines en buffets, en face de chaque allée.

cades,&l'auen laisser le choix.

La quatriéme Figure est un cloître en galerie, formé par ce cloître est une palissade en arcades, ou par des ormes en boules, avec gravée en ar- de la charmille au pied, tondue en caisses, pour imiter l'otre moitié en ranger. On y a placé des bancs de telle manière, qu'ils s'enboules, pour filent à travers les arcades & les boules; c'est pour continuer le coup d'œil, & il y en a quatre en face des deux jets des bassins. On a pratiqué au milieu de ce cloître, une piéce à l'Angloise bordée d'une plate-bande coupée, ornée d'arbrisseaux & de fleurs, & terminée par deux bassins, entourés pareillement de cette plate-bande.

Nature.

Enfin la dixiéme Planche de ces bosquets, contient un relabryinthe dessein de labyrinthe en volute ou spirale, au centre de laquelde Versail-les, & celui le est un bassin accompagné d'une salle percée de huit allées de Chantilli, tournantes qui rendent à quatre carrefours, d'où insensiblefontfortbien ment vous passez dans des culs-de-sacs, ornés de cabinets, sont ornés de de berceaux de treillage, tapis de gazon, fontaines & figutout ce que res: on ne peut amuser plus agréablement ceux qui s'y sont joindre à la égarés. La quantité d'allées & de détours différens qui se rencontrent dans la composition de ce labyrinthe, le rendent des plus embarrassans, sans cependant lui ôter la régularité & la grace du dessein. Il n'y a qu'une seule entrée, où l'on a placé exprès un cabinet de treillage pour la rendre plus difficile.

Ce labyrinthe ne peut guére s'exécuter dans un espace moindre de sept à huit arpens, sans cela les allées se toucheroient de trop près, ce qui en ôteroit l'embarras, & en

même tems tout le mérite.

Grand Bois de haute futaie percé en etoille double



Grand bois de haute futaie percé en etoille simple avec des cabinets



Pase 82et 83

To Toises

Pl.1 "C



Desseins de grands Bois de haute futaie









Pl. 2°C



Desseins de Bois de haute futaie















Desseins de Bosquets de moienne futaie





Pl. 4°. C

30 Toises



Desseins de Cabinets et salons pour des bosquets.



15 Toises

Pl.500



Desseins de Cabinets et Salons pour des bosquets.



15 Toises

Mariette excud



巴山是山里山地山地山地山地山地山地山地山地山地山地山地山地山地 是上是上是上是上是上是上是上是上是上是上是上是上是上是上是上

Pl. 75



Grande sale de maroniers dans un bois



Grande Sale de maroniers bordée de pieces de gazon



Pl. 8° C.

Bois planté en quinconce avec des cabinets



Petite Sale entourée de palissades et de tapis de gazon





Grand Cloitre dans le milieu d'un bois



Petit cloitre avec des berce aux formés par des arbres



Pl. o. C.

Cloitre couvert de berceaux de treillage entouré de tapis de gazon



Cloitre engalerie avec des palissades percées en arcades



15 30 TO

Mariette excud.





30 Toises



## CHAPITRE VII.

### DES BOULINGRINS OU

Renfoncemens de gazon, des grandes Rampes, Glacis, Talus & Tapis de gazon, avec la manière de les plaquer, semer & entretenir.

E terme de Boulingrin est un des plus usités dans les Jardins de propreté, & cependant celui qu'on entend le moins; la plûpart des gens n'en connoissent pas la véritable

signification, ni l'étimologie.

L'invention & l'origine du mot de Boulingrin viennent d'Angleterre. Plusieurs Auteurs le dérivent de deux mots An- Diet.de l'Aglois; scavoir de Boule, qui signifie rond, & de Grin, qui cadém. Franveut dire prez ou gazon, peut-être à cause de sa figure ren- coise. Diction. de foncée, qui est le plus souvent ronde & couverte de gazon; Daviler. d'autres ont dit que le mot de Boulingrin a été donné à de grandes piéces de gazon, où l'on a accoutumé en Angleterre de jouer à la boule; & pour cet effet, les Anglois ont grand soin d'entretenir ces tapis de gazon bien courts & bien unis.

Un Boulingrin en France est fort différent de tout cela. L'on ne peut appeller ainsi, que certains rensoncemens & glacis de gazon qui se pratiquent au milieu de grandes piéces & tapis de gazon, dans un bosquet, & quelquesois au de toutes ces milieu d'un parterre à l'Angloise; ce qui fait que l'on confond le Jardin des le parterre à l'Angloise & le Boulingrin. On ne doir donc pas Thuilleries. donner indifféremment ce nom à tout ce qui est gazon, comme à de grands tapis qui sont dans des bosquets, à moins qu'ils ne soient rensoncés, parce que ce n'est que le rensoncement qui fait le Boulingrin joint au gazon qui le couvre.

Le Boulingrin est une des plus agréables piéces d'un Jar- On a exécudin, quand il se trouve bien placé. Sa figure rensoncée, cou- té de beaux verte d'un beau gazon bien uni & bien verd, entouré le plus boulingrins à souvent d'un rang de grands arbres, avec des arbrisseaux pleins

84 LA THEORIE DU JARDINAGE.

de fleurs, le rendent d'une jolie composition, sans parler du plaisir de pouvoir se reposer sur les glacis de son rensoncement, pendant la grande chaleur, & d'y être à l'ombre.

Il y a deux espéces de Boulingrins, de simples & de composés: les simples sont tout de gazon, sans aucun autre ornement; & les composés, sont coupés en compartimens de gazon, mêlés quelquesois de broderie, avec des sentiers & des plate-bandes, ornées d'ifs & d'arbrisseaux de fleurs. On les sable de différentes couleurs, & on les accompagne de sigures & de vases de pierre, pour réveiller leur grande verdure. On peut encore, pour les enrichir davantage, pratiquer dans le sond de leur glacis, un bassin ou une piéce d'eau.

Leur vraie place est dans un endroit découvert, parce que les boulingrins ne cachent point la belle vûe; on peut encore en placer dans le milieu des bosquets, ainsi qu'on le verra dans

Le Boulingrin que présente la première Figure, est d'une

les exemples suivans.

étendue bien plus considérable que les autres: il peut se placer au bout d'un grand parterre, ou remplir un grand espace qu'on auroit dessein de tenir entiérement découvert. C'est un quarré long, dont les quatre issues en diagonales viennent aboutir à quatre piéces de gazon rondes, où l'on a placé pour sigures les quatre Saisons. On a bombé les angles du talus, asin de continuer l'allée circulaire autour des gazons, & dans le sond du Boulingrin, on a pratiqué une grande piéce de gazon, qui varie assez bien avec le reste. Toutes les allées ne

sont formées que par des tapis de gazon, n'y ayant ni arbres, ni palissades, ni bois, comme dans les autres piéces suivan-

Le Boulingrin de la seconde Figure, est un quarré presque parsait percé en étoile, au milieu duquel se voit un octogone régulier qui a dans son rensoncement une pièce circulaire de gazon. Il n'est orné que d'un trait ou bordure de buis, autour de chaque pièce, & d'un petit sentier ratissé entre deux. On a échancré disséremment toutes les encoignures de ces pièces, & l'on a placé dans celles du milieu, seize is ou boules de buis. Ce Boulingrin est accompagné de deux grandes allées doubles, plantées de marroniers.

La troisiéme Figure offre un grand oyale rensoncé, dont le

Planche I.

PREMIERE PARTIE. CHAP. VII.

milieu est rempli d'une piéce de gazon coupée à pans pour la variété. Ce Boulingrin est entouré de grands arbres, comme de marroniers ou de tilleuls espacés réguliérement, sans interrompre les ensilades des allées & des bancs, à quoi-il faut toujours bien prendre garde. L'allée du tour est octogone, & formée par une palissade à hauteur d'appui, où il y a des cabinets & des niches pour mettre des bancs. Derriére la palissade sont des tapis de gazon, avec un sentier ratissé de trois pieds de large entre deux, tant pour conserver la palissade &

On voit dans la quatriéme Figure un Boulingrin pratiqué dans le milieu d'un bois. C'est un octogone irrégulier, dont le rensoncement est orné d'une pièce de gazon ovale. Il est entouré d'une allée double, séparée d'une palissade percée en arcades, avec des boules ménagées sur chaque trumeau.

borner le gazon, que pour la grace & le coup d'œil.

Les Boulingrins de la deuxième Planche sont beaucoup plus riches, plus composés & d'une plus grande étendue que

les autres.

La première Figure donne l'idée d'un grand Boulingrin, dont la tête échancrée de plusieurs formes variées, est ornée d'un busser d'eau, adossé contre le talus, & composé d'une coquille de pierre ou de plomb doré, d'où il sort un bouillon d'eau, qui retombe en nappe dans le bassin d'en-bas, où il y a deux jets pour accompagnement. Ce bassin est revêtu d'une tablette de pierre de taille, pour faire opposition au gazon. Le sond du Boulingrin est rempli de deux grandes pièces à l'Angloise, entourées d'une plate-bande ornée d'iss & d'arbrisseaux, bordée en dedans par le gazon, & en dehors par un trait de buis: ces pièces sont terminées par un bout en volutes, & par l'autre en petits enroulemens & échancrures qui forment une tête à chaque pièce. Il faut beaucoup de place pour exécuter ce dessein & le suivant.

On voit dans la seconde Figure un grand Boulingrin tout des plus riches; le sond en est comparti en piéces de gazon, coupées & liées ensemble par de petits cartouches d'une broderie très-légére. Le milieu forme un tapis verd, cintré dans les bouts, & entouré de même que le reste d'un sentier bordé de buis. On fera valoir toutes ces piéces par des sables de différentes couleurs, pour les détacher:on remplira la broderie

Planche II.

Liij

de machefer; le sentier autour de toutes les piéces sera sablé de rouge, & tout le sond, de sable ordinaire. Les deux bouts de ce boulingrin sont cintrés en dedans, avec des pans coupés aux encoignures: ces cintres sur le haut peuvent convenir au bout d'un bassin pour conserver l'allée du tour. On auroit pû encore, pour rendre ce morceau parfait & des plus magnitiques, faire un bassin à la place de la piéce de gazon du milieu, ou y mettre une belle figure.

Le Boulingrin de la troisième Figure est d'une forme plus quarrée que les autres, & cintrée disséremment dans les angles: le fond est découpé en quatre pièces semblables, avec un ovale, & deux ronds de gazon dans le milieu: il y a encore des passages pour conduire dans les sous-allées qui entourent toutes ces pièces; le compartiment quoique simple & sablé de la même couleur, est rehaussé infiniment par une belle sigure dans le milieu, & par quatre vases de sculpture,

posés aux quatre coins du fond.

A l'égard de celui de la quatriéme Figure, il est d'une forme très-particulière, & qu'on ne peut exécuter qu'en de certains endroits: ses bouts sont cintrés en dehors & coupés de plusieurs pans & retours, son milieu est orné d'un jet dans une petite pièce d'eau, bordée d'une tablette de pierre de taille, & d'un sentier sablé en rouge, pour détacher tout le gazon. Des six pièces qui l'entourent, les deux des extrêmités sont octogones, à cause des allées circulaires du tour. On a mis quatre sigures dans les angles d'en-haut, pour varier avec les quatre vases placés dans le sond du précédent. Les échelles feront juger de l'étendue & de la proportion de ces dissérens morceaux.

On observera en faisant des Boulingrins, de ne les point trop rensoncer. Il suffit de donner un pied & demi de profondeur dans les petits Boulingrins, & deux pieds tout au

plus dans les grands.

A l'égard des talus & des glacis qui composent le revêtissement des Boulingrins, c'est-à-dire, qui en sorment les rensoncemens; on leur donne six à sept pieds de long pour les petits, & huit à neuf pour les grands; on ratisse le sond tout entier dans les petits Boulingrins, parce qu'il n'y a point assez de place pour y mettre des pièces de gazon; mais dans

Boutingrin Simplement degazon.



Boulingrin avec des traits de buis



Boulingrin entouré d'arbres et orné de cabinets et palissades



Boulingrin dans un bois, entouré d'une palissade percée en arcades



Planche 1ere D page 86 et87

∃ 3o Teises

Mariette excud



Boulingrin découpé avec une figure et des Vases.



Grand Boulingrin orné d'un Buffet d'eau et d'une Plate-bande d'arbrisseaux et de Fleurs.



Grand Boulingrin comparti avec de la Broderie





Planche 2º. D.

20 Toises

Mariette excud.



PREMIERE PARTIE. CHAP. VII.

les grands on y en pratique de belles, & quelquefois de découpées. Alors on laisse un ratissage de trois ou quatre pieds entre le talus & le gazon, ce qui sert à détacher ces piéces l'une d'avec l'autre.

Les rampes, les tapis & les pelouses de gazon, ne différent Ces rampes guére entr'elles, à moins que ce ne foit les rampes, qui sont sont nombre à supposées être de grands tapis de gazon en pente douce; Meudon. comme pourroient être celles qui accompagnent les côtés d'une cascade, ou qui servent à raccorder deux inégalités de terrein. Pour les tapis & les pelouses, c'est la même chose: on les place dans les cours & avant-cours des maisons de campagne, dans les bosquets, dans les boulingrins, dans les parterres à l'Angloise, & dans le milieu des grandes allées & avenues, dont le ratissage demanderoit trop de tems.

Les talus & les glacis sont souvent confondus & pris l'un pour l'autre: l'on y trouve cependant une différence, c'est que le talus est plus roide que le glacis, qui doit être très-doux & imperceptible à la vûe. Venons à la manière de gazonner

toutes ces piéces.

La manière de gazonner est différente, selon les lieux où l'on s'en sert : on gazonne un tapis & une pelouse d'une autre manière qu'un talus & glacis, ce qui se réduit ou à semer le

gazon, ou à le \* plaquer.

Pour semer du gazon dans une piéce, faites-la labourer terme usité, d'un bon fer de bêche, ensuite dresser & passer au rateau sin, de dire poser en ôtant toutes les mottes & les pierres qui s'y pourroient faut dire plarencontrer, & répandez un pouce ou deux de bonne ter-quer. re par-dessus, pour faciliter la graine de lever. Votre place étant bien unie, semez-y la graine très-drue, asin qu'elle devienne épaisse & courte : passez ensuite le rateau par-dessus, pour enfouir & couvrir un peu la graine, qu'il ne faudra pas semer par un tems venteux, de crainte qu'elle ne s'envole; l'on choisira au contraire un tems calme, qui promette bientôt de la pluie, afin que cette eau plombant la terre, & enfonçant la graine, lui donne plus de facilité à paroître.

Le meilleur tems pour semer est la fin de l'Automne, parce que les graines de leur nature, ne demandent que de l'humidité pour croître, & que l'on n'en manque point dans cette saison. Quand on attend à semer ces graines à la fin de Février ou

au commencement de Mars, on court risque de ne point voit si-tôt verdir un tapis, si l'Eté est un peu sec, comme il arrive (a) Les tapis souvent, à moins qu'on n'ait le soin (a) d'arroser continuelle-

de gazon du ment, ou plutôt d'innonder un tapis.

Palais Royal doivent à un entretien continuel leur grande beauté.

La difficulté de faire de beaux tapis en les semant, est d'avoir de bonne graine, que l'on doit examiner soigneusement avant que de la semer. On se sert de graine de petit trésle de Hollande, de Bas prez, de Pinvain, d'Herbe à char, de Terrenue, de petites herbes fines qui ressemblent à la Civette & autres.

Il ne faut pas faire comme ceux qui vont ramasser des graines dans un grenier à foin, & qui les sement indifféremment, espérant faire venir de beaux tapis de gazon; ce qui réussit rarement. Ces graines en effet montent trop haut, font de gros tuyaux, & ne se garnissent point du pied; & quoiqu'on les fauche souvent, elles ne forment jamais de beau gazon.

Venons à la manière de plaquer le gazon: il faut en premier lieu l'aller choisir dans la campagne, tant dans les chemins, que sur les bords des pâturages & prairies, où les Moutons & les Vaches vont paître : l'herbe y est plus fine & broutée fort court. On prendra garde dans le choix qu'on en fera, qu'il ne s'y rencontre point de chien-dent ni de mauvaises herbes, & que la terre ait un peu de corps. On levera ce gazon à la bêche, en le coupant par quarrés d'un pied environ sur tous sens, & de deux ou trois pouces d'épaisseur, ç'en est

assez pour le transporter sans le rompre.

Pour plaquer ce gazon sur le terrein, tendez le cordeau dans les lignes droites, & suivez la trace dans les circulaires, & petits desseins mignons, comme sont les coquilles, les enroulemens & massifs des parterres. On creusera & enlevera de la terre le long de ce cordeau, de l'épaisseur des quarrés de gazon, afin qu'il se trouve à l'uni de la terre. L'on ne suivra point la méthode de ceux qui le posent sur la terre sans en ôter dessous, ce qui releve trop le gazon & le déchausse. On taillera avec un coûteau ces quarrés de gazon, suivant le cordeau & la trace, en les arrangeant & serrant l'un dans l'autre, & avec une petite batte ou maillet de bois, on les battra jusqu'à ce qu'ils soient bien pressés & réduits au niveau de la terre. L'on ne peut, pour ainsi dire, trop battre & trop

PREMIERE PARTIE. CHAP. VII.

enterrer le gazon; parce que l'herbe de son naturel s'éleve toujours assez en poussant. Quand les quarrés de gazon ne se joignent pas bien, on les garnit de terre, & l'on y met de petites piéces pour boucher les trous & les sentes: on rend par-là un tapis aussi beau & aussi uni, que s'il étoit crû dans le lieu même.

Si-tôt que le gazon est plaqué, il le faut arroser, afin qu'il s'unisse plutôt à la terre, sur laquelle il est posé, & qu'il prenne racine. Il seroit à craindre qu'il ne jaunit, si l'on manquoit

à le mouiller.

Le plus sûr moyen d'avoir de beaux tapis de gazon bien unis & bien veloutés, est de les plaquer; cela vaut toujours mieux que de les semer; mais quand on a de grandes piéces à gazonner, comme elles coûteroient infiniment à plaquer, on se contente de les semer de graine choisie; & comme l'on auroit de la peine à borner juste ces tapis avec de la graine, l'on en plaque les bords, de morceaux quarrés de gazon, suivant le cordeau tendu sur la trace, & l'on en seme le dedans à l'ordinaire.

Si l'on ne vouloit pas faire la dépense de plaquer les bords d'une piéce de gazon, il faudroit semer beaucoup de graine dans la trace, asin que cela marquât davantage & plus vîte. Pour les petites piéces de gazon, qui sont dans les parterres, telles que sont les massifs, les coquilles, les volutes, piéces découpées, bordures de bassins, il faut toujours les plaquer, elles en sont plus belles, s'éxécutent plus proprement, & s'en conservent mieux.

Quand on veut regazonner quelque coquille ou quelque enroulement, dont le gazon est ruiné, il faut ensoncer des piquets à toutes les extrêmités, pour marquer l'ancienne trace, & ensuite enlever de terre le mauvais gazon & le chiendent. Quand la place sera bien nétoyée & rétablie, l'on retracera suivant les piquets, la coquille que l'on gazonnera proprement.

Les talus & les glacis sont bien plus difficiles à gazonner que les rampes, tapis & pelouses, en ce qu'il faut plaquer le gazon, de manière qu'il ne s'éboule point, & conserver la li-

gne de pente, sans faire de coudes & de jarets.

Ceux qui ne sont pas considérables par leur hauteur, comme de cinq à six pieds, tels que sont ceux qu'on pratique dans

M

LA THEORIE DU JARDINAGE.

les perites terrasses & dans les rensoncemens des boulingrins, font les plus aisés à gazonner, on n'a qu'à plaquer les quarrés

de gazon, suivant ce que l'on vient de dire.

Il ne faut presque jamais semer les talus & glacis, parce que l'herbe n'y vient pas si aisément que dans les tapis plats: cependant sil'on vouloit les semer, on plaquera la bordure d'enhaut & d'en-bas, avec des quarrés de gazon, pour entretenir les terres & les empêcher de s'ébouler; on en semera le milieu très-dru, afin que la graine ne se mette point par pelotons.

Pour les grands talus & glacis, qui ont quinze à vingt pieds de haut, ils demandent plus de circonspection dans la manière de les revêtir de gazon, de crainte qu'ils ne s'éboulent. Ils sont construits par lits de terre & de clayonnage, ainsi

qu'il sera expliqué dans la suite.

Le gazon dont on se sert, doit être levé en forme d'un coin de bois, & non pas d'égale épaisseur, comme celui que l'on plaque dans les tapis ordinaires. On appelle ce gazon, à pointe ou à queue. Cette pointe de terre que l'on laisse par dessous, sert à l'asseoir & à l'entretenir, de crainte qu'il ne s'éboule. On plaque ce gazon le long du cordeau qui suit le principal trait, en sorte qu'il touche par l'un des bouts à ce cordeau, & de l'autre, aux fascines ou clayonnages, sur lesquels (a) Marolois, on asseoit le gazon, l'herbe (a) dessus, en le plaquant suivant Rohault, O- la ligne de pente, avec la précaution, de peur que ces gazanam, veuzons ne s'éboulent, de les cheviller tous avec de bonnes cheplaquant le villes de bois de chêne ou d'aulne, pour les entretenir jusqu'a

gazon, l'her- ce qu'ils ayent pris racine. Les tapis & les talus de gazon font une des principales sous:Trait. de beautés des Jardins, quand ils sont bien entretenus: c'en est toute la difficulté; quand même la graine seroit bien levée,

& l'herbe très-drue, ou que les gazons plaqués seroient repris & d'un beau verd, cette perfection changeroit en peu de

tems, si l'entretien ne suivoit pas.

Cet entretien consiste à faucher souvent le gazon, non pas (b) Furetie- quatre fois l'année, comme le disent quelques (b) Auteurs, re, Daviler, mais au moins une fois le mois. Il y a même des endroits où cad. Franç. l'on fauche le gazon tous les quinze jours. Plus l'herbe est coupée, plus elle s'épaissir & devient belle. Elle doit être d'un ras, qu'un brin, pour ainsi dire, ne passe pas l'autre. Il faut en

lent qu'en Fortifications. core rogner de tems en tems, & borner le pourtour des piéces

de gazon suivant le cordeau, ce qui en fait la propreté.

La manière dont on entretient le gazon en Angleterre, Sorbiere, consiste à le faucher très-souvent, & à affaisser l'herbe quand voyaged'An-elle est trop haute. Chaque Jardin a un homme exprès pour ge 17. faucher le gazon deux fois la semaine : on prévient, pour ainsi dire, l'herbe avant qu'elle paroisse. On passe dessus des cylindres de pierre dure, de bois, ou de fer de differentes épaisseurs; ceux de pierre ont un pied & demi de diamétre, creux en dedans, & traversés par quatre barres de ser, au centre desquelles est atraché le brancart où l'on met un cheval dont les quatre pieds sont garnis de bottines fort larges par en-bas, & attachées par des boucles au milieu de ses jambes. Le dessous de ces bottines est ferré de gros clouds rivés pour empêcher que le cheval ne glisse sur l'herbe, & leur largeur par en-bas empêche que les pieds du cheval n'enfoncent dans le gazon. Un petit garçon qui conduit le cheval, observe de ne pas passer deux fois par la même route, & de parcourir toute l'étendue du tapis. De tems en tems il arrête le cheval, pour ôter avec une bêche la terre & l'herbe qui se sont attachés au cylindre. On ne peut mieux faire que de suivre l'usage d'un pays où les tapis de gazon secondés d'un climat frais, sont d'une beauté si parfaite, qu'à peine peut-on ici en approcher.

On peut dire, que si les beaux gazons sont d'un grand ornement dans un Jardin, c'est aussi ce qui demande le plus grand soin d'un Jardinier. S'il les néglige, ou que pour diminuer l'entretien, il y mene paître les Vaches, leurs excrémens seront venir les herbes par tousses, qui ne sormeront plus ces tapis unis & ras, & se changeront en chien-dent & en mauvaises herbes, qu'il faudra entiérement ruiner, pour en plaquer ou semer de meilleures. On ne peut donc éviter de changer le gazon tous les trois ou quatre ans, que par l'atten-

tion qu'on donnera à le bien entretenir.

Quelques personnes prétendent, que pour avoir toujours de beaux tapis de gazon, il faut tous les ans dans l'Automne, y semer légérement quelques graines, pour les renouveller, & remplir les places qui ne sont pas assez garnies, ou qui sont mortes. Cette pratique peut être sort bonne, pourvû que l'on choisisse bien les graines qu'on y semera. M ij

### CHAPITRE

DES PORTIQUES, BERCEAUX, Cabinets de Treillage & de Verdure, Figures, Vases & autres ornemens servant à la décoration & à l'embellissement des fardins.

UOIQUE nous venions de parler généralement de toutes les parties qui composent un beau Jardin, nous ne devons pas oublier ce qui contribue à sa décoration & à son embellissement. Les exemples qu'on proposera ici doivent être à la portée des Particuliers, qui pourroient sans cela trouver des difficultés capables d'en empêcher l'exécution. Ce sont de ces dépenses Royales dont on veut parler, qu'il n'est permis qu'aux Princes, qu'aux Ministres & qu'aux personnes de cette volée d'entreprendre.

Les Portiques, les Berceaux & Cabinets de treillage ne sont plus présentement si fort à la mode, cependant on ne laisse pas encore d'en faire dans quelques endroits. Ces morceaux d'Architecture, quand ils sont bien placés, ont assurément quelque chose de beau & de magnifique; ils relevent & rehaussent infiniment la beauté naturelle des Jardins; il est assez triste qu'après avoir tant coûté à exécuter & à entrete-

nir, ils se ruinent si facilement.

L'Hôtel de Condé. Louvois. Noailles.

Il s'est fait de ces ouvrages dans quelques Jardins, qui coû-L'Hôtel de toient jusqu'à vingt mille écus, & qui sont présentement presque tout ruinés, il n'y a que la quantité de fer qui les puisse L'Hôtel de foutenir long-tems.

On distingue deux sortes de Berceaux ou Portiques, les

artificiels & les naturels.

Les Berceaux & les Cabinets artificiels sont faits tout de treillage, foutenus par des montans, traverses, cercles, arcboutans & barres de fer. On se sert pour ces treillages, d'échalas de bois de chêne bien planés & bien dressés, dont on fait des mailles de six à sept pouces en quarré, liées avec du fil de fer. On se sert ausse de bois de boisseau pour contour-

ner les moulures & les ornemens des corniches, & de che-

vrons pour les larges plate-bandes & les focles.

On compose avec tout ce ser & ce bois, des berceaux, des portiques, des galeries, des cabinets, fallons, niches & coquilles, ornés de colonnes, de pilastres, de corniches, frontons, montans, panneaux, vases, consoles, couronnemens, dômes, lanternes & autres ornemens d'Architecture. L'on doit suivre dans ces desseins une juste proportion, en réglant un module, & y rapportant toutes les parties de l'ordonnance, comme si c'étoit un bâtiment.

Il faut remarquer, que les ornemens les plus riches ne conviennent pas aux treillages, ils sont trop difficiles à exécuter avec du bois; il y en a de certains qui leur sont affectés, Il y a à Cla-& qui font parfaitement bien en ouvrage. L'on évitera de gny des cofaire des colonnes, & l'on se servira toujours de pilastres, ou ques assez de montans avec des panneaux. L'Ordre Ionique est celui qui belles dans convient le mieux aux treillages, & qui s'exécute plus faci- un cabinet de treillage. lement.

On distingue un berceau d'avec un cabinet, en ce qu'un berceau est une grande longueur cintrée par le haut, en forme de galerie; & qu'un cabinet est composé d'une figure quarrée, circulaire ou coupée à pans, formant un fallon qui peut se mettre aux deux extrêmités, & au milieu d'un long berceau.

Les portiques sont encore différens de tout cela : c'est l'entrée extérieure des cabinets, des sallons & berceaux de treillage, qui est ordinairement décorée d'un fronton, d'une belle corniche, avec des pilastres ou montans; c'est aussi une longue décoration d'Architecture, placée contre un mur, ou à l'entrée d'un bois, dont les faillies & les retours sont peu considérables.

On se sert ordinairement des berceaux, cabinets & portiques de treillage, pour terminer un Jardin de ville, & en boucher les murs & les vûes désagréables, en formant un bel aspect par cette décoration, qui peut servir aussi de sond & de perspective à une grande allée. L'on en pratique encore dans les bosquets, dans les renfoncemens & niches des palissades, pour des bancs & des figures. On les couvre souvent

LA THEORIE DU JARDINAGE.

de rosiers, de jasmins, chevre-seuilles, lilas, vignes vierges;

pour y pouvoir jouir d'un peu d'ombrage.

Il faut surtout choisir un bel amortissement ou couronnement pour un portique & pour un berceau de treillage; il doit être léger & évuidé, asin que l'architecture qui est dessous quoique percée à jour, ne semble pas le soutenir avec peine. On en verra des exemples dans la Planche suivante, qui renferme routes les dissérentes sortes de treillage, & les plus bel-

les décorations qu'on leur puisse donner.

La première Figure est la plus magnifique & la plus composée de toutes: c'est un grand portique de treillage d'Ordre Ionique, composé de plusieurs pilastres accouplés, qui soutiennent une belle corniche, avec un petit socle au-dessus en forme d'Attique, orné de vases posés à l'aplomb de chaque pilastre. On voit dans le milieu un grand renfoncement couronné d'un cintre formé de la même corniche, & de quelques bandes d'ornemens. Le bas de ce renfoncement est occupé par un bassin de toute la largeur, d'où il sort un bouillon de six à sept pieds de haut, d'entre deux enfans qui sont portés sur des enroulemens au-dessus d'un gradin, dont l'eau en retombant, forme une nappe circulaire, accompagnée sur les côtés de deux autres bouillons. Aux deux extrêmités de ce portique, sont deux niches circulaires, remplies chacune d'un chandelier d'eau fait en gaine ornée de trois masques qui rejettent l'eau dans le bassin d'en-bas. Tout ce treillage est rempli de ronds, de lozanges, de moulures, de bandes & autres ornemens des plus riches, dont on connoîtra la proportion par l'échelle. L'on en auroit donné le plan, si la grandeur de la Planche l'avoit pû permettre. Ce portique peut servir de fond à un Jardin de ville, ou au bout d'une grande allée, où il formeroit une belle perspective; la nappe du milieu seroit vûe de la grande allée, & les deux niches des bouts se trouveroient en face de chaque contre-allée.

Le portique qui est représenté dans la seconde Figure, est moins considérable par son étendue & sa richesse; il n'y a point d'Ordre d'Architecture, cependant il sera un fort bel esset en exécution. Il conviendroit pareillement pour le sond d'un Jardin, ou au bout d'une grande allée, en mettant un banc dans son rensoncement; il servira aussi d'entrée dans un bois, PREMIERE PARTIE. CHAP. VIII. 95 en perçant l'arcade du milieu, comme l'on en voit une moitié dans le dessein. Ce portique est composé de montans & de panneaux de treillage, avec la même corniche que celle du grand portique. Son couronnement est un grand cintre, surmonté d'un fronton triangulaire, qui est porté dans les bouts par des panneaux & des consoles : le bas est orné de deux scabelons ou gaines, qui portent des bustes. L'échelle du grand portique lui est commune, & donnera l'intelligence du reste.

On voit dans la troisième Figure un cabinet de treillage, propre à placer dans un bosquet, ou au bout d'une allée découverte. Sa figure à pans est d'un dessein assez singulier. Il est décoré de panneaux simples, & d'un fronton circulaire, surmonté d'une calotte à pans, qui porte une lanterne percée

à jour, aussi-bien que le timpan du fronton.

La quatriéme Figure est une grande niche circulaire, toute des plus riches; ses montans sont remplis d'ornemens, & couronnés d'une belle corniche cintrée, dont le sond est occupé par une coquille à côtes. On a placé dans cette niche un buffet d'eau, composé d'un double chandelier ou champignon, dont la coupe est portée par des Dauphins & des consoles; l'eau en retombe par deux nappes dans le bassin d'en-bas. Cette niche conviendroit fort dans un bois, ou au bout de quelque allée, qu'on ne pourroit percer plus avant.

Le sallon de la cinquiéme Figure sert de portique & d'entrée à un long berceau, dans lequel il est pratiqué. Il est sort simple dans ses ornemens: ce ne sont que deux montans, avec une arcade ornée d'impostes & d'archivoltes; le tout couronné d'un fronton triangulaire, surmonté d'un dôme cintré, &

ouvert par le haut en forme de lanterne.

On ne donne ici aucun dessein de cabinets de simple treillage sans ornemens: si l'on en vouloit exécuter quelques-uns, & qu'on les voulût orner d'une corniche ou d'un beau couronnement, on en pourra choisir dans les desseins précédens, d'où on les peut détacher, pour les placer sort aisément par tout.

Les berceaux naturels ou de verdure, appellés champêtres, font simplement formés de branches d'arbres, entrelassées avec art & industrie, tirées l'une sur l'autre par des sils de

of LA THEORIE DU JARDINAGE.

fer, & soutenues par de gros treillages, cerceaux & perches qui composent des galeries, portiques, berceaux, cabinets, salles, colonnades, niches & enfilades de piéces couvertes naturellement, appellés appartemens verds, sans y employer aucun treillage apparent, leur place est la même que celle des berceaux artificiels ou de treillage. L'on en va voir des exemples exécutés à Marly & dans quelques autres Jardins: on n'a pas voulu donner ici des morceaux de génie, de même que l'on a fait ci-dessus dans les palissades extraordinaires; c'est pour en prouver mieux la possibilité; il est sûr que ces berceaux, ces portiques & ces colonnades paroîtront encore plus impraticables que les palissades percées en arcades; une colonne de charmille est un ches-d'œuvre & un miracle en fait de Jardina-

ge, aussi est-elle très-rare.

La première Figure représente la colonnade de verdure des Jardins de Marly, au bas de la premiére terrasse, en descendant du Château vers la grande piéce d'eau: elle borde une salle verte entiérement couverte & tondue par-dessus, à cause de la vûe; c'est où étoit autrefois le bassin des carpes: cette colonnade est d'abord sur une ligne droite, ensuite elle retourne en portion circulaire des deux côtés de la terrasse: la simétrie & l'aspect en sont surprenans & dignes d'admiration. Les colonnes ont environ dix pieds de haut sur trois de tour, y compris un pied à chaque bout pour les bases, chapiteaux & filets qu'on y voit. Le socle ou piédestal a un pied & demi, & la corniche un pied de haut. On a fait excéder de trois pouces, le piédestal & la bande d'en-haut à chaque colonne, & directement au-dessus on a pratiqué des vases d'une figure particulière. Pour lier chaque colonne au bosquet, ce sont des traverses ou poutrelles de verdure bien tondues en équarissement; cela est si merveilleux, qu'il faut le voir pour mieux le concevoir.

La seconde Figure sait encore voir quelque morceau de ces Jardins enchantés; ce sont les portiques, berceaux & galeries de verdure qui regnent tout le long des aîles de la grande pièce, suivant les douze pavillons, entre lesquels & l'allée des boules, ces portiques sont situés, rien n'est plus ingénieux, ni plus artistement exécuté. Il y en a deux rangs qui sorment un berceau ou une galerie, & ces arbres sont dans

PREMIERE PARTIE. CHAP. VIII.

des plate-bandes, ornées entre-deux, d'ifs & de fleurs de saison, les tiges des arbres sont découvertes d'environ 6 pieds de haur, & garnies de feuilles au-dessus, pour former un montant rond ou colonne jusqu'à l'arcade qui vient se cintrer dessus. On a laissé échapper une tige & un petit vase entre chaque arcade: ce qu'il y a de plus beau, c'est que ces (a) berceaux se croisent (a) On troul'un sur l'autre par des arcs de verdure, & même se retournent vera sur le quarrément sans aucune confusion; le tout sorme une voû- dangemens te fort longue & toute verte: ces cintres, ces bandes & ces à ces portimontans sont peu épais, & ont beaucoup de délicatesse, cho- ques qui jouissoient se encore très-remarquable, qu'on puisse entretenir des ormes dans leur predans cet état un si long tems; les jours qui regnent dans le pla-miére jeunesfond, contribuent à donner de l'air dessous ces berceaux, & leur beauté, à faire durer ces arbres dans la gêne & dans la contrainte où mais le tems a obligé de on les rient.

On voit dans la troisiéme Figure un portique ou décoration cintres de champêtre, dont l'exécution paroît d'abord assez extraordinai- treillage aux naturels, & re, n'y ayant aucun treillage visible: il est placé au bout d'une de changer grande allée double pour en terminer la vûe plus agréable-les couronment; le milieu est une grande niche cintrée avec un banc en nent. face de la grande allée du milieu, & il y a deux renfoncemens quarrés, avec des figures sur des piédestaux en face de chaque contre-allée. Entre cette niche & les deux renfoncemens, on a pratiqué quatre avant-corps de huit colonnes de verdure, isolées de la palissade du fond; ces colonnes portent sur des focles, & ont leurs bases & filers taillés en chamfrain; les chapiteaux & filets d'en haut sont de même, & portent une corniche qui regne par tout; elle fait ressaut sur chaque avant-corps, & retourne en fronton triangulaire au-dessus de la grande niche du milieu: ce dessein est couronné par un attique qui suit la corniche sur les avant-corps des colonnes, audessus desquelles il se trouve des boules toutes rondes. Les sigures, les piédestaux & le banc sont de pierre de taille, pour faire opposition.

Le portique de la quatriéme Figure est circulaire & rempli dans son milieu par un grand bassin; il ressemble assez aux portiques de Marly, excepté que n'ayant qu'un rang isolé, les cercles ne retournent & ne croisent point les uns sur les autres, & que les montans ne sont point arrondis: ce qu'il a

substituer des

de singulier, ce sont de petites caisses avec une tige, ménagées à chaque pied des arcades entre lesquelles il y a des ifs moulés. Ces portiques ont un fond de palissade, ainsi que l'on en a vû à la colonnade de Marly. Le cabinet de verdure est fort nouveau dans son espèce: il se trouve à l'enfilade de la grande allée aboutissante au jet, & l'on pourroit en planter trois autres, qui avec celui-là se croiseroient sur le bassin. La forme de ce cabinet est quarrée, joignant d'une face le tour des portiques, & de l'autre la palissade du fond, ensorte que de l'allée du pourtour on passe dessous: les quatre montans des encoignures se croisent l'un sur l'autre par des bandes de verdure, qui laissent quelque jour entre-deux, comme aux portiques de Marly. La décoration de sa façade en dedans, est composée de deux grands montans qui portent sur des socles, & sont couronnés d'une corniche en chamfrain, qui retourne en cintre dans le milieu. Au-dessus de chaque montant, ce sont de grosses boules allongées en forme de poires. On a orné ces montans de deux grands vases de sculpture, posés sur des scabellons de pierre, pour relever un peu l'Architecture champêtre.

Passons maintenant aux autres ornemens, qui servent à la décoration & à l'embellissement des Jardins, & sans parler de ceux de verdure, comme des palissades percées en arcades, des salles de comédie & de bal, des galeries vertes, dont on a trouvé des desseins ci-dessus; comme aussi des amphitéatres, vertugadins, estrades, gradins & escaliers de gazon, que l'on verra dans la suite; lesquels ornemens sont les plus essentiels, puisqu'ils sont valoir tous les autres: nous ne parlerons ici que de ceux qui leur sont accessoires, tels que les

fuivans,

Les fontaines font, après les plans, le principal ornement des Jardins, ce sont elles qui les animent par leur murmure, & qui çausent de ces beautés merveilleuses, dont les yeux peuvent à peine se rassasser. On les place dans les plus beaux endroits & les plus en vûe. Ces fontaines sont ordinairement décorées d'un Ordre rustique enrichi d'ornemens maritimes, avec des figures convenables aux eaux.

Il n'y a point Les terrasses, lorsqu'elles sont bien situées, bien bâties & de Jardins, où ornées de beaux escaliers, sont encore d'un grand ornement

Petit Portique pour l'entrée d'un bois

Grand Portique de Treillage



Cabinet de Treillage percé a jour.



Planche 1ere E page 98 et 99.

Mariette exent





Portique et Cabinet de Verdure, executé.



Colonnade de Verdure à Marly.



Portique ou Decoration de Verdure, executé.



Mariette excud.



PREMIERE PARTIE. CHAP. VIII.

dans les Jardins, par leur régularité & leur découverte. On les terraffes y pratique quelquesois des voûtes, des grottes, des cascades, soient si bel-& buffets d'eau, avec un Ordre d'Architecture & des figures don. dans les niches: sur la tablette d'en haut l'on met des vases &

des pots de fleurs rangés par simétrie.

Les serres ou les orangeries sont de grands morceaux de bâtiment, comme des galeries, qui par leurs façades augmentent la beauté des Jardins; la nécessité que l'on a d'en bâtir, pour serrer les orangers & les autres caisses pendant l'Hiver, demande ordinairement l'exposition du Midi, ce qui n'empêche point que l'on n'observe de les placer le plus avantageusement que l'on pourra, pour flatter le coup d'œil; elles serviront alors de galerie l'Eté, pour se promener pendant la pluie. L'on en pratique quelquefois sous les voûtes d'une terras- L'Orangerie se, dont les arcades & les trumeaux forment une assez belle de Meudon. décoration de loin.

Les figures & les vases contribuent beaucoup à l'embellisfement & à la magnificence des Jardins, & en relevent infiniment les beautés naturelles. Il s'en fait de différentes formes & de plusieurs matiéres; les plus riches sont de bronze, de fonte, de plomb doré & de marbre; les moindres sont de fer, de pierre, de stuc & de terre cuite que l'on peint en blanc à l'huile. On distingue parmi les figures, les groupes qui sont composés au moins de deux figures ensemble dans le même bloc, les figures isolées, c'est-à-dire, autour desquelles on peur tourner, & les figures qu'on place dans les niches, qui ne sont finies que par devant: il y a encore les bustes, termes, figures à demi-corps, demi-nature & plus grandes que nature, appellées Colossales, posées sur des piédestaux, scabellons, gaines, piédouches, focles, fans compter les figures d'animaux qui ornent les cascades, aussi-bien que les basreliefs & les malques.

Ces figures représentent toutes sortes de Divinités & de personnages de l'antiquité, qu'il faut placer à propos dans les Jardins, en mettant les Divinités des eaux, comme Nayades, Fleuves, Tritons, au milieu des fontaines & des bassins; & les Divinirés des bois, telles que les Sylvains, Faunes, Dryades dans les bosquets. On représente encore en bas-reliefs, des Sacrifices, Bacchanales, Jeux d'enfans sur les vases & piédes100 LA THEORIE DU JARDINAGE.

taux, qu'on peut orner de festons, de seuilles, de moulures & autres ornemens.

Les places ordinaires des figures & des vases, sont le long des palissades, en face & sur les côtés d'un parterre, dans des niches & renfoncemens de charmille ou de treillage. Dans les bosquets on les place au centre d'une étoile, ou d'une croix de saint André, dans l'entre-deux des allées d'une patte d'oie, au milieu des salles & des cabinets, entre les arbres ou les arcades d'une galerie de verdure, & à la tête d'un rang d'arbres ou de palissades isolées. On les place encore au fond des allées & des enfilades, pour les bien décorer; dans les portiques & les berceaux de treillage, dans les bassins, les cascades, &c. généralement elles font bien par tout, & l'on ne sçauroit en avoir trop dans un Jardin; mais comme en fait de Sculpture, il faut de l'excellent, aufsi-bien qu'en Peinture, il convient mieux à un particulier de se passer de figures, que d'en avoir de médiocrement belles, qui font toujours désirer cette perfection; on doit laisser cette dépense aux Princes & aux Ministres.

Il y a aussi hautsde Marbois d'Ecouan.

On orne les bouts & les extrêmités d'un Parc, de pavillons des Belve-ders tout de maçonnerie, appellés Belveders, ou Pavillons de l'Augazon dans rore; c'est un agrément pour se reposer après une longue proles Jardins menade, que de trouver ces sortes de pavillons qui forment ly, & dans le un bel aspect de loin; ils servent aussi de retraite pendant la pluie. Le mot de Belvedere est Italien, & signifie Belle-vûe; il est donné fort à propos à ces pavillons, qui pour l'ordinaire étant élevés sur quelque hauteur, découvrent & commandent tout le Pays d'alentour.

Les perspectives & les grottes ne sont maintenant presque plus à la mode, surtout les (a) grottes qui sont sort sujettes à se gâter. On les plaçoit ordinairement au bout des allées, & dessous des terrasses. A l'égard des (b) perspectives, elles servent à cacher les murs de pignon, & les murs du bout d'une allée, qu'on ne peut percer plus loin. Elles font une belle décoration, & très-surprenante par leurs percés trompeurs.

(a) On a laissé ruiner les Grottes de Versailles, de Meudon, de saint Germain, de saint Cloud, de Ruel, de Conslans, & autres.

<sup>(</sup>b) La Perspective de Ruel étoit si bien peinte par Jean le Maire, que les Oiseaux venoient se casser la tête contre le mur, croyant passer par une arcade, où l'on avoit peint le Ciel.

PREMIERE PARTIE. CHAP. VIII. 101 On les peint à huile, ou à fresque, & on les couvre par en haut, d'un petit toit qui rejette l'eau de la pluie qui couleroit sans cela le long du mur, & gâteroit entiérement la peinture.

Les grilles sont des ornemens très nécessaires dans les enfilades d'allées, pour en prolonger la vûe, & découvrir bien du Pays. On fait présentement des claires-voies, appellées des ah, ah, qui sont des ouvertures de mur sans grilles, & à niveau des allées, avec un fossé au pied; ces sortes d'ouvertures bouchent moins la vûe que les barreaux des grilles.

Les caisses & les pots de fleurs servent encore d'ornement aux Jardins. On éleve dans ces caisses, des orangers, des jasmins, des grenadiers, des myrtes & des lauriers, qui se placent avec simétrie dans les parterres d'orangerie, le long des terrasses, ou à côté des parterres, & qui forment des allées: on y met entre-deux des pots & vases de fayence remplis de fleurs de toutes les saisons, que l'on place aussi sur des gradins, sur les tablettes des murs de terrasse, & à la descente des escaliers, ou sur des dez de pierre dans des

plate-bandes & bordures de gazon.

Les bancs, outre la commodité qu'ils offrent sans cesse dans les grands Jardins, où l'on n'en peut jamais trop mettre par le grand besoin que l'on en a en se promenant, sont encore un assez bel esset, quand ils sont mis dans de certaines places qui leur sont destinées, comme dans des niches ou rensoncemens en sace des grandes allées & ensilades, dans les salles & galeries des bosquets, dans des angles pour découvrir deux allées. On en sait de marbre, de pierre de taille & de bois qui sont les plus communs, & dont il y a deux espéces, les bancs à dossier qui sont les plus beaux, & dont quelques-uns se retournent des deux côtés, & se peuvent transporter l'Hiver; les simples sont scellés en plâtre dans la terre. Les meilleurs sont faits avec du madrier.

On remarquera qu'il faut passer une couleur à huile, soit verte ou autre, sur tout ce qui est exposé à la pluie dans un Jardin, & qui se peut aisément pourrir, comme sont les treillages, les bancs, les caisses, les gradins, &c. c'est non seulement pour leur conservation, mais encore pour une plus

grande propreté.

N iij

# 102 LA THEORIE DU JARDINAGE.

On ne donnera point de Planches de tous les ornemens dont on vient de parler, comme de choses appartenantes plus à l'Architecture & à la Sculpture, qu'au Jardinage; on n'en a même parlé ici que pour indiquer les endroits des Jardins où il convient le mieux de les placer.

#### FIN DE LA PREMIERE PARTIE.





# SECONDE PARTIE,

QUI CONTIENT

# LA PRATIQUE

D U

# JARDINAGE,

en ce qui regarde la manière de tracer.

#### CHAPITRE PREMIER

PRELIMINAIRE DE QUELQUES
Pratiques de Géomètrie, décrites sur le papier, avec la manière de les rapporter fidélement sur le terrein.



E n'est pas assez d'avoir parlé dans la première Partie, de tout ce qui compose un beau Jardin, & fait voir le choix qu'on en doit faire, par les exemples que nos Desseins en donnent; il faut enseigner

présentement la manière de mettre en exécution, ces belles idées qui seroient autant d'énigmes sans ce secours. En effet, les Chapitres précédens n'étant, à proprement parler, que la Théorie de cet Ouvrage, ne seroient d'aucune utilité, sans les trois Parties suivantes qui en renserment la Pratique: La

theorica niente senza la pratica, dit l'Italien. Cette attention échappe à la plûpart des Auteurs, qui s'étendent très-amplement sur la spéculation d'une Science, & ne parlent que trés

peu, ou point du tout de sa pratique.

La manière de tracer sur le terrein, consiste plutôt dans une grande pratique, que dans une profonde science; il suffit de sçavoir quelques regles de Géométrie pratique, pour s'y rendre très-habile en peu de tems. L'expérience, la pratique du terrein, & une certaine routine, y sont plus nécessaires, qu'une longue réflexion dans le cabinet : cependant si l'on négligeoit de s'instruire de ces regles, & qu'on travaillât d'abord sur le terrein, avant que d'avoir dessiné sur le papier, ou du moins avant que de connoître la manière de rapporter les figures du papier sur le terrein, on courroit risque de se tromper souvent. On ne dit point qu'il faille posséder la Géométrie pour être capable de tracer sur le terrein, cette science est hors de la portée d'un Jardinier: un Jardin même seroit long-tems en friche, s'il étoit nécessaire que son Maître se fût rendu habile dans une science, où la vie de l'homme suffit à peine.

On ne veut pas même imposer à un Jardinier la nécessité de lire un Traité de Géométrie pratique, quoiqu'il y en ait \*Le P. Par- de fort bons & de très-courts. \* On lui a épargné cette peile Clerc fa- ne, en recherchant dans cette science tout ce qui peut avoir meux Gra- rapport aux desseins de Jardinage, dont on a composé ces Préliminaires ou Elémens de la manière de tracer, réduite

aux vingt Pratiques suivantes.

Pour tracer sur le terrein, on se sert de plusieurs instrumens; les plus ordinaires sont le Graphométre ou demi-cercle, &

l'Equerre d'Arpenteur.

Le Graphométre ou demi-cercle, est ordinairement de cuivre, & doit avoir depuis un demi-pied, jusqu'à douze à quinze pouces de diamétre. Plus il est grand, plus on opére exactement. Ce demi-cercle est divisé en 180 degrés, qui est la moitié du cercle que les Géométres divisent en 360. On met l'Alidade sur 90 degrés, pour former un angle droit & se retourner d'équerre. Il a deux regles, l'une immobile qui lui sert de base, & l'autre mobile appellée Alidade, qui par le moyen d'un clou rivé dans son milieu, se meut autour du cen-

dies, Sebas. veur.

tre, & serr à prendre les ouvertures d'angles. Ces deux regles sont terminées par des pinules ou visiéres élevées à angles droits, qui dirigenr & conduisent le rayon visuel. On remplit ordinairement le milieu de cet instrument, d'une boussole pour orienter les plans. Le demi-cercle est monté sur un genou, par le moyen duquel on le tourne sur tout sens, y ayant une vis qui serre & desserre ce genou tant que l'on veur. On le pose sur le terrein, en sourrant dans les trois ouvertures au-dessous du genou, appellées douilles, trois piquets serrés par le bout d'en-bas, que l'on ensonce en terre.

Les petits demi-cercles dont voici la figure, font montés fur un
genou, qui n'a qu'une
douille, & par conféquent où il ne faut qu'un
feul piquet, que l'on pofe juste sur un point pris
sur le terrein. Pour les
grands demi-cercles qui
ont un pied triangulaire, comme il seroit dif-



ficile de les poser juste sur un point déterminé, il y a un plomb qui pend par-dessous, cela fait connoître quand l'instrument

est précisément sur le point en question.

L'équerre d'Arpenteur est un instrument dont on se sert beaucoup dans le Jardinage & dans l'Arpentage; il dissére extrêmement des équerres des Maçons & autres Ouvriers. C'est un cercle entier coupé en quatre parties égales, par deux traverses ou regles immobiles tenant au cercle, qui forment la figure d'une croix, ainsi qu'on le voit dans la figure ci-jointe. Aux quatre extrêmités de ces traverses il y a des pinules ou visiéres, qui servent à se retourner d'équerre &



qui servent à se retourner d'équerre & à angles droits. Cet instrument est ordinairement de cuivre. Il est monté sur une simple douille sans genou, où l'on sourre un piquet, quand on

veut s'en servir sur le terrein. Cette équerre est appellée sintple, parce qu'il n'y a point de degrés divisés sur son cercle, & qu'elle n'a point d'alidade ou regle mobile. Cette raison fait qu'on ne peut prendre d'ouverture d'angle avec cette équerre, & qu'elle n'est propre sur le terrein, qu'à aligner de grandes lignes droites, & à former des angles droits. Ce défaut lui fait préférer le demi-cercle, qui est un instrument bien plus parfait; il est propre non seulement à lever & à tracer des plans, mais encore à plusieurs autres opérations de Géométrie.

On se sert encore sur le terrein, de la toise, du cordeau, de jalons & de piquets; ce qui est si nécessaire dans le Jardinage, qu'on peut dire que leur usage est journalier.

La toise est un bâton bien droit, & long de six pieds de roi, dont la division est marquée par de petits clous: un pied de roi est divisé en 12 pouces, le pouce en 12 lignes, & la ligne en 12 points. La toise regle la longueur & la largeur des allées, & sert à prendre les grandes mesures, comme le pied sert à prendre les petites.

On emploie encore une chaînette de trois ou quatre toises de long avec des piquets; elle est beaucoup plus sûre dans les

grandes mesures, que la toise.

Le cordeau n'est autre chose qu'une petite corde ou ficelle, que l'on tortille autour d'un bâton, & que l'on défile selon la du cordeau, longueur nécessaire; l'on remarquera, que pour empêcher de 15. a 20. qu'il ne s'alonge, il faut le mettre en double & y faire des nœuds de quatre pieds en quatre pieds; on y fait aussi des boucles aux extrêmités, pour les passer dans les jalons, lorsqu'il est nécessaire de tracer un cercle, un ovale, une demilune, & autres figures.

> Comme le cordeau est sujet à quelques inconvéniens, qui sont de s'alonger ou de se racourcir, selon qu'il est plus ou moins tiré, de diminuer de beaucoup quand il est mouillé, & de s'étendre quand il vient à fécher, on pourra se servir de fil de fer bien mince, de cordes faites d'écorces de tilleul, ou de branches de viorne liées ensemble, lesquelles ne sont

point sujettes à s'alonger, ni à racourcir.

On dit, tendre ou bander le cordeau, quand après l'avoir attaché à deux jalons, vous le tirez tant que vous pouvez, en

On regle ordinairement la longueur toiles.

observant que le cordeau ne soit ni lâche, ni forcé; c'est-àdire, qu'en pinçant la corde, elle touche également par tout, sans trouver de terre ou de butte, qui l'éleve, la force & la contraigne tant foit peu.

Les jalons & les piquets sont de simples bâtons, qu'on choisit toujours les plus droits qu'il se peut, pour faciliter l'alignement. On les éguise par un bour pour les ficher en terre, & l'on unit & plane l'autre par-dessus, ce qu'on appelle la tête du jalon.

Les jalons ne différent des piquets, qu'en ce qu'ils sont plus grands, & qu'ils doivent avoir cinq à six pieds de haut, au lieu que les piquets n'ont que deux pieds tout au plus.

Les termes de jaloner, aligner, mirer, bornoyer, sont sinonimes; c'est quand celui qui aligne, met l'œil sur la tête d'un jalon, pour dresser dessus les autres de la même ligne : cette opération s'appelle ligne de mire, ou rayon visuel.

Il arrive que quand on met l'œil si près du jalon, on ne peut pas si bien remarquer le défaut des autres, parce que le rayon visuel s'écarte toujours; il faut donc se placer à trois ou quatre pieds au-dessus du jalon, & en se baissant à sa hauteur & fermant un œil, mirer avec celui qui est ouvert, suivant la tête du premier jalon & de ceux qui seront posés dans le milieu & à l'autre extrêmité, tous les autres jalons, de forte qu'ils se couvrent tous, & ne paroissent qu'un seul, y en eût-il trente sur le même alignement.

Il n'est pas nécessaire que les jalons soient enfoncés d'égale hauteur dans l'alignement qu'on fera, cela n'est essentiel que dans le nivellement : ainsi il importe peu qu'un jalon en excéde un autre d'un demi-pied, pourvû qu'ils se couvrent

bien l'un l'autre.

On a encore besoin sur le terrein d'un instrument appellé traçoir, qui est un grand bâton droit & ferré par le bout d'enbas, dont la pointe est triangulaire ou applatie en langue de chat; c'est avec le traçoir qu'on forme & qu'on dessine toutes les figures des Jardins; en un mot, c'est le porte-crayon du Traceur sur le terrein.

Il faut, pour tracer, tendre un cordeau d'un jalon à un autre, & suivre ce cordeau avec le traçoir, sans cependant le forcer & le contraindre en aucune manière. Dans les grands

alignemens il est à propos de ficher sur la trace de petits piquets, d'espace en espace, de crainte qu'elle ne s'efface, &

aussi pour la distinguer de loin.

Quand on trace, l'on doit enfoncer le traçoir un peu avant, pour rendre la trace plus large & plus creuse; l'on repasse plusieurs fois le traçoir dans la même trace, quelquefois aussi la main en travers, de peur que les vents & les pluies ne l'effacent.

On ne doit jamais relever les jalons, que la trace ne soit bien marquée sur la terre, & l'on en doit toujours laisser deux au moins sur chaque alignement, tant pour servir à planter les arbres, que pour reprendre de nouvelles mesures, s'il étoit nécessaire dans la suite.

On appelle se retourner d'équerre ( terme fort usité dans la manière de tracer) quand sur une ligne droite tracée avec le demi-cercle, ou avec le cordeau, l'on y fait tomber une autre ligne d'aplomb, appellée perpendiculaire, qui forme un angle droit ou ligne d'équerre, que les Ouvriers nomment le

trait quarré.

Il faut avoir la précaution en traçant, d'avoir un petit cordeau de trois ou quatre toises de long, pour prendre les petites mesures & faire les petites opérations; comme aussi d'a-\* Cette E- voir une grande \* équerre de bois pour former les petits remêmedontse tours qui se rencontrent dans les desseins, où il est inutile servent tous de se servir du demi-cercle ou du cordeau pour se retourner

les Ouvriers, d'équerre.

Quand dans les pratiques suivantes vous lirez, tracez cette ligne par la troisième, par la cinquième Pratique, &c. cela signifie, que c'est la même opération que l'on a déja faite dans la troisiéme ou cinquiéme pratique ci-dessus, où l'on aura recours pour éviter les rédites. On les a chiffrées exactement dans cette intention.

Il est à propos, avant que d'entrer dans les pratiques suivante, de prévenir un Jardinier sur les difficultés qu'il pourroit se former, soit au sujet du dessein qu'il croiroit indispensablement nécessaire pour sçavoir tracer, soit par la grande peine qu'il se feroit, pour concevoir & mettre en usage toutes les Figures suivantes.

On dira donc au sujet de la première difficulté, pour tous

109

les Jardiniers & gens de la campagne en général, qu'il n'est pas nécessaire qu'ils sçachent dessiner, mais seulement qu'ils doivent avoir l'intelligence d'un plan, de manière qu'en le leur donnant tout dessiné, ils sçachent le rapporter sidélement sur le terrein; ce qui se fait par le moyen d'une petite ligne double divifée par toife, qu'on appelle l'Echelle du plan, & qui est toujours au bas du papier. Comme toutes les parties d'un dessein sont faites sur cette échelle, & que pour les rapporter juste sur le terrein, c'est une regle infaillible de suivre exactement cette échelle; le Jardinier n'a qu'à l'examiner, & regarder en combien de toises elle est divisée. Pour cet effet, il faut qu'il ait un compas, avec lequel il mesurera toutes les parties de son plan, une regle pour prolonger les lignes, & les centres qu'il faut trouver sur le papier, & mesurant ces parties sur la division de son échelle, il sçaura combien de toises elles ont en longueur & en largeur. Il aura besoin encore d'un petit instrument, qu'on appelle un Rap-

porteur, tel que le représente cette Figure: c'est pour prendre les ouvertures d'angles. On applique le centre du rapporteur à l'extrêmité d'un des côtés de l'angle, & comptant la quantité de degrés, depuis sa base jusqu'à l'endroit où l'autre cô-



té de l'angle vient couper sa circonférence, on les chiffrera sur le papier, & on les rapportera fidélement sur le terrein de pareille grandeur, en ouvrant le demi-cercle & posant l'alidade sur un pareil nombre de degrés, parce que le rapporteur est divisé en autant de degrés, que le grand demi-cercle dont on

se sert pour tracer sur le terrein.

A l'égard de la seconde difficulté, qui est la grande peine qu'un Jardinier se formeroit par avance, pour concevoir les pratiques suivantes, on peut l'assurer, que s'il veut les lire sans prévention, pour peu qu'il ait du jugement & qu'il s'y applique, il ne trouvera rien de difficile & hors de la portée d'un bon esprit. On a tâché de réduire toutes ces pratiques de Géométrie à un petit nombre, & de les mettre dans un ordre naturel & aisé. En un mot, on n'a eu d'autre application que O iij \*

de se faire entendre des gens de la campagne, & de leur rendre facile & palpable une chose qui d'elle-même paroît assez difficile.

Après ce petit avertissement, on peut passer aux Pratiques suivantes, qu'on suppose être dessinées sur des rouleaux de papier, appellés Plans, & l'espace à côté être le terrein sur lequel elles sont rapportées exactement & de pareille proportion, c'est-à-dire, réduites du petit au grand. Elles sont contenues dans les quatre Planches à la sin de ce Chapitre.

On jugera par ce Paralelle du papier avec le terrein, du rapport qu'il y a entr'eux. Ces Pratiques semblent rensermer tout ce qu'un Jardinier doit sçavoir de Géométrie, pour pouvoir tracer toutes sortes de sigures sur le terrein, quelque

difficiles qu'elles puissent être.

# PARALELLE DU PAPIER avec le Terrein, ence qui regarde la manière de tracer, réduit à vingt Pratiques.

# PREMIERE PRATIQUE.

Tracer une ligne droite sur le Terrein, avec le cordeau.

PLANCHE, I. toises, on mesurera exactement cette longueur sur le terrein de A en B, où l'on plantera deux jalons, puis tendant un cordeau de l'un à l'autre, l'on marquera avec le traçoir cette ligne sur le terrein, en suivant le cordeau sans le forcer.

#### REMARQUE.

Cette Pratique ne peut servir qu'à une distance d'environ 12 ou 15 toises, à cause de la difficulté de tracer une plus grande ligne le long d'un cordeau.

#### SECONDE PRATIQUE.

Tracer une ligne droite sur le Terrein, avec les piquets.

Supposant que la ligne qu'il faut tracer soit trouvée sur le plan, de 100 toises de long, comme la ligne cd, il faut plan-

rer sur le terrein un jalon vers une des extrêmités de cette ligne, comme en A, & un autre à l'extrêmité B, distans de Fig. II.
100 toises l'un de l'autre, & en aligner un troisième vers le
milieu comme en C; ensuite divisez la grande longueur de A
en B en assez de parties, pour que chacune n'ait pas plus de
12 à 15 toises de long; & tendant un cordeau d'un jalon à
l'autre, vous tracerez cette ligne en plusieurs sois, suivant la
Pratique précédente. Ensuite vous pourrez ôter les jalons qui
ont servi à l'alignement, & mettre des piquets de distance en
distance, pour retrouver la trace plus aisément.

# TROISIE'ME PRATIQUE.

Prolonger sur le Terrein une ligne droite.

On suppose en cette Pratique que la ligne que l'on doit prolonger, est l'alignement d'un nur, ou d'un bâtiment comme ab. Il faut se mettre vers l'extrêmité opposée à celle que Fig. III. l'on doit prolonger, comme vers A, & faire planter au-delà de l'encoignure B un jalon comme en C, en telle sorte que ce jalon ne s'écarte point de la ligne AB, vers D, ni vers E, & l'on tracera la ligne BC par l'une des Pratiques précédentes, selon la longueur de cette ligne.

#### QUATRIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec le cordeau, une ligne droite qui soit d'équerre ou perpendiculaire à une autre ligne droite tracée.

Soit la ligne droite CD tracée sur le terrein, & le piquet E planté au point, d'où la perpendiculaire doit être élevée: portez de part & d'autre du point E, environ six ou huit toisses, plantez-y deux piquets comme F & G, puis passant les boucles des extrêmités du cordeau, dans les deux piquets  $F_{IG}$ . IV. F & G, on tirera la boucle du milieu du cordeau vers H, en sorte que les deux côtés du cordeau F H & G H soient tendus également. On plantera un jalon en H, au-devant de la boucle, c'est-à-dire, dans l'angle que formeront ces deux lignes & tendant un autre cordeau de E en E, on tracera la ligne E qui sera perpendiculaire à la ligne E qui sera perpendiculaire qui sera perpendiculaire à la ligne E qui sera perpendiculaire q

#### PREMIERE REMARQUE.

Pour l'exécution de cette Pratique & des suivantes, il saut prendre un cordeau de 15 à 20 toises de long, saire une boucle à chacune de ses extrêmités, puis le plier en deux, & tendant également les deux bouts, faire une troisséme boucle au milieu.

#### SECONDE REMARQUE.

Cette Pratique se peut faire en traçant des portions de cer-Fig. IV. cle des deux piquets F & G distans également du point E, par le moyen d'un petit piquet attaché au bout du cordeau, ce qui formera des sections en H, & dans l'endroit où elles se couperont, appellé intersection, on y plantera le jalon H, d'où l'on tracera jusqu'à celui E, la ligne perpendiculaire HE. Cette Pratique peut aussi servir à toutes les suivantes.

# CINQUIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec l'instrument une ligne perpendiculaire à une ligne droite tracée.

# SIXIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec le cordeau une ligne perpendiculaire à l'extrêmité d'une ligne droite tracée.

Ayant sur le papier la ligne a b perpendiculaire à la ligne b c,

bc, qu'il faut tracer sur le terrein: pour y parvenir, de l'extrêmité A de la ligne tracée AB, mesurez supposé dix toises, & plantez-y un piquet comme C, prenez un cordeau double d'environ dix à douze toises, passez les deux boucles des extrêmités dans les piquets A & C, tirez la boucle du milieu Fig. VI. vers E, & plantez-y un piquet, retirez ensuite la boucle du piquet A, passez dedans un autre piquet, & tendant le bout de ce cordeau jusqu'à ce que vous soyez d'alignement avec les piquets E & C, comme au point G, plantez-y ce piquet, & tendez un autre cordeau du piquet A à celui G, la ligne G A sera perpendiculaire à la ligne A B.

#### REMARQUE.

On peut élever cette perpendiculaire à l'extrêmité d'une ligne par le moyen du demi-cercle, en le posant aplomb audessus du piquet d'une des extrêmités, & alignant la base vers l'autre extrêmité, & l'alidade étant posée sur 90 degrés, l'on opérera comme en la Pratique cinquiéme.

# SEPTIE ME PRATIQUE.

Tracer avec le cordeau, une ligne paralelle à une ligne droite tracée.

Soient les deux lignes paralelles sur le plan, ab, & c d distantes l'une de l'autre de 12 toises, & la ligne droite C D Fig. VII. tracée sur le terrein. Elevez à chacune de ses extrêmités C & Planche II. D une perpendiculaire, suivant la Pratique précédente, portez sur chacune la longueur de 12 toises, comme ici de C en E, & de D en F, posez-y des piquets, & tracez du point E à celui F la ligne E F, elle sera paralelle à la ligne C D.

#### HUITIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec le demi-cercle, une ligne paralelle à une ligne droite tracée.

Soient (comme en la précédente Pratique) les deux lignes paralelles sur le plan, ab & cd, supposées distantes l'une de l'autre de 50 toises, & que la ligne AB soit tracée sur le terrein, à laquelle doit être tirée une paralelle à la même distan-Fig. VIII.

P

ce de 50 toises. Du point C pris à volonté sur la ligne AB, élevez avec l'instrument une grande perpendiculaire, (Pratique cinquième) transportez ensuite l'instrument au point D éloigné du point C, de la distance de 50 toises, dirigez la base vers le piquet C, & l'alidade étant sur 50 degrés, alignez par ses pinules, un piquet vers E & un vers F, & tracez la ligne EF, par la première ou seconde Pratique, selon la longueur que cette ligne contiendra sur le plan.

#### REMARQUE.

Quand on aura plusieurs lignes à tracer, paralelles à une même, il ne faudra que porter les distances des unes aux autres, soit selon la Pratique septième, en élevant des perpendiculaires aux extrêmités, ou suivant celle-ci, en se retournant d'équerre avec le demi-cercle, à chacun des points mesurés sur la grande perpendiculaire du milieu.

#### NEUVIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec le cordeau, un angle égal à un angle marqué fur le papier.

Mesurez sur le plan une longueur à volonté, comme ici de huit toises. Faites avec le compas, du point de l'angle a, un arc tel que b c qui joigne les deux côtés de cet angle, & me-Fig. IX. surez la distance des deux points b & c, supposée de 4 toises, qui est ce qu'on appelle la corde de l'arc b c. Mesurez ensuite sur une ligne tracée sur le terrein, 8 toises, comme de A en B, & prenant un cordeau de 4 toises, dont la boucle sera passée dans le piquet A, & un de 8 toises, dont la boucle sera pareillement passée dans le piquet B, on les joindra ensemble au point C, où l'on plantera un piquet; après quoi l'on tracera la ligne CB qui formera avec la ligne tracée AB, l'angle AB C égal à celui du plan.

#### DIXIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec l'instrument, un angle égal à un angle marqué sur le plan.

Mesurez avec le rapporteur l'angle marqué sur le plan, en

plaçant son centre sur le point a & sa base le long de la ligne a b, comptez combien il se trouve de degrés depuis c jusqu'à Fig. X. d comme 30 degrés, retenez ce nombre pour le rapporter sidélement sur le terrein, en supposant la ligne A B tracée, & le point B celui d'où doit être tracé l'angle égal à celui du plan. Posez le centre du demi-cercle bien aplomb au-dessus du point B, alignez sa base sur le piquet A, & posez l'alidade au point C, sur le même degré que vous avez trouvé sur le papier avec le rapporteur; par les pinules de l'alidade vous ferez planter un piquet vers D, & tracerez la ligne B D par celte des deux premières Praisques, la plus convenable à la distance qui se trouvera de B en D.

## ONZIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec le cordeau, un triangle égal à un triangle marqué sur le plan.

Soit supposé le triangle a b c; mesurez chacun de ses côtés; & les chiffres sur le plan, tracez ensuite la base A B trouvée, Fig. XI. par exemple, de 10 toises; prenez, suivant la mesure des deux autres côtés, un cordeau de 12 toises de long, passezen la boucle dans le piquet A, & un de 9 toises, dont vous passerez la boucle dans le piquet B, & joignant leurs extrêmimités comme en C, plantez-y un piquet, tracez ensuite les deux lignes A C & B C, & le triangle A B C sera semblable à celui du plan.

#### PREMIERE REMARQUE.

Si le triangle avoit les trois côtés égaux, que l'on nomme Equilatéral, il faudroit seulement prendre deux cordeaux, dont la longueur sût égale à celle de la base, aux extrêmités de laquelle il y auroit deux piquets dans lesquels on en passeroit les boucles, & joignant par le haut les deux bouts de ces cordeaux ensemble, l'on planteroit un piquet où ils se croiseroient, & l'on traceroit ensuite ces deux lignes.

#### SECONDE REMARQUE.

Si le triangle se trouvoit tellement grand, qu'on ne pût le tracer avec le cordeau, il faudroit mesurer un des angles,

P ij

comme celui a avec le rapporteur, supposé de 50 degrés & le côté a b de 100 toises, & a c de 120 toises. Après avoir tracé sur le terrein la ligne A B de 100 toises, par la seconde Pra-Fig. XI. tique, placez le demi-cercle au point A, en alignant sa base sur le point B, & mettant l'alidade sur 50 degrés, vous alignerez par les pinules, des jalons, & vous mesurerez 120 toises du piquet A: vous planterez à cette distance le jalon C, duquel vers celui B, vous tracerez la ligne CB, qui formera avec les lignes A C & A B le triangle proposé.

#### DOUZIE'ME PRATIQUE.

Tracer un quarré long appellé Parallélogramme Rectangle.

Après avoir mesuré la longueur a b, & la largeur b c du quarré long décrit sur le papier, & les avoir cotté comme de 15 & de 8 toises, il faut tracer la ligne A B de 15 toises, & élever à une de se extrêmités comme A, une ligne perpen-Fig. XII. diculaire de 8 toises de long, comme de A en C, par la si-Planc. III. xième Pratique. Attachez ensuite un cordeau de 15 toises de long au piquet C, & un de 8 toises au piquet B, croisez-les par les extrêmités en D, où vous mettrez un piquet, & tracez les lignes B D & CD, elles formeront avec A B & A C le quarré long A B C D.

#### PREMIERE REMARQUE.

Si le quarré long se trouve de beaucoup plus grand que celui-ci, l'on élevera avec l'instrument, deux perpendiculaires aux extrêmités de la ligne AB, suivant la remarque de la sixième Pratique, & l'on sera chacune de ces deux perpendiculaires, égale à la largeur du quarré long.

#### SECONDE REMARQUE.

Pour tracer un quarré parfait, la Pratique est la même que la précédente, à l'exception qu'il faut que les deux perpendiculaires soient tracées aussi longues que la base du quarré.

#### TREIZIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec le cordeau, une figure irrégulière de quatre côtés. Supposé la figure irrégulière a b c d, du point a & de l'in-

tervalle, a c, décrivez avec le compas un arc comme c e, & du point b & de l'intervalle b d, faites un autre arc comme d f; mesurez les longueurs de ab, supposé de 25 toises, a c de 9, b d de 11 toises, & les cordes des arcs ou distances de ce de 10 toises, & f d de 14 toises. Tracez sur le terrein la ligne ou base A B de 25 toises de long, portez de A en E 9 toi-Fig. XIII. ses, & de B en F 11 toises: plantez deux piquets aux points E & F, puis prenant un cordeau de 9 toises attaché au piquet A, & un de 10 toises attaché au piquet E, on les croifera par leurs extrêmitez au point C, où l'on plantera un autre piquet : on fera une semblable opération de l'autre côté, comme au piquet B, où l'on attachera un cordeau de 11 toises, & un de 14 au piquet F, qu'on fera croiser pareillement par leurs extrêmités au point D, & traçant les lignes AC, CD & DB, elles formeront avec la base AB le quadrilatere proposé.

## QUATORZIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec l'instrument, une figure irrégulière de quatre côtés.

Nous supposons que la figure quadrilatere a b c d est considérablement plus grande que la précédente, comme sa base a b longue de 100 toises, le côté a c de 20 toises, & celui b d de 30. Mesurez avec le rapporteur, les deux ouvertures d'angle qui sont sur la base a b; supposez ici l'angle a de 60 degrés, & celui b de 100, chiffrez exactement toutes ces mesures sur le plan, & tracez sur le terrein la ligne ou base A B de 100 toises de long, par la seconde Pratique, placez ensuite le demi-cercle au piquet A, faites-y un angle de 60 degrés, c'est-à-dire, égal à l'angle b a c du papier, par Fig. XIV. la dixième Pratique, donnez à son côté AC 20 toises selon le plan, plantez-y le piquet C: faites de même au piquet B un angle de 100 degrés; donnez à son côté B D 30 toises, plantez un piquet en D, d'où vous tracerez jusqu'au piquet C, la ligne DC, & elle formera avec les lignes CA, DB, & la base AB, une figure quadrilatere irrégulière, & semblable à celle du plan.

REMARQUE.

Toutes figures de plusieurs côtés, telles qu'elles soient ré-

guliéres ou irrégulières, sont appellées Polygones. Elles prennent leur nom du nombre de leurs côtés, depuis le quarré jufqu'à la figure de douze côtés, après laquelle les polygones n'ont plus de nom particulier.

| Le Polygone de | 5   | cô | és . | s'ap | pel | le | Pentagone.  |
|----------------|-----|----|------|------|-----|----|-------------|
| celui de       | 6   | •  | ٠    | •    |     |    | Exagone.    |
| de             | 7   |    |      |      |     |    | Eptagone.   |
| de             | 8   | •  | •    | •    | •   | •  | Octogone.   |
| de             | 9   | •  | •    | ٠    | •   | •  | Ennéagone.  |
| de             | IO  | •  | •    | •    | •   | •  | Décagone.   |
| · de           | 1 I | •  |      |      |     | •  | Endécagone. |
| & de           | 12  |    | •    | ٠    | ٠   |    | Dodécagone. |

# QUINZIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec le cordeau, un Polygone tel qu'il soit.

Soit le polygone régulier a de cinq côtés appellé Pentagone; tirez de son extrêmité ou angle supérieur a, deux lignes aux extrêmités b & c de sa base, qui formeront le triangle a b c. Mesurez une de ces deux lignes seulement, la chisfrez sur le plan, l'autre lui étant égale, tracez ensuite sur le terrein le triangle CD E semblable à celui a b c du papier, par la onzième Pratique. Prenez deux cordeaux égaux à la base DE, passez-en les boucles dans les piquets C & D, & les saites croiser, ils vous donneront le point G. Transportez ces deux cordeaux aux piquets C & E, & les saites pareillement croiser, ils vous donneront le point F, où vous planterez un piquet aussi-bien qu'en G. Tracez les lignes DG, GC, CF & FE, elles vous formeront avec la base DE, un pentagone régulier semblable à celui a du plan.

#### REMARQUE.

Pour tracer tel autre polygone que ce soit, il saudra le réduire en triangle comme en la figure précédente, & rapporter ensuite sur le terrein chacun de ces triangles l'un après l'autre, dans le même ordre qu'ils sont sur le papier; ce qui se doit entendre aussi bien pour les polygones irréguliers, que pour les réguliers, la dissérence étant que dans les polygones réguliers, les triangles sont égaux, & que dans les irréguliers ils sont inégaux.

# SEIZIE'ME PRATIQUE.

Tracer avec l'instrument tel Polygone que ce soit.

#### OBSERVATION.

Cette Pratique peut se faire de deux différentes manières : il peut arriver que la base du polygone soit tracée sur le terrein, ou que l'on ait un point fixé où son centre doit être placé.

PREMIERE OPERATION.

Soit la ligne B C tracée, égale à un des côtés de l'octogone a, supposé de 15 toises quatre pieds; mesurez sur le papier avec le rapporteur, un des angles formé par la rencontre de deux des côtés de l'octogone, comme c b & b i, c'est ce qu'on Fig. XVI. appelle l'angle du polygone; placez sur le terrein le demi cercle au point B, où vous ferez un angle égal à celui de l'octogone, qui est de 135 degrés, suivant la table ci-dessous; donnez à son côté B 1, 15 toises quatre pieds, qui est la longueur de la base b c du plan; faites la même opération aux points IHGFEDC, où vous mettrez des piquets, & tracez les côtés de ce polygone d'un piquet à l'autre, ce qui le rendra régulier & semblable à celui a du papier.

SECONDE OPERATION.

Si l'on a seulement le centre de l'octogone déterminé sur le terrein, comme le piquet A, il faudra tirer sur le plan des lignes du centre a à tous les angles du polygone; prenez la longueur d'une de ces lignes appellées rayons comme ai, les autres lui étant égales, & toutes supposées de 20 toises; ensuite mesurez sur le plan avec le rapporteur, l'angle formé Fig. XVI, par la rencontre de deux de ces lignes ou rayons, au centre a, comme a b & a c, qui est de 45 degrés suivant la table, & est appellé l'angle du centre. Posez sur le terrein le demi-cercle au centre ou piquet A, & marquez de suite huit angles de 45 degrés, par la dixième Pratique; sur chaque ligne de ces angles mesurez depuis le piquet A 20 toises, & plantez-y des piquets. Tracez ensuite des lignes d'un piquet à l'autre, elles formeront un octogone régulier semblable à celui du plan.

PREMIERE REMARQUE. Comme il arrive quelquefois qu'on se trouve embarrassé

en traçant un octogone, parce qu'une de ses pointes se présente devant une allée, au lieu d'une de ses faces, voici ce qu'on

doit faire pour le redresser.

Fig. XVI.

On suppose d'abord la ligne milieu K L tracée sur le terrein, & le centre A déterminé, d'où au lieu d'ouvrir l'instrument de 45 degrés, qui est l'angle du centre de l'octogone, on ne l'ouvrira que de la moitié 22 degrés & demi, & l'on arrêtera par un piquet, le rayon A B d'une longueur convenable à la grandeur qu'on voudra donner au polygone; l'on reportera ensuite de l'autre côté, la distance du piquet B à la ligne milieu K L, en se retournant d'équerre, ce qui déterminera le piquet C & toute la face du polygone que l'on achevera par l'une des deux opérations précédentes.

On peut redresser de cette manière tous les polygones réguliers, dont le nombre des côtés est pair, en prenant le demi-

angle de leur centre.

#### SECONDE REMARQUE.

Pour rendre cette seiziéme Pratique commune à tous les polygones réguliers, même pour le triangle & le quarré, jufqu'à la figure de douze côtés ou dodécagone, l'on aura recours à la table suivante, où sont compris les angles du polygone & ceux du centre, & il suffira de mesurer ou l'un des côtés du polygone, ou la ligne tirée de son centre à l'un de ses angles, c'est-à-dire, le rayon.

| Noms des Polygones.                                                      | Nombre des degrés de<br>l'angle du Polygone. | Nombre des degrés de<br>l'angle du centre.            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Quarré Pentagone Exagone Eptagone Octogone Ennéagone Décagone Endécagone |                                              | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

TROISIE ME

#### TROISIE'ME REMARQUE.

A l'égard des polygones irréguliers, on pourra se servir des moyens enseignés dans cette Pratique, soit en les divisant en triangles, d'un point ou centre pris à volonté au-dedans d'iceux, dont on mesurera avec le rapporteur tous les angles & tous les rayons tirés aux angles du polygone, ausquels on donnera sur le terrein les mêmes ouvertures & longueurs trouvées sur le plan, ou bien en mesurant chaque angle du polygone avec le rapporteur, & ensuite ses côtés, comme on vient de le dire ci-dessus.

#### DIX-SEPTIE'ME PRATIQUE.

Tracer un cercle sur le terrein.

Supposant que le piquet A soit le centre du cercle que l'on veut tracer; mesurez sur le plan la distance du centre a à la circonférence, comme depuis a jusqu'à b, supposée de 6 toi- Fig. XVII. ses, qui est le demi diamétre ou rayon; passez la boucle d'un PLANCH. IV. cordeau de 6 toises de long au piquet A, & mettez la pointe du traçoir dans une boucle qui doit être faite à l'autre extrêmité B. Promenez le cordeau & le traçoir tout autour du centre A, jusqu'à ce que vous rejoigniez l'endroit d'où vous êtes parti comme B: par ce moyen vous tracerez entiérement votre cercle, en observant que le cordeau soit toujours également tendu, sans que rien ne l'arrête, & tenant toujours le traçoir dans une même disposition sans écarter sa pointe; outre cela faites tenir le piquet A du centre, par un homme qui l'entretienne dans son aplomb, de crainte qu'en bandant trop le cordeau, on ne le fasse obéir, ce qui rendroit le cercle plus grand que celui du plan.

#### PREMIERE REMARQUE.

Il est aisé de comprendre que l'application de cette Pratique peut se faire, pour tracer des demi ou quarts de cercle, & généralement relle portion circulaire que ce soit.

#### SECONDE REMARQUE.

Si l'on vouloit former un cercle sur le terrein sans avoir de

Q

centre déterminé, dans le cercle A supposé, vous tirerez à volonté avec le cordeau une ligne qui le traverse, & que vous partagerez également en deux, & de ce point A vous éleverez une perpendiculaire par la quatrieme Pratique. Mesurez ensuite la moitié de cette perpendiculaire qui devient diamétre du cercle. Le point qui marquera cette moitié comme A, sera le centre requis.

#### DIX-HUITIE'ME PRATIQUE.

Tracer un ovale sur le terrein.

Soit l'ovale a sur le papier, dont le grand axe ou diamétre seulement est déterminé de 12 toises; tracez sur le terrein la ligne AB de 12 toises de long, & la partagez en trois parties égales, où vous planterez des piquets comme aux points C & D. Prenez un cordeau de la longueur de D B ou de C A, avec lequel vous tracerez légérement deux cercles, dont les centres seront aux piquets C & D, lesquels cercles se croise-Fig. XVIII. ront aux points E & F, où vous planterez deux piquets, & les points CDEF feront les quatre centres de l'ovale. Attachez un cordeau au piquet F, qui rase & effleure celui D, alignezle sur les piquets F & D, & l'étendez jusqu'à ce qu'il coupe la circonférence d'un des deux cercles, en un point où vous planterez un piquet comme en G; faites la même opération de l'autre côté, pour planter le piquet H sur la circonférence, & du centre F sans changer le cordeau, tracez l'arc G H, jusqu'à ce que vous rencontriez les piquets G & H. Changez le cordeau & le rapportez au piquet E, où vous pratiquerez la même chose, pour planter les piquets L & I, & tracer l'arc IL: & joignant ces deux traces aux deux portions circulaires des extrêmités A & B, vous effacerez le reste de ces cercles marqués par des points, qui se trouvent au dedans de l'ovale, qui demeurera seul apparent.

#### DIX-NEUVIE'ME PRATIQUE.

Iracer un ovale, dont les deux diamétres soient déterminés sur le papier.

Soit l'ovale a b c d, dont le grand axe ou diamétre est de 20

toises, & le petit de 12, chiffrés sur le papier. Tracez sur le terrein la ligne AB de 20 toises de long, que vous terminerez par des piquets; divisez-la en deux parties égales comme au point E; sur lequel vous éleverez la perpendiculaire CD de 12 toises de long, par la quatriéme Pratique, en portant 6 toises de chaque côté du point E; prenez ensuire une des moitiés E C de cette perpendiculaire avec un cordeau que vous tendrez sur le grand diamétre AB, en commençant à l'une de ses extrêmités, comme depuis le point B vers F; di-Fig. XIX. visez l'espace qui reste depuis F jusqu'au point milieu E, en trois parties égales; reportez sur la même ligne une de ces parties, au-delà du point F, comme en G. Prenez la distance qu'il y a depuis le point G, jusqu'au point milieu E, & portezla de l'autre côté comme depuis le point E jusqu'à celui H, plantez-y des piquets que vous alignerez sur ceux des extrêmités A & B, & de ces deux piquets G & H, tracez les deux triangles équilatéraux HIG & HLG, suivant la première remarque de la onziéme Pratique. Prolongez ensuite les côtés de ces triangles, par des lignes indéterminées, que vous tracerez légérement comme IHN & IGM, &c. les quatre points GHIL seront les centres, d'où vous tracerez l'ovale de cette manière. Passez la boucle du cordeau dans le piquet G, étendez-le jusqu'au piquet de l'extrêmité B, & tracez une portion circulaire jusqu'aux lignes indéterminées M & P, qui arrêteront la trace. Reportez ensuite ce cordeau de la même longueur à l'autre côté opposé, & passez-en la boucle dans le piquet H, d'où vous tracerez une autre portion circulaire, avec la même observation d'arrêter la trace à la rencontre des lignes indéterminées N & O. Fichez de petits piquets dans la section de ces lignes, comme aux quatre points MP NO. Prenez ensuite un cordeau plus long, passezen la boucle dans le piquet I, ajustez-le de longueur au point D, & tracez l'arc NDM, jusqu'à ce que vous trouviez les piquets & la trace des portions circulaires, où le traçoir doit rentrer juste. Achevez de tracer la circonférence de l'ovale, en reportant de l'autre côté la boucle du cordeau, & la passant dans le piquet L, d'où vous décrirez pareillement l'arc O CP: ces deux arcs qui se joindront aux deux portions circulaires, fermeront entiérement l'ovale, ensuite l'on

effacera les lignes qui n'ont servi qu'à la construction, fasin qu'il ne reste que la seule trace de l'ovale, qui se trouvera proportionné & semblable à celui du plan, qu'on suppose avoir été tracé par la même Pratique, dont on se servi ordinairement sur le papier.

#### PREMIERE REMARQUE.

Quand on a deux ovales à tracer l'un dans l'autre, comme pourroit être une allée ovale autour d'un bassin de même sigure, après avoir tracé le premier ovale du bassin, suivant la Pratique précédente, l'on n'aura qu'à alonger les lignes des sections, de la largeur qu'on veut donner à l'allée, & des mêmes centres tracer le second ovale, qui doit être paralelle au premier.

SECONDE REMARQUE.

Dans les places biaises, observez que la ligne du petit diamétre soit bien perpendiculaire à la ligne du grand, autrement l'opération seroit fausse. Pour peu que la piéce soit grande, le biais se perd, & devient imperceptible.

# VINGTIE'ME ET DERNIERE PRATIQUE.

Tracer sur le terrein un ovale appellé communément l'Ovale du Jardinier.

Si l'on veut tracer un ovale à volonté, sans avoir aucun plan, ou que l'on en ait un sur le papier, tel que l'ovale a dont les diamétres ne soient point déterminés par des chiffres; tracez sur le terrein la ligne AB, que vous terminerez par des piquets, & prenez-y une longueur à volonté environ du tiers, comme depuis A jusqu'à C. Reportez cette même longueur depuis l'extrêmité B jusqu'en D, & plantez deux piquets sixes & stables à ces deux points C&D, qui seront les deux centres de l'ovale. Prenez un cordeau sans boucles, tournez-le autour du piquet D, & l'étendez en double jusqu'à Fig. XX. l'extrêmité A, où vous joindrez les deux bouts par une boucle, dans laguelle vous passerz le traçoir. Promenez & saites aller ce traçoir d'A en E, d'E en F, d'F en G, &c. en

prenant garde que le cordeau soit toujours bien tendu égale-



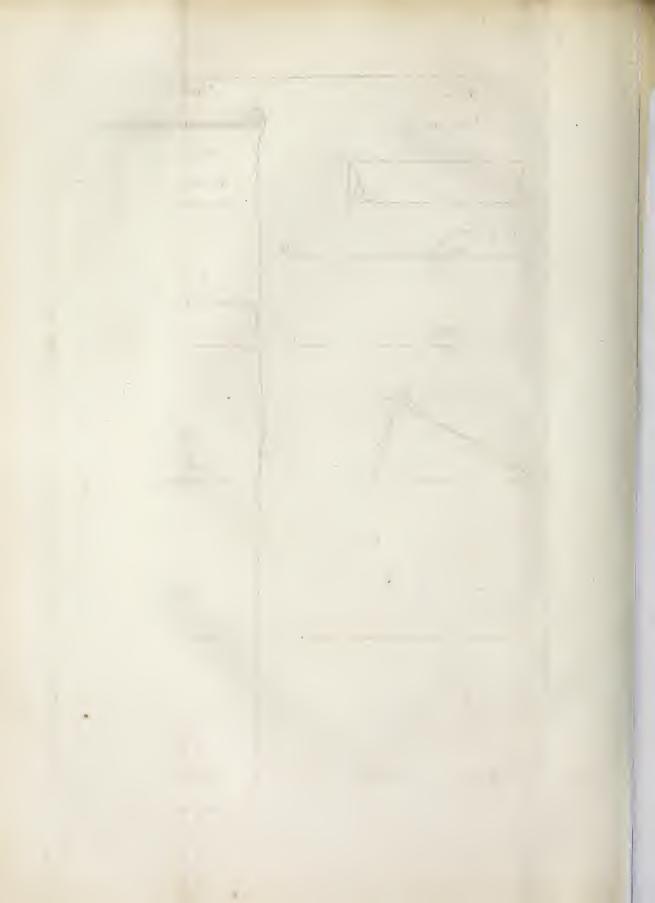

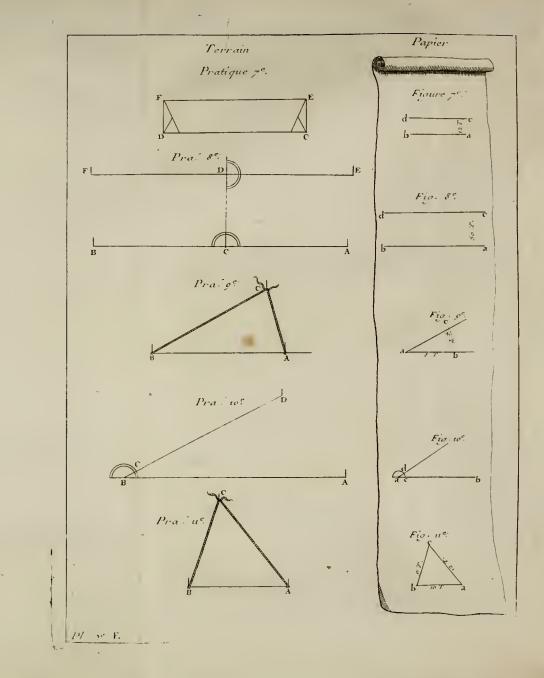







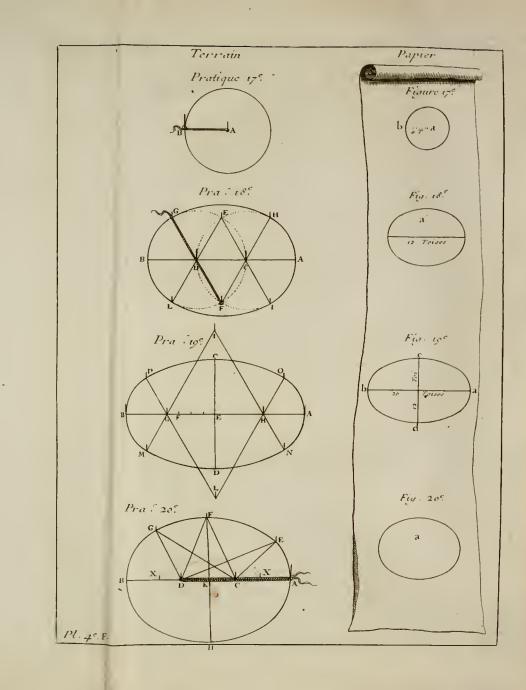



ment, & qu'il glisse & tourne librement à l'entour des deux piquets C & D que vous serez tenir par deux hommes, pour qu'ils soient toujours bien droits. Continuez à saire marcher le cordeau & le traçoir, jusqu'à ce que vous rejoigniez le piquet A d'où vous étiez parti; & par les dissérens triangles que le cordeau formera successivement, en s'alongeant ou en se racourcissant, il tracera l'ovale sans être changé, suivant la plus ordinaire méthode des Jardiniers, ce qui lui a fait donner ce nom.

#### REMARQUE.

Si l'on vouloit faire passer l'ovale du Jardinier par quatre points donnés sur le terrein, il ne s'agit que de trouver les deux centres: on suppose que ces quatre points sont les extrêmités des deux diamétres AB, FH, il faut avec le cordeau prendre la longueur BK, ou AK moitié du grand diamétre, & la porter à l'extrêmité F ou H du petit diamétre, & de-là com-Fig. XX. me centres décrire avec le traçoir des arcs de cercle coupans des deux côtés la ligne AB aux points X&X, où vous mettrez deux piquets qui seront les deux centres ou soyers d'où l'on tracera l'ovale, suivant la Pratique précédente.

On ne donne point ici de démonstration de toutes ces Pratiques; elles sont assez connues des personnes un peu versées dans la Géométrie: à l'égard des Curieux & des Jardiniers qui s'en serviront, ils doivent être persuadés qu'elles sont certaines

& fondées sur de bons principes.



#### CHAPITRE II.

DE LA MANIERE DE LEVER le Plan d'une petite Place irrégulière, de dresser un Terrein, de fouiller & transporter les terres, & d'en toiser l'escavation.

UAND on aura fait choix d'un terrein, qu'on en aura déterminé l'étendue pour l'enclorre de murs, on en levera le plan. Sans entrer ici dans la manière ordinaire de lever des plans, on donnera simplement la pratique de prendre l'étendue d'un petit terrein irrégulier entouré de murs, ou d'un emplacement d'environ un arpent en pleine campagne.

Dans cette petite place irrégulière on peut avoir deux objets: 1°. De lever le plan de cette place pour en avoir sur le papier une figure toute semblable avec les biais qui pourront s'y rencontrer. 2°. D'avoir le toisé ou contenu de ladite place.



| 10  | 12  | 100  |
|-----|-----|------|
| 10  | 10  | 120  |
| 100 | 120 | 2.20 |

Dans le premier cas, sans prendre les ouvertures d'angles avec le demi-cercle, partagez la figure A qui est un trapézoide en deux par une diagonale d'un bout de la place à l'autre, c'est-à-dire, d'un angle à l'autre, en vous alignant par des jalons pour aller plus droit. Mesurez cette diagonale exactement, on la suppose ici de 20 toises: mesurez de même les quatre côtés en suivant les murs que l'on suppose droits, l'un de 12 toises, les autres de 14, 15 & 16 toises.

En rapportant toutes ces mesures sur le papier suivant une échelle, il est très-sûr que vous aurez une figure semblable, & qui aura autant de biais qu'il s'en trouve sur le terrein.

Dans le second cas, si vous voulez sçavoir le contenu ou

la superficie de ce trapézoide, comme la diagonale le partage en deux triangles, élevez des perpendiculaires de chaque sommet tombant sur la base, & multipliez la première perpendiculaire qui est chiffrée 10 par la (a) moitié de la diagonale qui est mesuroit la 10, ce qui donne 100. Multipliez ensuite l'autre perpendicu- diagonale laire qui est marquée 12 par la même moitié de la diagonale entiére, il ne qui est 10, ce qui donne 120, additionnez ces deux sommes, prendre que & elles vous donneront 220 toises quarrées pour la superficie la moitié du totale de cette place.

Si cette place avoit cinq côtés irréguliers, ce qui forme un toise lestrian-

polygone irrégulier, tel que la figure B, au lieu de la partager par une seule diagonale, vous en pratiquerez deux que vous melurerez ainsi que tous les côtés des murs; vous en ferez autant sur le papier suivant l'échelle, & vous aurez un polygone irrégulier semblable & avec tous les biais qui le trouvent sur le terrein.

Pour en avoir la superficie, faites tomber des perpendiculaires des fommets des angles fur cha-

que diagonale ou base & mesurez les trois triangles séparément, en n'en prenant toujours que la moitié, & vous joindrez leurs fommes en une qui vous donnera pour la superficie

totale 131 toiles quarrées.

Lorsque les piéces ont beaucoup de côtés, on les sépare en trapezes & en triangles, ce qui regarde l'Arpentage & fort entiérement de notre sujet. Le plan étant levé, on dressera la place, & on la mettra le plus de niveau qu'il sera possible. Comme les terreins sur lesquels on se propose de travailler, se trouvent presque toujours inégaux & irréguliers dans leur superficie, on est indispensablement obligé, ou de les dresser suivant leur pente naturelle, ou de les mettre parfaitement de niveau.

On appelle dreffer un terrein sur sa pente naturelle, lorsqu'en suivant la situation du lieu, sans enlever de terre, ni en

(a) Si l'on calcul, c'est ainsi que l'on gles qui fans cette diminution feroient égaux à des figures quadrilateres.

rapporter considérablement, on ne sait qu'en remplir les cavités, & en arraser les buttes, en sorte que le terrein se trouve

égalé & dressé par tout suivant sa pente.

Les Jardins secs & pierreux demandent très-peu de pente, asin de prositer de toute l'eau du ciel & des neiges sondues; mais dans les terreins humides, un peu plus de pente sert à les égoutter, & même dans les terres noyées, on fait des saignées & des canaux tout autour, pour les dessécher, & parlà les rendre sécondes.

On appelle mettre un terrein parfaitement de niveau, lorsque par le moyen d'un instrument appellé Niveau, on le dresse avec tant de précision, qu'il ne reste aucune pente dans

toute son étendue.

Il se trouve rarement des terreins qu'on puisse mettre parfaitement de niveau: outre leur situation ordinaire qui est toujours inégale & un peu en pente, la dépense qu'on seroit obligé de faire pour enlever-les parties trop élevées d'un lieu pour les transporter dans les basses, empêche qu'on ne recherche cette persection de niveau. L'on aime mieux les dresser suivant leur pente naturelle, qu'on rend douce & imperceptible; ce qui est d'autant plus utile qu'elle sert d'écoulement aux ravines & aux eaux de pluie. Cependant comme l'on est obligé quelquesois de mettre certaines parties d'un Jardin bien de niveau, comme les allées autour d'une piéce d'eau ou d'un mail, on en donnera ici la Pratique.

On se sert de plusieurs instrumens pour niveler sur le terrein; on n'en proposera ici que deux, le Niveau d'eau & le Niveau

ordinaire.

Le niveau d'eau est le meilleur des deux, aussi s'en sert-on pour prendre les hauteurs & les pentes considérables, surtout par rapport aux eaux que l'on veut conduire dans un Jardin. Nous n'en parlerons point ici; l'on réserve à en démontrer l'usage dans la Quatriéme Partie de cet Ouvrage, qui traite des fontaines & de la conduite des eaux.

Le niveau ordinaire ou commun, quoiqu'inférieur & moins juste que l'autre, ne laisse pas cependant de l'être assez pour mettre de niveau tout un Jardin entier. C'est de ce niveau qu'on se sert ordinairement dans le Jardinage, l'usage en est fort aisé, & la facilité d'en trouver par tout, le fait présérer à tout autre.

Cet instrument n'est autre chose qu'une équerre ou niveau semblable à celui dont se servent les Maçons & autres Ou-noître si cette équerre est vriers, comme cette Figure le démontre. Plus cette équerre bonne, après est grande & mieux on opére : cependant à trois pieds de l'avoir rosée, le longueur pour chaque branche, elle devient suffisamment plomb juste grande. Quoique l'usage en soit fort commun, on a jugé à dans l'entailpropos de la mettre ici pour l'instruction des Curieux & des tourne de jeunes gens, qui veulent se persectionner dans le Jardinage, l'autre, pour en y corrigeant de méchantes pratiques introduites parmi les plomb se re-Jardiniers, & en y ajoutant des particularités peu connues, trouve de & qui tendent à une plus prompte & plus parfaite exécution. même.



Mais avant que d'en venir à l'usage de ce niveau sur le terrein, il est à propos de faire les observations suivantes.

Les mots de dresser, unir, égaler & planer, s'emploient également pour signifier l'action de passer la herse ou le rateau

sur la terre, afin de l'égaler & de l'unir par tout.

On appelle plomber la terre, quand en la battant avec de gros rouleaux de bois, ou en marchant & piétinant dessus, on l'affermit de manière, qu'elle ne puisse s'affaisser & baisser

davantage.

Pour aligner, niveler ou tracer, il faut être au moins trois ou quatre personnes, les unes pour porter les jalons, les changer & remuer selon la volonté du Traceur ou Niveleur, les autres pour tendre & changer le cordeau. L'on observera qu'il ne faut point parler en travaillant, surtout dans les grandes distances, où la voix se perd facilement; comme il est dissicile de s'entendre de si loin, on aura des signes dont on conviendra, & l'on fera connoître avec la main tout ce qu'on

voudra dire. Si en alignant un jalon sur une ligne, il verse du côté gauche, il faut montrer avec la main en la menant du côté droit, que ce jalon doit être redressé du côté droit; comme aussi en haussant ou baissant la main, signifier qu'il faut baisser ou hausser un jalon: ceci est un exemple qui peut servir à tout

ce qui peut se faire entendre par signes.

Il faut faire choix d'un jour propre à niveler, tel qu'un tems calme, sans trop de chaud, ni trop de froid, sans vent, sans pluie & sans grand soleil: toutes ces choses nuisent fort à la vûe, par les réfractions qui causent bien des différences, en abaissant ou élevant le rayon visuel. Un tems un peu sombre & couvert est le plus favorable pour bien niveler, les jalons en paroissent mieux, & les yeux distinguent plus facilement (a) Il y a des les objets (a) éloignés.

niveaux à Lunettes.

On met ordinairement du linge, du papier ou de la carte fur la tête des jalons, en les fendant un peu & y faisant entrer ce papier ou cette carte, qui soulage la vûe dans un long alignement. Quand le papier & le linge ne paroissent pas assez, on fair tenir un chapeau derriére le jalon; alors le blanc du papier par l'opposition du noir du chapeau, paroîtra bien plus, & par ce moyen le Bornoyeur pourra distinguer facilement toutes les têtes des jalons.

Il est de très-grande conséquence dans le nivellement, que les têtes des jalons soient bien applaties & d'égale hauteur: afin que la ligne de mire passe par-dessus toutes les têtes, & les rase uniment, ce qui regle le niveau de la superficie des

terres.

On appelle butter un jalon, quand étant fiché en terre, il se trouve être trop haut à la mesure requise appellée le jalon d'emprunt, comme si un jalon avoit six pieds hors de terre, & qu'il ne dût en avoir que quatre ou cinq selon le nivellement; alors on y fait apporter de la terre dont on fait une butte au pied, jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur nécessaire; de même, quand un jalon est trop bas, on le fait décharger du pied, en ôtant de la terre jusqu'à ce qu'il soit de hauteur.

Il est à remarquer que quand on parlera de faire une rigole, (b) Les Ou- un rayon ou repaire (b), ce n'est pas d'ouvrir la terre, comme vriers com-munément pour planter des palissades, ce qui se doit plutôt appeller une disent faire tranchée, mais c'est de faire apporter des terres le long d'un

une hesme,

cordeau tendu d'un jalon à un autre, pour former une rigole qui sert à dresser un terrein inégal. Ces rigoles doivent avoir un ou deux pieds de large; l'on marche sur la terre pour la plomber, ensuite on la passe au rateau sin, jusqu'à ce que le cordeau touche & effleure également la superficie de la terre sans être forcé Ces rigoles quelquefois se coupent en terre ferme, quand le terrein est trop haut, non seulement dans un pays plat, mais encore sur les talus & glacis; alors on tend un cordeau, & l'on coupe les terres, jusqu'à ce qu'il touche égatement par tout.

On se sert de petits piquets nommés taquets, que l'on ensonce rez-terre, & à tête perdue au pied des jalons, en posant dessus le jalon d'emprunt, & les mettant juste à cette hauteur, quand on ne veut point butter ou décharger les jalons, cela est arbitraire. Ces perits piquets servent à retrouver les mesures, en cas que les grands jalons soient démarés, ou ôtés à dessein. On pose le cordeau dessus, en le tendant d'un piquet

à l'autre, pour faire des rigoles ou repaires.

Quand le terrein est trop inégal & trop raboteux, on commencera avant toutes choses à le labourer à la charrue, pour couper les mauvaises herbes; ensuite l'on y passera la herse, pour arraser les buttes & remplir les cavités. Elle servira encore à rendre la terre plus meuble, tant pour la remuer & transporter, que pour y enfoncer les jalons & piquets nécessaires.

Il ne reste plus, avant que de passer aux Pratiques du nivellement, qu'à parler de la manière de fouiller & de transporter

le terres.

Quand on veut fouiller & couper des terres pour faire une terrasse, un talus, creuser un boulingrin ou un canal, on se sert de besoches, de pioches, de houes, de pelles, avec des Ouvriers qui vont derriére ceux qui fouillent & qui chargent les paniers, les hottes & les brouettes. Pour avancer dans ce travail, supposé que l'on ait de grandes hauteurs (a) à couper, (a) Les Teron sappe avec la pioche au pied de cette hauteur, & l'on creu-rassiers disent se un peu avant en dessous, avec cette précaution de ne point une terre, marcher sur le haut de la terre, de crainte qu'elle ne s'éboule & ne bleffe ceux qui travaillent au pied. Quand on a un peu avancé de creuser tout autour, on fait retirer les hommes de dessous, & l'on monte sur le haut des terres, où l'on ensonce

Leviers.

(a) appellés quelques (a) morceaux de bois, & se mettant quatre ou cinq à peser dessus, vous faites tomber de grands quartiers de terre tout d'un coup. L'expérience a fait connoître que cette maniére avance fort l'ouvrage. Quand on rencontre des roches & des carriéres, on se sert de poudre à canon pour les faire fauter en l'air, en glissant cette poudre dans des fentes pratiquées dans le rocher, ou bien mettant au pied quelques petits barils de poudre, où l'on met le feu par des amorces & traî-

nasses; c'est ce qu'on appelle miner.

On doit laisser des buttes appellées témoins, en fouillant les terres, jusqu'à ce que l'ouvrage soit entiérement fini : elles servent à toiser la vuidange des terres, & à payer les Terrassiers, qui ne laissent pas souvent de tromper, en relevant ces témoins par les terres dont ils les chargent par-dessus. On paye ces Terrassiers à la toise cube, qui doit avoir six pieds de tous sens, & contenir en tout 216 pieds cubes, parce que 6 pieds multipliés par 6, donnent 36 pieds en superficie, qui multipliés par 6 pieds de haut, donnent 216 pieds, au lieu que la toise quarrée n'a que 36 pieds en superficie.

Il n'est pas inutile de parler ici de la manière de toiser les terres massives qui sortent d'un bassin rond, d'une piéce d'eau, d'un canal, ou d'une terrasse que l'on projette d'exécuter.



Soit le bassin A de 6 toises de diamétre que l'on veuille construire & creuser de trois pieds tant pour le corroi de glaise, le pavé qu'on met au-dessus, que pour la profondeur qu'on veut donner au bassin, on prendra d'abord la superficie du bassin en cette manière. Multi-

pliez 6 toises par elles-mêmes pour en avoir le quarré 36 qu'il taut multiplier par 11 suivant le rapport du cercle au quarré qui est de 14, à 11, on aura pour produit 396 qu'il faut divifer par 14, le quotient sera 28 toises quarrées & 4 qui se réduisent à  $\frac{2}{7}$  & peuvent s'évaluer à peu près à un tiers de toise pour la superficie du bassin. Ensuite il faudra multiplier les 28 toises un tiers par la profondeur qu'on veut donner au bassin qui est ici de 3 pieds, & dire par supposition, si le bassin avoit une toise de profondeur, il contiendroit 28 toises cubes & un tiers, car l'unité ne change rien, & comme 3 pieds sont la moitié de la toise, on prendra la moitié de 28 toises un tiers qui est 14

SECONDE PARTIE. CHAP. II. 133

toises cubes de terre, & un sixiéme de toise qui vaut 36 pieds cubes.

Soit le canal ou réservoir B de 6 toises de large sur 15 toises de long qu'on a dessein de souiller de 5 pieds de profondeur, multipliez 15 par 6, 6

15 toises  $\mathbf{B}$ 

Rin

vous aurez pour la superficie 90 toises quarrées: pour en avoir le cube, multipliez ces 90 toises par 5 pieds qui est la profondeur que vous voulez donner à cette piéce. Il faut deux opérations que l'on prépare ainsi. Une toise de profondeur auroit donné 90 toises cubes; 3 pieds sont moitié de la toise, & 2 pieds en sont le tiers. Il faut donc prendre la moitié de 90 qui est 45 toises, & le tiers de 90 qui est 30 toises: ajoutez ces 30 toises aux 45, ce qui vous donnera 75 toises cubes à fouiller dans le canal B.

Soit l'attelier C dont les terres sont enlevées pour former Voyezla Fig. une terrasse, & dont on veut sçavoir le toisé cube pour payer C à la page les Terrassiers, prix fait à 3 liv. la toise cube. Ils ont laissé six témoins dans l'escavation des terres : ceux marqués D & G ont 4 pieds de haut, ceux marqués E & F en ont cinq, celui Hen a trois, & le dernier chiffré I a deux pieds de hauteur. On toisera la superficie de la pièce suivant la Pratique précédente, c'est-à-dire, 25 toises 3 pieds par 32 toises 1 pied 6 pouces, ce qui donnera 822 toises quarrées & 3 pieds courans sur toise: ajoutez ensuite toutes les hauteurs des témoins & celles qui sont recoupées sur les bords des talus, & divisez leur somme par la quantité ou nombre de ces hauteurs, c'est-à-dire, ici par 13, parce qu'il y a treize tant témoins que coupures sur les talus; leur somme est 44 qu'il faut diviser par leur nombre 13, ainsi on aura pour hauteur commune trois toises cinq treiziémes en fractions qui s'évaluent ainsi, on multipliera la fraction 5 par 12 au lieu de 13, en disant cinq fois 12 font 60 qu'on divisera par 13, il viendra au quotient 4, & il restera  $\frac{8}{13}$  qui sont à peu près les  $\frac{2}{3}$ ; il faut écrire la somme entiére de la superficie qui est 822 toises quarrées & 3 pieds, mettez dessous & à sa place 3 pieds trouvés dans la premiére division & les 4 pouces  $\frac{2}{3}$  trouvés dans la seconde: pour multiplier 822 toises par 3 pieds, vous direz 3 pieds valent la moitié de la toise, ainsi il faut prendre la moitié de 822

toises 3 pieds qui sont 411 toises 1 pied 6 pouces: les 4 pouces deux tiers restans ne se peuvent calculer qu'après une opération particulière qui est de prendre comme s'il y avoit un pied qui est le sixième d'une toise. On trouvera par un calcul à part que le sixième de 822 toises 3 pieds est 137 toises point de pieds & 6 pouces, dans laquelle somme il saut prendre le tiers qui est 45 toises 4 pieds 2 pouces, parce que les 4 pouces dont il s'agit, sont le tiers d'un pied. Pour les deux tiers de pouce restant qu'il ne saut pas négliger, parce qu'il en viendra des toises cubes à l'avantage des Ouvriers, il saut par un second calcul particulier prendre le quart du produit

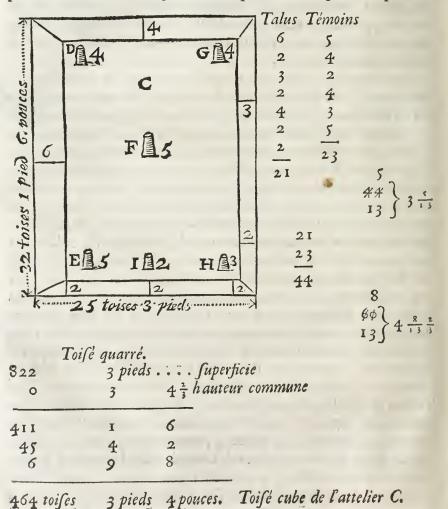

des 4 pouces qui est 45, 4, 2, & dire s'il y avoit un pouce, on auroit pour ce quart 11 toiles 2 pieds 6 pouces dont il faudra prendre par deux fois le tiers qui donnera 6 toises 9 pieds 8 pouces qu'il faut écrire dans leur place, & additionnant les trois fommes ensemble, vous aurez pour le contenu de l'attelier C en toises, pieds & pouces cubes, 464 toises cubes & 3 pieds 4 pouces, qui au prix de 3 liv. la toise cube, font la somme de 1393 liv. 10 f. 1 d.

Cette Pratique qui est exacte vous servira dans toutes les occasions. On observera que les jalons & les témoins soient en égale distance, & pour rendre le toisé plus juste, d'y en pra-

tiquer le plus que l'on pourra.

Quant à la manière de transporter les terres, on remarquera qu'il faut toujours les porter le plus près qu'il sera possible, ces travaux étant très-longs, & d'une dépense inconcevable,

pour peu que le trajet soit long.

On peut transporter les terres de quatre façons différentes, dans des tombereaux tirés par des chevaux, dans des camions traînés par deux (a) hommes, qui sont relevés par plusieurs de (a) Les Oufuite, dans des paniers mis sur des ânes, & dans des brouettes vriers appelou des hottes fervies par des hommes. La meilleure des qua-vail aller l'un tre est sans doute celle qui va le plus vîte & qui coûte le sur l'autre ou moins.

Les deux premiéres manières sont à présérer, quand le lieu où l'on transporte les terres, est fort éloigné; quand il est proche, les hottes & les brouettes conviennent mieux : elles embarrassent moins l'attelier que les tombereaux & les ânes.

Les tombereaux à un cheval, contiennent environ 6 pieds cubes de terre, & valent chacun 3 ou 4 voyages d'un âne qui porte deux pieds cubes dans ses deux paniers, mais quelque supputation qu'on fasse, les tombereaux coûteront toujours un peu plus. Quarante tombereaux médiocrement chargés, contiennent environ une toise cube, c'est à raison de 6 pieds cubes par tombereau. Les camions souvent ont quatre roues, quelquefois trois; ils contiennent ordinairement 8 pieds cubes.

Lorsque la distance n'est ni fort éloignée, ni fort proche, l'on peut se servir également des ânes, comme des brouettes & des hottes, & même la manière d'employer des ânes paroît

la meilleure, en voici la raison.

Toutes les hottes & brouettes contiennent environ un pied cube de terre, les paniers que portent les chevaux & les ânes contiennent environ la même quantité de terre; mais comme un âne a deux paniers, il porte le double de terre à la fois; ainsi un voyage d'âne en vaut deux d'un horteur ou brouetteur & ne coûte pas plus, quoiqu'il faille une femme ou un petit garçon pour le conduire. Il y a encore une bonne raison pour les présérer, c'est que les ânes & les bourriques ne s'amusent guére; accoutumés à un certain pas, quoique lent, ils ne laissent pas d'avancer l'ouvrage, parce qu'ils continuent du matin au soir, sans autre interruption que celle qu'on leur donne pour manger. On peut donc compter que 300 hottes médiocrement chargées, contiennent une toise cube, & que 300 paniers portés par des ânes, en contiennent autant.

Si l'on veut se servir de brouetreurs ou de hotteurs, il faudra absolument avoir des gens préposés pour les saire hâter, c'est ce qu'on appelle des piqueurs, qui ont soin de les empêcher de s'amuser ensemble, & surtout, qu'ils ne s'embarrasfent point l'un l'autre, en leur faisant prendre dissérens chemins pour aller & venir. Les brouetteurs se relaient cinq ou six, & même plus, selon la longueur du chemin, en se donnant les brouettes pleines & reprenant les vuides: c'est un

manége affez amusant.

La situation des lieux assujettit à l'une de ces quatre maniéres, telle que seroit une descente un peu roide sur un côteau, où il saut absolument des hotteurs, les tombereaux & les anes y devenant sort inutiles.

## PREMIERE PRATIQUE.

Dresser une ligne de niveau sur le terrein.

Supposé que le terrein se trouve dans une situation plate;

A D Fig.1. D B comme seroit une plaine, & qu'on voulût le mettre parfaitement de niveau, voici ce qu'il faut faire : choisissez à l'une

des extrêmités du terrein, l'endroit qui sera le plus uni comme

Az

137

A, où vous ficherez deux jalons de 5 à 6 pieds de haut, dont les têtes soient bien applaties, pour mettre dessus une regle de Maçon de 8 à 10 pieds de long, bien droite & sans cambrure. Posez sur le milieu de cette regle votre niveau comme on le voit à l'extrêmité A, enforte que le plomb qui est au bour de la perite corde, artachée au haut de ce niveau, se trouve juste, & se repose dans les deux entailles faites exprès dans l'angle, & dans la traverse de cet instrument. Si votre niveau hausse plus d'un côté que d'un autre, du côté qu'il haussera, enfoncez le jalon jusqu'à ce qu'il soit à la même hauteur que l'autre; réglez ainsi ces deux jalons, en les haussant & baissant, jusqu'à ce que le niveau soit juste. Ensuite ôtez le niveau de dessus la regle, mettez-vous à l'extrêmité A, & mirant tout du long de la regle, faites poser des jalons de distance en distance sur toute la longueur de l'enclos, comme depuis A jusqu'à B, & les faites enfoncer ou relever de maniére, que leurs têtes paroissent juste à la hauteur de la regle, & n'excédent point la ligne de mire D D. Mesurez ensuite Fig. 1. le jalon de l'extrêmité B, dont la hauteur sera, par exemple, de 6 pieds: mesurez pareillement l'un des deux jalons, qui souriennent la regle à l'extrêmité A, dont la hauteur ne sera que de la moitié de l'autre, c'est-à-dire, de 3 pieds. Remarquez la différence de ces deux hauteurs, qui est de 3 pieds: divisez cette différence en deux, qui sera un pied & demi: faites enlever un pied & demi de terre à l'extrêmité A, & la faires porter à l'extrêmité B: mais prenez garde que dans ces remuemens de terre, l'on ne démare vos jalons & votre regle, qui doivent encore vous servir. Vous serez sûr par cette opération, d'avoir la ligne CC bien de niveau, étant paralelle à la ligne de mire DD. La preuve en est, que les jalons ayant 6 pieds de haut à l'extrêmité B, & n'en ayant que 3 à l'extrêmité A, en baissant le terrein d'un pied & demi en A, & le haussant d'autant en B, ils se trouveront avoir 4 pieds & demi également par tout.

## SECONDE PRATIQUE.

Dresser & unir le terrein, suivant une ligne de niveau.

Pou dresser entiérement la ligne de niveau CC, après

avoir fait porter en gros, les terres de l'extrêmité A à celle B, Fig. II. prenez un bâton bien droit, mesurez à l'extrêmité A, l'un des deux jalons qui soutiennent la regle, dont la hauteur est supposée de 4 pieds & demi, y compris l'épaisseur de la regle. Coupez ce bâton de cette longueur juste, ce sera une mesure portative appellée un jalon d'emprunt pour tous les au-



tres. Préfentez-le le long du jalon D qui n'aura, supposé que 3 pieds de haut: mettez ce jalon à 4 pieds & demi, en le faisant

décharger du pied, jusqu'à ce qu'il soit à cette hauteur. Reportez votre mesure au jalon E, qui étant plus haut qu'il ne faut, c'est-à-dire, ayant plus de 4 pieds & demi, vous le ferez butter, en y faisant apporter de la terre au pied, que vous battrez & plomberez, de peur qu'elle ne s'affaisse. Ayant mis pareillement ce jalon E de hauteur convenable, vous passerez aux autres, & par les exemples différens de ces deux jalons, vous les réglerez tous de même, en faisant butter ceux qui auront trop de hauteur, & faisant décharger du pied ceux qui n'en auront pas affez. Cela fait, vous prendrez un cordeau de 12 à 15 pieds de long, que vous attacherez au pied des jalons B & E, & que vous tendrez le plus que vous pourrez; & en cas que les jalons B & E soient trop éloignés pour votre cordeau de 15 pieds, vous alignerez un autre jalon entre deux, qui sera de la même hauteur, ensuite vous ferez apporter de la terre, ou en ferez couper le long de ce cordeau, pour y faire une rigole ou repaire. Faites-en autant de jalon en jalon, en reportant le cordeau, & y pratiquant des rigoles de l'un à l'autre; c'est par ce moyen que vous aurez la ligne CC bien dressée & parfaitement de niveau.

## TROISIE'ME PRATIQUE.

Dresser un terrein entier quelque grand qu'il soit, & le mettre de niveau.

La rigole AB étant bien dressée, suivant les deux Pratiques précédentes, le jalon A doit être considéré comme im-Fig. III. mobile, & doit servir plusieurs sois à faire la même opéra-

tion, pour achever de dreffer entiérement le terrein; ce qui se pratique ainsi. On fiche fur la ligne AE le jalon, C, à peu près à la même distance du ja-Ion immobile A, qu'est posé celui  $oldsymbol{D}$  , dont il ne doit être éloigné que de 3 ou 4 pieds tout au plus. On pose ensuite la regle & le niveau fur les jalons A & C, & pour vérifier

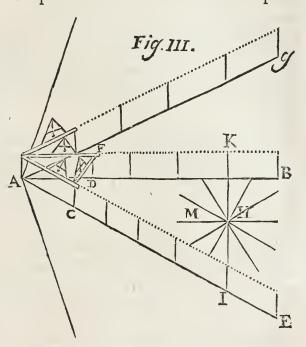

si cette opération est juste, l'on reporte en travers la regle & le niveau sur les jalons C & D, ce qui forme un triangle avec les deux lignes AB, & AE, & vous doit persuader de la justesse deux nivellemens, s'ils se rapportent à ce troisséme. Ensuite par la première Pratique, vous jalonerez la ligne AE, & par la seconde vous la dresserez bien de niveau, en y faisant une rigole. Mettez un autre jalon comme en F, environ à la même distance du jalon immobile A, que sont posés les jalons C & D, & pareillement à 3 pieds du jalon D. Posez-ici le niveau pour dresser la ligne AG, en vérissant la justesse de l'opération, comme nous venons de dire, c'est-à-dire, en reportant le niveau sur les jalons D & F. Dressez

cette ligne AG, de la même manière que vous avez fait la ligne A E. Continuez de dresser des lignes, & de faire des rigoles dans toute l'étendue du terrein, en observant que ces lignes soient à peu près à même distance les unes des autres, que celles qui sont exécutées: vous achevrez de dresser entiérement le terrein, en faisant tenir un cordeau par deux hommes, qui le traîneront bien bandé, en travers d'une rigole à une autre, ou plutôt d'un jalon à un autre, au moyen de quoi vous ferez arraser les buttes & remplir les cavités entre ces rigoles, en passant le rateau par tout. Mais comme vers les extrêmités des lignes BEG, les rigoles se trouveront quelquesois trop écartées, pour que le cor-Fig. III. deau puisse se tendre commodément d'un bout à l'autre, vous remédierez à cet inconvénient, en plantant le jalon H entre les deux rigoles A E & A B, ensorte qu'il s'aligne par la tête sur deux jalons posés sur ces lignes, comme sur ceux I & K. Mettez le jalon H'à la hauteur des autres, & y attachant un cordeau au pied, vous le traîncrez de tous les côtés, en rapportant ou enlevant des terres selon le besoin, & vous ferez suivre le rateau, ce qui dressera l'espace compris entre les jalons I K E B M. Faites-en de même pour dresser les places entre les autres rigoles, & par-là votre terrein, quelque grand qu'il soit, sera uni & dressé également par tout.

REMARQUE.

Dans un grand Jardin, comme la dépense seroit fort grande de le dresser par tout suivant cette Pratique, l'on se contentera de dresser & d'unir les places découvertes, qui doivent servir aux parterres, falles, galeries, cabinets, &c. A l'égard de celles qui sont destinées pour les bois, on dresse seulement les allées & les routes, en laissant les quarrés & milieux des bois, inégaux & naturellement comme ils se trouvent.

## QUATRIE'ME PRATIQUE.

Dresser un terrein sur une ligne de pente.

Quand il se rencontre un terrein situé sur une pente douce naturellement, & qu'on ne veut pas faire la dépense de re-

SECONDE PARTIE. CHAP. II.

muer toutes les terres, pour les mettre parfaitement de niveau, l'on peut dresser ce terrein sur sa pente naturelle, enforte néanmoins que cette pente soit si douce & si imperceptible, qu'on ne s'en apperçoive pas en se promenant, comme pourroit être la pente d'un demi pouce ou d'un pouce par toise, suivant la longueur de la côte. Voici comme il faut s'y prendre. Fichez un jalon sortant de terre de 4 pieds de haut, à l'endroit le plus élevé du terrein, comme en A qui

est un point de sujettion, où vous unirez exprès une petite place. Fichez-en un autre de pareille hauteur à l'extrêmité



B, qui est supposée l'endroit le plus bas du terrein, autre point de sujettion qui détermine le niveau de pente; alignez plusieurs jalons sur les deux posés en A & en B, & faites-les planter de manière, qu'en les bornoyant d'A en B, leurs têtes n'excédent point la ligne de mire ou rayon visuel DD. Prenez ensuite le jalon d'emprunt ou mesure portative de pieds de long, présentez-le sur tous les jalons, & mettez-les tous à la hauteur requise de 4 pieds, en les saisant butter ou décharger selon le besoin. Faites ensuite une rigole en pente d'A en B, comme il est dit dans la seconde Pratique; vous ôterez par-là les serpentemens, & corrigerez l'inégalité du terrein, qui sera bien dressé sur la ligne de pente CC.

## PREMIERE REMARQUE.

Si l'on veut dresser tout le terrein entier sur une pente douce, l'on sera la même opération plusieurs sois dans toute son étendue, & l'on pratiquera par des rigoles & avec le cordeau, ce que nous venons de dire dans la Pratique précédente, avec cette dissérence, que les rigoles doivent être en pente.

#### SECONDE REMARQUE.

La place destinée pour un parterre, après avoir été dressée suivant ce qui vient d'être dit, demande encore une saçon,

c'est de la défoncer d'un pied & demi de bas, d'épierrer & de passer à la claie les terres de dessus, & de les unir enfuite au rateau sin, pour qu'elle puisse être maillée, & recevoir la trace des rinceaux de broderie.

Cetre manière de niveler & de dresser les terres, est la plus facile & la moins embarassante dans l'exécution. On n'y voit point les mauvaises pratiques observées par ceux qui ni
\* La Quinti- velent ordinairement, entr'autres \* celle de se coucher le nie, p. 194 ventre par terre, & de saire ouvrir un trou pour s'asserir ou

s'agenouiller à la hauteur de la regle.

tom. I.

Nous venons de donner la pratique de dresser les terreins situés dans une plaine, & sur une pente douce : il ne nous reste plus qu'à parler de la manière de dresser un terrein situé sur une montagne ou demi-côte, ce qu'on ne peut saire que par le moyen des terrasses, comme l'on va voir dans le Chapitre suivant.



#### CHAPITRE III.

DES DIFFERENTES TERRASSES & Escaliers, avec leurs plus justes proportions.

L'est ici où consiste la plus grande dépense des Jardins, & c'est à quoi l'on doit le plus prendre garde, quand on se trouve indispensablement obligé, par la trop grande pente d'un terrein, d'en soutenir les terres par des terrasses. On ne peut disconvenir que les transports & les remuemens de terre ne coûtent infiniment: ces dépenses excessives & sourdes, quoique très-considérables, sont cependant celles qui sont le moins d'honneur à leur maître. L'on s'imagine quand on voit un terrein bien dressé, des terrasses bien de niveau & bien soutenues, que cela devoit être ainsi disposé naturellement, à peine s'apperçoit-on de ces travaux quand ils sont saits; & pour en parler avec certitude, il faut les avoir vû faire. On ne peut donc avoir trop de circonspection & de ménagement dans ces sortes d'ouvrages, pour éviter les erreurs & les tromperies qui s'y sont tous les jours.

Quand il se rencontre un terrein dont la pente est sort roide, comme pourroit être celle du côteau A, que l'on veut rendre pratiquable pour un Jardin, on peut le disposer de trois

maniéres différentes.

La première, en faisant des terrasses & sous-terrasses, c'est-Fig. II. à-dire, les unes sur les autres, à dissérentes hauteurs, dont on

foutient les terres par de bons murs de maçonnerie.

La seconde, en pratiquant de même des terrasses, qui se Fig. III. soutiendront d'elles-mêmes sans aucun mur, par le moyen des talus & glacis que l'on coupera à chaque extrêmité des terrasses.

La troisième manière, c'est de ne point saire de terrasses Fig. IV: en ligne droite, ni de longs plein-pieds entre deux; mais seulement de trouver des palliers ou repos à dissérentes hauteurs, & des rampes douces & escaliers, pour la communication, avec des estrades, des gradins, des volutes, vertuga-

dins, talus & glacis de gazon placés & disposés avec simétrie, ce qu'on appelle des amphitéatres. On les orne d'arbrisseaux, d'ifs & de charmilles à hauteur d'appui, avec des vases, des caisses & des pots de fleurs, posés sur des dez de pierre. Les figures & les fontaines n'y doivent point être oubliées, comme faisant la persection de ces pièces, dont la diversité, tant dans l'arrangement, que dans ce qui les compose, forme un effet très-agréable aux yeux; le dessein de la Figure IV. en est un exemple.

Celle de ces trois maniéres qui coûte le moins, ce sont les talus; la plus magnisique est celle des amphithéatres, ensorte que les murs de terrasse peuvent tenir le milieu en tout: on choisira celle qui conviendra le mieux à la situation du lieu,

& à la dépense qu'on voudra y faire.

On suivra ici le même ordre que dans les Chapitres précédens, en expliquant quelques termes, & faisant des observations nécessaires, avant que d'entrer dans les Pratiques de la construction des terrasses. Les observations qui sont dans ces trois Chapitres, quoique séparées, ont tant de rapport entr'elles, qu'elles peuvent également servir par tout; comme elles auroient été trop longues, si on les eût placées tout de suite, l'on a tâché de les mettre dans leur vraie place, & de choisir celles qui convenoient le mieux à la matière de chaque Chapitre.

L'Architecte, ou celui qui donnera le dessein du Jardin, doit examiner avec exactitude la pente & le serpentement d'un côteau, & en lever & dessiner correctement le prosil, asin que prositant des avantages de la situation, & distribuant ses terrasses avec œconomie & discernement, il ne faille pas beaucoup remuer de terre. Tout ce qui sortira des endroits trop élevées, doit servir naturellement à rehausser les endroits trop bas; ce qui se doit saire avec un tel ménagement, que les terrasses étant achevées, on ne soit point obligé de rapporter,

ni d'enlever des terres.

Les terrasses ne doivent point être trop fréquentes, ni si proches l'une de l'autre, c'est-à-dire, qu'il en faut saire le moins qu'on pourra; & par le moyen des plein-pieds qu'on pratiquera les plus longs que le terrein le pourra permettre, on évitera le désaut d'entasser terrasse sur terrasse ; il n'y a rien

rien de plus défagréable dans un Jardin que de descendre ou Meudon qui

On appelle plein-pied, l'espace de terre compris entre deux plus lassans terrasses, c'est-à-dire, la plate-forme soutenue par les murs, Jardins qu'il ou talus des terrasses, ce qu'on nomme terre-plein en terme

de Fortification.

Quand on dit prendre le profil d'une montagne, c'est en niveler exactement la pente, & en chissirer toutes les stations sur le plan, pour en avoir le serpentement & les courbures, ausquelles on doit s'ajuster dans la disposition générale d'un Jardin.

On appelle marquer en contre-bas, qui est un terme fort usité parmi les Ouvriers, quand on commence à compter du haut d'une perche en tirant vers le bas, pour marquer quelque mesure; comme l'on dit au contraire marquer en contre-

haut, quand on commence du bas vers le haut.

On se servira dans les opérations suivantes du même niveau, & on le posera de la manière qu'il vient d'être enseigné dans le Chapitre précédent : il en est de même du cordeau & du rateau, pour unir & égaler les terres, en faisant

des rigoles ou repaires.

Il faut ajouter à l'usage des jalons & des piquets, celui des grandes perches de quinze à vingt pieds de haut, parce que les jalons seroient trop courts, pour niveler par stations la pente d'une montagne. L'on dressera ces perches de bout avec un plomb, & l'on attachera au haut un carton blanc coupé à l'équerre.

L'endroit où l'on pose le niveau pour saire l'opération du niveallement, s'appelle station, de sorte qu'un coup de niveau est

compris entre deux stations.

Une ligne d'arrêt, en fait de terrasse, est l'endroit où se

vient terminer la carne du mur, ou le talus d'une terrasse.

Les Terrassiers appellent Fondis, un endroit très-creux qui est à remplir. Crête ou pâté est une butte qu'il faut arraser. Pour les termes de Déblai & de Remblai, l'on se sert du premier, dans l'évaluation des terres, pour signifier qu'il faut en ôter de quelque endroit, & du second, pour marquer qu'on doit remplir quelque cavité: l'on dit alors, ce Déblai sera pour ce Remblai.

T

Il faut observer de laisser toujours une petite pente imperceptible sur les terrasses pour l'écoulement des eaux, comme d'un pouce ou demi pouce par toise, selon la longueur de la terrasse. Cette pente se prend toujours sur la longueur, & ja-

mais fur la largeur.

Il vaut beaucoup mieux couper les talus en pleine terre, c'està-dire, en terre serme, que de les construire de terre rapportée avec du clayonnage, ils s'en conservent beaucoup mieux, & coûtent moins: cependant quand on ne peut saire autrement, on se sert de clayonnages & de sascines, que l'on construira suivant la manière enseignée dans ce Chapitre.

## PREMIERE PRATIQUE.

Couper un Côteau sur sa longueur, en terrasses soutenues par des murs de maçonnerie.

Soit le perron du bâtiment A, situé sur le haut du côteau; d'où l'on veut faire commencer la premiére terrasse : mesurez Fig. V. sur le profil, Figure II, la longueur de cette terrasse, chiffrée de 30 toises: faites tenir par un homme au bout de 30 toises, comme en B, Figure V, une perche un peu longue, où vous mettrez du carton ou du linge à l'extrêmité d'en-haut. Unissez une petite place au pied du bâtiment comme en A, & posez-y le niveau pour dresser une rigole, comme il a été enseigné ci-dessus dans la première Pratique du Chapitre précédent : en observant de faire descendre ou hausser la perche qui est en B, jusqu'à ce que la tête ou bout d'en-haut se trouve à l'alignement des autres têtes des jalons, c'est-à-dire, n'excéde point la ligne de mire E. Vous dresserez cette perche bien d'aplomb, & la ferez sceller en plâtre avec des moëllons au pied, de crainte que sa pesanteur ou les vents ne la fassent tomber, ne suffisant pas de l'ensoncer en terre, comme un jalon. Prenez la hauteur d'un des jalons qui soutiennent la regle sur laquelle on a posé le niveau, en y comprenant aussi l'épaisseur de ladite regle, laquelle hauteur est supposée de 4 pieds : mesurez en contre-bas 4 pieds sur la perche B, & y ajoutez ce qui sera nécessaire pour la pente qui est suffisante ici de 15 pouces; cela fait en tout 5 pieds 3 pouces. Ce point marqué avec du charbon sur la perche, déterminera

SECONDE PARTIE. CHAP. III.

la ligne de niveau & de pente de la terrasse. Mesurez enfuite la hauteur que doit avoir la terrasse suivant le profil, Fig. II, qui est chiffrée à 15 pieds de haut. Marquez encore en contre-bas sur la perche B, depuis le point noir, 15 pieds, & faites décharger ou buter le pied de la perche, juste à cette hauteur. Unissez pareillement une petite place au pied de la perche B, comme vous avez fait en A, pour y poser le niveau; faites dresser une autre perche en C à la distance qui sera marquée sur le profil, & par cette pratique réitérée à chaque station, jusqu'au bas D, vous dresserz toutes les lignes de vos différens niveaux.

#### REMARQUE.

Cette opération ne vous donnera qu'une seule ligne sur la longueur de la côte, & à l'une de ses extrêmités; ainsi pour achever de la dresser entiérement, il faut y joindre la Pratique suivante.

## SECONDE PRATIQUE.

Dresser entiérement un Côteau sur sa largeur, en le coupant en terrasses soutenues par des murs de maçonnerie.

Supposé l'opération précédente faire depuis le haut de la colline A, où est le bâtiment, jusqu'au bas D, en autant de stations qu'il y aura de terrasses: il faut en faire autant à l'au-Fig. VI. tre extrêmité F, en dressant une ligne de niveau d'A en F, qui sera à peu près paralelle au bâtiment. On posera le niveau fur la ligne AF, en fichant un nouveau jalon pour supporter la regle, & se servant de celui de l'encoignure A, suivant la troisième Pratique du Chapitre précédent : on dressera ensuite une rigole d'A en F, & l'on plantera en F un jalon, qui fera bien bornoyé sur la hauteur de celui qui est à l'extrêmité A, pour poser la regle & le niveau, comme on le voit en F, & ensuite l'on fera en descendant la côte depuis F jusqu'à I, autant de stations qu'on en a déja faites depuis l'autre extrêmité A jusqu'à D, en observant toujours de faire les terrasses des mêmes longueurs & largeurs, autant que faire se pourra, & de dresser à chaque station une ligne de niveau de travers en travers d'une perche à l'autre, comme de B en G, de C en H,

Ti

de D en I; ce qui réglera le niveau de chaque plein-pied. Cela fait, on unira ces terrasses dans toute leur étendue, par le moyen des rigoles & repaires qu'on sera dans le milieu, & de travers en travers, lesquels se doivent toujours rapporter au niveau des deux lignes des extrêmités A & F., suivant la troissème Pratique du Chapitre précédent.

#### REMARQUE.

On ne pourra terminer la ligne d'arrêt des terrasses, qu'après que les murs seront bâtis: alors on comblera la tranchée jusqu'à l'uni de la terre. L'on gardera ces vuides pour le dernier ouvrage, asin d'y employer les terres qui seront de reste.

## TROISIE'ME PRATIQUE.

Couper un Côteau sur sa longueur, en terrasses soutenues par des talus & glacis de gazon.

Si l'on ne veut pas soutenir les terrasses par des murs, à cause de la dépense, & que l'on se contente de couper les Fig. VIII. terres en talus qui est la seconde manière de rendre pratiquable le côteau A, Fig. I, posez votre niveau au pied du bâtiment A, suivant la premiere Pratique de ce Chapitre, Fig. V: mesurez sur le profil, Fig. III, la longueur de la première terrasse, chissirée de 30 toises; portez cette mesure, du pied du bâtiment A, & plantez un jalon à l'extrêmité comme en B, c'est où se terminera l'arrêt du premier talus. Faites tenir une perche à six pieds de là, qui est la pente du talus suivant le profil, comme en C; bornoyez-la juste sur les autres jalons, mettez-la bien d'aplomb, & la faites sceller, ainsi que nous l'avons déja dit. Marquez en contre-bas sur cette perche, la hauteur des jalons, l'épaisseur de la regle, & la petite pente pour l'écoulement des eaux; & diminuant le tout sur la hauteur de la perche, faites-y une marque noire: ce point déterminera la ligne de niveau de la terrasse; après quoi vous dresserez une rigole d'A en B. Reportez en contre-bas sur la perche depuis cette marque, la hauteur que doit avoir la terrasse, que l'on suppose être de 10 pieds; butez ou déchargez le pied de la perche, jusqu'à ce qu'elle se trouve juste à cette hauteur, & tendant un cordeau du pied de la perche C, qui détermine

SECONDE PARTIE. CHAP. III. le bas du talus, au pied du jalon d'en-haut B, qui en détermine l'arrêt, vous ferez couper à la bêche ce talus, en faisant une rigole ou repaire suivant le cordeau; après quoi vous reporterez le niveau en C, en D, &c. où vous ferez toujours la même opération, jusqu'au bas de la montagne E.

## QUATRIE'ME PRATIQUE.

Dresser entièrement un Côteau sur sa largeur, en le coupant en terrasses soutenues par des talus & glacis de gazon.

Pour couper tout le côteau A en talus, & le dresser entiérement, l'opération ci-dessus étant faite par profil depuis le bâtiment A jusqu'au bas du côteau E, il la faut recommen-Fig. VIII. cer pareillement à l'autre extrêmité F, en dressant une rigole de niveau d'A en F, comme l'on a fait dans la seconde Pratique de ce Chapitre. L'on posera le niveau en F, & l'on sera les mêmes stations de Fen G, de G en H, de H en I jusqu'au bas, comme l'on a déja fait de l'autre côté depuis A jusqu'en E, en observant toujours les mêmes longueurs & largeurs de plein-pieds, & en dressant à chaque station une rigole bien de niveau, de travers en travers. Cela fait, avant que de couper les talus, dressez entiérement toute l'étendue de vos plein-pieds, suivant

la troisième pratique du Chapitre précèdent.

A l'égard des talus, pour les bien couper & dresser sur leur ligne de pente, il faut sur la ligne K L qui détermine la ligne d'arrêt du premier talus, aligner des piquets de deux toises en Fig. VIII. deux toises, & en mettre en pareil nombre & à même distance sur la ligne M N, qui termine le pied du talus : tendez un cordeau de haut en bas, d'un jalon à son opposé, & faites une rigole ou repaire d'un pied de large suivant le cordeau. Coupez la terre ainsi par rigoles, en tendant le cordeau de piquet en piquet. Pour dresser ce talus qui est entrecoupé par des rigoles, faites ce qui est marqué à la seconde terrasse comme en O; passez la boucle du cordeau dans un piquet, il n'importe lequel, traînez & promenez ce cordeau de tous sens, & d'une rigole à une autre, en faisant suivre un homme qui coupera & arrasera à la bêche, les endroits où il y aura trop de terre, en suivant exactement le cordeau sans le forcer: ainsi donnant communication d'une rigole à une autre, l'on unira & aplanira tout le talus avec le rateau.

## PREMIERE REMARQUE.

Si la situation du terrein ne permettoit pas de couper le talus en terre ferme, on sera apporter des terres pour dresser des rigoles environ de 12 pieds en 12 pieds. On plombera ces terres, & on les dressera suivant le cordeau, jusqu'à ce qu'il soit bien garni de tous côtés sans être forcé; ensuite l'on sera remplir de terre les vuides d'entre les rigoles, & l'on dresfera ce talus sur toute sa longueur, de la même manière que nous yenons de dire.

## SECONDE REMARQUE.

Quand le talus n'excéde point sept à huit pieds de long, on pourra, au lieu de cordeau, se servir d'une grande regle de Maçon bien épaisse, qui ne puisse point se cambrer. On couchera & l'on promenera cette regle sur le talus qui sera dressé dans toute son étendue suivant cette regle, pourvû que les bords de la terre d'en-haut & d'en-bas, soient bien dressés de niveau. Cette Pratique est sorte pour les petits talus des terrasses & des boulingrins.

On ne donnera point ici de Pratique particuliére pour dreffer un côteau en amphitéatre, elle feroit affez inutile; comme ces morceaux font composés de terrasses, de talus & de glacis de gazon, on n'aura qu'à suivre ce qu'enseignent les Pratiques

précédentes.

Si les talus ne sont point coupés en terre ferme, & que les terres rapportées dont on les veut former, ne puissent se soutenir d'elles-mêmes, ils demanderont beaucoup plus de travail dans leur construction, & l'on sera obligé alors de se servir de

clayonnages & de fascines en la manière suivante.

Après avoir mis de la terre un pied de haut, en commençant par le bas, il faut mettre dessus un lit de fascines, ou de clayonnages de six pieds de large, rangés l'un contre l'autre, & faire ensorte que le gros bout ou la racine regarde la face du talus, & vienne aboutir à un pied près du revêtissement; on mettra ensuite un lit de terre par-dessus, & l'on continuera de même jusqu'en haut.

Les meilleures fascines & claies sont faites de bois verd, comme de branches & perches de saule, à cause que prenant





SECONDE PARTIE. CHAP. III.

racine facilement, elles se lient mieux à la terre. Il est bon de leur laisser les racines, quand elles ne sont point incommodes, parce qu'elles peuvent servir à entretenir cette liaison. On asseoit le gazon dessus ce clayonnage, en le couvrant auparavant

d'un demi pied de terre.

Pour la proportion des talus, on leur donne ordinairement les deux tiers de leur hauteur, pour n'être point trop roides; quelquefois on ne leur en donne que la moitié, ou le tiers, surtout aux petits talus. Il y a des gens qui les font d'une pente égale à leur hauteur, d'autres qui leur donnent celle d'une ligne au-dessous de la diagonale de leur quarré, parce que l'humidité tombe toujours en bas, & que le haut devient aride pendant l'Eté, ce qui fait sécher & mourir le gazon.

On doit examiner la qualité de la terre, sur laquelle on éleve des talus de gazon; si les terres sont sortes, si elles ont du corps & de la liaison, elles se soutiendront presque d'elles-mêmes, & 6 pouces de pente par pied de haut, sussimont pour bien entretenir le talus; au lieu que si ces terres sont mouvantes & sabloneuses, on en donnera au talus 9 pouces par pied.

A l'égard des murs de terrasse, l'on doit aussi avant que de les bâtir, consulter le fond naturel de la terre : la maçonnerie s'asseoit sur la terre ferme & sur le bon fond. Dans les terres sabloneuses, mouvantes & marécageuses, on fait des grils de charpente, des plate-formes, des racinaux & pilotis, sur les-

quels on affure la fondation des murs.

La proportion du fruit & empâtement des murs doit être suivant leur hauteur, à cause de la poussée des terres. Pour les grands murs, on leur donne de talus, le cinquiéme ou sixiéme de leur hauteur, c'est-à-dire, deux pouces par pied; pour les murs de 12 à 15 pieds de haut, un neuvième; & depuis 15 jusqu'à 20, un huitième; pour les petits murs de 6 à 7 pieds, un douzième, & ainsi des autres: on proportionne aussi leur épaisseur à leur hauteur & à la qualité des terres.

Les escaliers doivent être placés avantageusement, comme au bas d'une allée de parterre, ou en face des principaux alignemens, & jamais dans des endroits perdus. Il est bon d'en trouver de distance en distance, pour n'avoir pas la peine d'aller chercher si loin à descendre. On les construit ordinairement de marches de pierre de taille; cependant on en fait de

gazon, qui étant bien entretenus sont fort agréables à la vûe,

& durent long-tems.

On doit observer que les escaliers & les perrons soient très-doux & peu nombreux en marches: leur nombre doit être impair, & ne pas passer dans une rampe 11 à 13 marches sans un palier ou repos de deux pas de largeur, & aussi long que le perron. Chaque marche peut avoir 15 à 16 pouces de giron, sur 5 à 6 de haut, compris trois lignes de pente, que doit avoir chaque marche, pour l'écoulement des eaux, qui sans cela pourriroient les joints de recouvrement.

Les rampes douces sans marches, seront prises de loin, asin d'éviter une trop grande roideur; elles seront soutenues par des murs de terrasse ou glacis de gazon; & pour empêcher que les ravines ne les gâtent, on y met d'espace en espace des arrêts de gazon ou de bois, pour rejetter les eaux des deux

côtés.

Les deux premiéres Planches donnent des exemples de toutes fortes d'escaliers de pierre, convenables aux beaux Jardins. La premiére de ces Planches contient quatre escaliers exécutés dans les Maisons Royales, dont la décoration & la beauté se peuvent consulter sur le lieu; on en à donné l'élévation & le plan avec l'échelle, pour pouvoir juger de leurs proportions.

La première Figure est un grand escalier des Jardins de M. le Duc d'Orléans à S. Cloud, lequel descend du Château

aux Cascades.

La seconde Figure est un petit escalier du Jardin du Luxembourg à Paris, dont le plan est fort ingénieux; il est situé

dans le milieu des terrasses, vis-à-vis le bassin.

La troisième & quatrième Figures représentent deux escaliers du Jardin des Thuilleries à Paris. Le grand est situé au bout du Jardin, en descendant de la terrasse du côté de la rivière, vers la pièce d'eau octogone, & le petit est sur la ter-

rasse du côté du Manége.

La seconde Planche contient sept dissérens escaliers, qui ne sont pas encore exécutés. Le grand dissére des autres, en ce que l'on y monte par les deux bouts, comme on le voit par son plan & son élévation, Fig. I. Au-dessus des perrons, vous trouvez des paliers & une rampe qui vous conduit sur la terrasse d'en-haut. La composition en est assez particulière, & quoique

quoiqu'ornée de simples panneaux, elle ne laisse pas d'être enrichie dans le milieu, d'un beau bas-relief & de corps de refend: cet escalier ne convient qu'à une place, dont le milieu sera occupé par un parterre ou autre pièce, avec des allées aux deux côtés, qui viendront aboutir aux deux perrons.

Dans la feconde & la troisième Figure, sont deux escaliers à l'angle d'une terrasse; l'un est de sigure octogone, & l'autre forme un quarré parfait: on les suppose à la pointe d'un bois, avec un banc dans l'échancrure, & deux allées en terrasse qui viennent former cet angle. Ces escaliers ont une descente en face de chaque allée, & vous y trouvez un grand palier &

des perrons, qui vous menent dans le bas.

On voit dans la quatriéme Figure un escalier d'un goût fort nouveau qu'on peut placer au bout d'une patte d'oie percée dans un bois, sa forme est ovale, & en face de chaque allée il y a des descentes, avec de petits talus de gazon, bordés d'une tablette de pierre, qui en interrompent la rampe. L'on a placé par simétrie des ifs dans le haut, & des sigures dans la demilune de charmille qui s'ouvre en face de l'escalier. Les trois descentes qu'on y voit, vous menent sur un grand palier ovale, d'où par d'autres marches circulaires, vous descendez dans les Jardins d'en-bas.

Dans les trois Figures suivantes, ce sont de petits escaliers fort simples, dont l'un est pratiqué au milieu d'un talus de gazon, Fig. V; l'autre est un escalier en ser à cheval, Fig. VI, avec une sontaine dans l'entre-deux des rampes, toutes deux à la descente d'un bois qui les accompagne, aussi-bien que le petit escalier qui est représenté dans la Figure VII, & qu'or-

nent deux statues.

Il s'agit présentement des escaliers de gazon, qui forment des amphitéatres, des estrades, des gradins, &c. comme on

le va voir dans la troisiéme Planche.

Les amphitéatres conviennent à régularifer un côteau ou une montagne, qu'on ne veut pas couper par de hautes terraffes & trop fréquentes pour la commodité de la promenade; les estrades & les gradins seront bien placés au bout d'une allée & dans les niches rensoncées d'une palissade, comme il s'en pratique dans les bosquets décorés. Les escaliers & marches de gazon servent de descente dans les talus & glacis qui

foutiennent les terrasses; mais on ne peut jamais en construire dans des murs de maçonnerie, où il faut absolument des escaliers de pierre, au lieu que dans un talus de gazon, on peut, par un contraste agréable, y mettre des marches de pierre de

taille, pour détacher un peu la grande verdure.

La premiére Figure fait voir un amphitéatre de gazon à la descente d'un bois, & à la tête d'un grand canal : la place d'enhaut est bordée en partie d'une palissade, avec des niches, où sont des figures en Terme, elle est remplie par un grand bassin avec un jet, qu'on découvre de l'allée du milieu, ainsi que de celle de marroniers plantés le long de la terrasse. Cette esplanade est soutenue d'abord par un petit mur de maçonnerie, couvert de treillage & d'ifs; ce mur fait avant-corps dans le milieu de l'amphitéatre; il est interrompu par les deux rampes douces tournantes qui descendent dans les allées d'en-bas, où elles viennent se terminer en volutes rachevées par le contour de la piéce d'eau, avec un if pour en marquer le centre. L'on a placé au haut de la terrasse, un banc dans le milieu, avec des ifs & des pots placés par simétrie : il y a un palier au pied du mur jusqu'aux trois marches de gazon qui forment une estrade, aprés lesquelles on trouve encore un autre plein-pied joignant le talus qui sauve toute la pente jusqu'au bord de l'eau. Les deux murs, les marches, les talus de gazon, avec les trois paliers, fe découpent & se varient assez bien; c'est ce tout ensemble qui compose un amphitéatre; on l'auroit enrichi de vases & de pots de fleurs sur chaque palier, sans l'ornement d'en-bas qui l'embellit assez; c'est une petite cascade ou busset d'eau, composé dans l'avant-corps du milieu, de deux jeunes Tritons avec leurs conques d'où sortent trois bouillons, tombans dans un petit bassin qui se décharge en nappes dans la piéce d'eau; sur les côtés & aux deux bouts, ce sont quatre chandeliers ou champignons d'eau qui retombent encore en nappes dans cette pièce. L'on a pratiqué entre deux chandeliers, des rochers suans, c'est-à-dire, où il y a un bouillon au haut qui se brise sur des rocailles à fleur-d'eau. Ce buffet est fourni par le grand bafsin au-dessus, dont la pente est suffisante. Le terrein au-delà des rampes, est coupé en terrasses & sous-terrasses, soutenues par des talus de gazon, excepté le mur d'en-haut qui regne tout du long.

L'amphitéatre que présente la seconde Figure, convient dans un endroit où la chûte n'est pas si roide, comme seroit la rampe d'un perit côteau, afin que la pente d'en-bas soit rachetée par un grand boulingrin en rampe : si l'on vouloit y exécuter un canal pareil à celui du dessein précédent, le niveau de l'eau obligeroit à faire la chûte d'en-haut bien plus roide; la tête de cet amphitéatre forme une falle quarrée, entourée de portiques & de berceaux naturels, dont l'effet est admirable d'en-bas; elle est remplie d'un bassin quarré échancré dans les angles avec un jet d'eau. La décoration du fond est rehaussée par des figures entre chaque arcade. On a foutenu les terres en face du bassin par un mur coupé de plusieurs panneaux & de corps de refend; dans celui du milieu, un gros bouillon d'eau fournit deux coupes qui retombent en nappes dans un bassin affez grand, qui occupe toute la place entre les murs de terrasses & la naissance des rampes tournantes: ces coupes sont enrichies de rocailles, & font un bel effet de loin, elles sont accompagnées sur les côtés de deux jets, que fait jouer le réservoir au-dessus; ces rampes descendent d'abord quarrément, & ensuite forment une portion circulaire; elles sont soutenues d'un côté par des murs de terrasse, à la dissérence de celles du premier amphitéatre qui le font par des talus de gazon : de l'autre côté c'est le terrein en pente d'un bois de haute-sutaie, caché par une banquette de charmille avec des boules, qui fait un petit retour pour entrer sous les berceaux bordés d'un côté par le même bois : on a mis des chevrons de gazon en zigzag, pour rompre le courant des ravines, & les rejetter dans les bois des côtés. Ces deux rampes viennent rendre sur un grand plein-pied revêtu d'un talus de gazon, qui fait avantcorps au devant du bassin & des deux allées des rampes, où l'on a pratiqué des marches & des escaliers de gazon. On voit sur le haur du glacis, des ifs avec des vases de fayence, posés sur des dez de pierre, & il y a quatre belles sigures à l'extrêmité des rampes. Le bas est rempli par deux grands tapis de gazon en rampes, bordés d'allées & d'ifs. On les peut suppofer dans un boulingrin en continuant les talus tout autour, ou bien en faisant venir à rien dans les bouts, les côtés de ces talus. On remarquera que les plein-pieds font plus grands & plus larges que dans l'autre dessein, parce qu'il y en a moins,

& que les chûtes sont plus précipitées.

Les deux Figures suivantes sont des morceaux bien différens des premiéres en grandeur & en magnificence; ce ne sont que de petits gradins & estrades de gazon sans aucun mur, dont l'un, Fig. III, convient à décorer le bout d'une allée, & à lui servir de perspective : il est renfoncé dans un bois avec un treillage qui vient se terminer sur le haut. On y monte par trois marches de gazon pratiquées dans le premier talus; de ce plein-pied on passe sur un glacis qui mene sur un autre, où l'on trouve un siége ou banquette de gazon, au-dessus regne un plein-pied ovale bordé de la palissade du bois. Le gradin de la quatriéme Figure peut convenir à la même place, & ces fortes de gradins renfoncés, se mettent au lieu de bancs. C'est un glacis à pans, qui mene sur le premier palier, au-dessus duquel on voit un vertugadin ou estrade de trois marches, qui servent aussi de siéges pour s'asseoir, le giron en est sablé pour varier avec l'autre, & sa palissade monte de la même hauteur sur chaque gradin. L'on enrichit ces gradins, de caisses, d'ifs, de pots & de vases de fayence, remplis d'arbrisseaux & de fleurs de faison, dont le mêlange des couleurs réveille infiniment la grande verdure de ces piéces.

Les deux derniéres Figures sont de simples escaliers de gazon, convenables à des endroits où l'on veut flatter le coup d'œil, comme à la descente d'une terrasse soutenue par un talus de gazon. Celui de la cinquiéme Figure est double, y ayant un petit talus au-dessous du grand pour appuyer la sous-terrasse. L'on descend du haut par deux rampes sablées qui menent sur un palier ovale, d'où par trois marches circulaires vous allez fur la fous-terrasse, où trois autres marches de gazon vous menent dans le bas. L'autre escalier, Fig. VI, est singulier en ce que ses rampes sont coupées de marches de grosse charpente peintes en verd ou en blanc, & sablées sur leur giron, cela fait assez bien & ne laisse pas de durer. Ces marches sont assemblées sur des limons de bois, tournans en forme de banquette, avec des dez de pierre dans le bas pour y mettre des vases. Le milieu avance en glacis de gazon, & on a pratiqué dans le bas un grand tapis verd bordé d'ifs & d'arbrisseaux, ainsi que le talus d'en-haut. On voit au fond de cette terrasse une grande palissade qui se rensonce en face de l'escalier, cela a donné lieu





Mariette excud.











SECONDE PARTIE. CHAP. III.

157

d'y mettre un banc, avec un rond de gazon orné d'un vase de

sculpture.

Dans la construction des escaliers & des gradins de gazon, on emploie pour leur donner plus de durée, de fortes planches de bateau, avec des pieux ou pilots enfoncés aux encoignures, & des piquets des deux côtés des planches pour les entretenir de champ. On brûle à demi tout ce bois, c'est-à-dire, on le noircit dans le feu, pour le rendre plus dur, & qu'il résisse davantage en terre; il se pourroit peindre ou goudronner, cela le conserve aussi. L'on ne met ces planches que pour soutenir la superficie des paliers, & pour former les dez des encoignures; on sçait que les marches de gazon se plaquent sur la terre même, si l'on n'aime mieux les former toutes avec des planches que l'on revêt de buis de bois; ordinairement la premiére poussée des terres se soutient par des murs dans les amphitéatres, mais les petits gradins & les marches n'ont besoin pour se soutenir, que de la terre même, & de l'herbe qui y prend racine, à moins que ce ne soit dans des terres sabloneuses ou glaiseuses, qui n'ayant point de corps ni de soutien, obligent de construire ces piéces avec du clayonnage.

On donne une petite pente imperceptible à toutes ces marches pour l'écoulement des eaux, toujours vers le gazon pour l'arroser. Dans les rampes qui sont trop roides, & qui peuvent être gâtées par les ravines, on les croise de bandes de gazon, qui rejettent les eaux des deux côtés. A l'égard des escaliers de charpente, ou faits de bandes de menuiserie, ils se peignent en verd, & on en remplit le giron, de gazon ou de recoupes bien battues qu'on aura soin de garantir de la ravine qui dégrave le sable d'avec le bois. On se servira toujours de gazon plaqué dans ce qui est un peu roide, & pour la durée des marches dont le giron n'est pas gazonné, il faut un petit retour

dessus pour conserver l'arrêt de la marche.

On doit battre ces piéces vertes toutes les années au Printems, cela les rassure & les fait durer bien davantage: on les bornera, & on les tondera chaque mois aux cizeaux; la faulx ne peut servir qu'à faucher les grandes piéces; sans cet entretien l'herbe devient trop haute, & altére toute la grace du

dessein.

#### CHAPITRE IV.

# DE LA MANIERE DE TRACER sur le terrein toutes sortes de desseins.

L ne suffit pas d'avoir donné toutes les Pratiques précédentes pour l'instruction des Jardiniers; quoiqu'elles soient bonnes en elles-mêmes & très-faciles dans l'exécution, néanmoins comme elles ne roulent que sur des choses détachées, on pourroit objecter, que c'est encore une nouvelle difficulté de les sçavoir coudre ensemble pour composer un tout: c'est-àdire, que ce seroit un nouvel embarras, quand on auroit à tracer une disposition générale de Jardin. C'est ce qui a déterminé à donner ici la manière de tracer un plan général, où il se rencontre toutes les dissérentes parties qui composent un beau Jardin. On espère par-là donner la persection à cet Ouvrage, en rendant un homme capable de tracer & d'exécuter sur le terrein les desseins les plus dissiciles.

On suppose que cet homme aura bien examiné & conçû toutes les Pratiques qui sont dans le Chapitre I. de cette seconde Partie, & les aura éprouvées & tracées sur le terrein l'une après l'autre, ce qu'on a déja nommé les Elémens de la maniére de tracer. Donnons-lui maintenant les moyens d'appliquer en général toutes ces parties détachées, & de les mettre en usage, dans une disposition générale de Jardin, comme il se

voit dans la Planche suivante.

Le terrein étant dressé & tout préparé à tracer, suivant ce qui vient d'être enseigné dans les premiers Chapitres de cette seconde Partie, & le dessein de la disposition générale du Jardin étant aussi arrêté, nous supposerons le bâtiment sini & achevé, aussi-bien que les murs de l'enclos, n'étant point de notre sujet de traiter de l'Architecture.

On propose ici pour exemple une disposition générale de Jardin, où il se rencontre des parterres, des bosquets, des boulingrins, des sontaines, &c. en un mot tout ce qui peut former un beau Jardin, comme il se voit dans cette Plan-

che, où ce plan est supposé dessiné sur un rouleau de papier,

Fig. I.

La seconde Figure à côté, où sont marqués de simples traits, représente le terrein, & ce qu'on doit faire pour y tracer & rapporter sidélement toutes les parties du petit plan, c'est-à-

dire, les placer & les mettre en masse.

On observera que pour rapporter sidélement sur le terrein toutes les parties & les mesures de ce plan, il faut suivre exactement celles qu'on trouvera avec le compas, sur l'échelle qui est au bas de ce rouleau de papier: ce que nous avons déja remarqué dans le Chapitre I. de cette seconde Partie.

Quand on lira dans les Pratiques ci-après, suivant la quatrième, cinquième ou sixième Pratique; cela s'entend des Pratiques qui sont dans le Chapitre I. de cette Partie, & non pas de celles qui sont dans les second & troisséme Chapitres

précédens.

Pour en venir à la Pratique de tracer sur le terrein ce plan général, on commencera à prolonger la façade du bâtiment A, Fig. II, par des jalons qu'on posera de distance en distance des deux côtés, d'alignement au bâtiment, comme est la ligne BB, suivant la troisième Pratique: mesurez avec le compas sur l'échelle du plan, combien il y a de toises depuis le bâtiment A jusqu'au parterre C, vous trouverez que cette allée de traverse a cinq toises de large; portez cette mesure à la toise sur le terrein, du pied du bâtiment, & mettez un piquet au bout comme en D. Prenez le milieu de la façade du bâtiment A, plantez-y au-devant la perche E, & mesurant pareillement le milieu de l'autre façade dans la cour, plantez-y une autre perche comme E, en les alignant l'une sur l'autre à travers le vestibule: posez ensuite le demi-cercle, suivant ce que l'on a dit ci-dessus, à la place du piquet D, de manière que les pinules de sa base s'alignent sur les deux perches E E. Prolongez par des jalons la ligne-milieu GG, & vous retournant d'équerre en mettant l'alidade sur 90 degrés, suivant la cinquième Pratique, alignez plusieurs jalons d'un bout à l'autre, qui vous donneront la ligne FF. Mesurez sur le plan la longueur que doit avoir le parterre C, qui est de 18 toises, prenez encore la moitié de la largeur de la grande allée de traverse HH, qui a cinq toises de large, ce sera deux toises & demie,

qui jointes à 18 que le parterre C a de long, font en tout 20 toises & demie. Portez cette longueur à la toise sur la ligne-milieu GG, en commençant à l'endroit D, où vous avez posé l'inftrument, & ayant fixé un point à 20 toises & demie en-delà comme en I, plantez-y un piquet; ce sera de ce point appellé centre, que vous tracerez tous vos principaux alignemens, vos maîtresses allées & les cercles du bassin & de son pourtour. Reportez l'instrument qui est en D à ce centre I, sur lequel vous le poserez bien d'aplomb; mettez sa base d'alignement aux deux perches E E près du bâtiment, & aux piquets de la ligne-milieu GG; alignez dessus plusieurs jalons d'un bout du Jardin à l'autre, environ jusqu'au point K, & mettant l'alidade du demi-cercle sur 90 degrés, retournez-vous d'équerre pour l'allée de traverse HH, où vous alignerez pareillement des jalons d'un bout à l'autre. Ces alignemens vous donneront les lignes-milieu de vos grandes allées, & portant par les deux bouts deux toises & demie de chaque côté de ces lignesmilieu, fichez-y des jalons, & fur ceux-là alignez-en d'autres, de cette manière vos allées auront cinq toises de large suivant le plan.

Otez ensuite l'instrument, & au centre I plantez un bout de perche, que vous enfoncerez un peu avant à la place du piquet: mesurez au compas sur le plan, le diamétre du bassin de six toises; prenez un cordeau de trois toises de long, qui est le demi-diamétre, passez-en la boucle dans cette perche I, & tracez ce cercle, suivant la dix-septiéme Pratique. Tracez ensuite du même centre I l'allée d'en-bas L du tour du bassin, qui est la portion circulaire du parterre C, & ralongeant le cordeau à la mesure requise, tracez l'allée du pourtour d'enhaut pour former la demi-lune M M. Terminez cette demilune M M aux rencontres des allées, par des jalons que vous mettrez d'alignement aux autres & dans la trace de la demilune, ce qui marquera les quatre encoignures 0000. Prenez ensuite sur le plan, la largeur du parterre C de 10 toises; portez de chaque côté de la ligne-milieu GG, cinq toises, & tracez ces deux lignes, par la première Pratique, qui avec celle d'en-bas FDF, & la portion circulaire L, vous enclaveront & borderont la place destinée pour le parterre C. Il faudra ensuite porter depuis cette trace, la largeur des allées PP,

de

Plan general de Jardin dessiné sur le papier





de fur con jali lo m ce 88 er de trois toises & demie, & aligner les jalons de ces alsées, sur ceux des encoignures 00 de la demi-lune, & à la rencontre des deux allées de traverse HH&FF, plantez des jalons aux encoignures, qui borderont de ce côté les bos-

quets QQ.

Pour terminer vos grandes allées, mesurez sur le plan quelle longueur doit avoir l'allée en face du bâtiment depuis la demi-lune M M supposée de 30 toises de long: portez à la toise cette longueur, depuis les encoignures 00 de la demi-lune, & terminez-la par le piquet K où vous poserez le demi-cercle, en alignant sa base sur la ligne-milieu, & sur les jalons & perches I GG EE, & vous retournant d'équerre, vous alignerez des jalons des deux côtés sur toute la largeur, qui vous donneront la ligne d'équerre R R; mesurez ensuite proche du bâtiment A, la longueur de l'allée de traverse FF, depuis la ligne-milieu tirée sur le plan; cette longueur sera trouvée de 26 toises pour chaque côté; portez sur le terrein, depuis la ligne-milieu ou perche E 26 toises de chaque côté. Allez-vousen à l'autre bout, & du piquet K portez pareillement sur la ligne R R 26 toises de chaque côté : terminez ces longueurs par des jalons, & alignez-en plusieurs autres dessus, sur toute la longueur de ces deux côtés; ce qui donnera les lignes SS & TT, terminera & enclavera les places destinées aux bosquets QQ, au bois V & au boulingrin X, dont vous arrêterez les encoignures par des jalons. Les allées du pourtour des murs se traceront après cela fort aisément, en portant à la toise dans les deux bouts depuis les alignemens RR, SS & TT, la largeur dont elles seront trouvées sur le plan, étant paralelles aux lignes tracées. A l'égard des deux quarrés des potagers Z Z qui sont aux côtés de la cour, il est inutile de dire que pour les tracer, on n'a qu'à prolonger les alignemens SS & TT, &c. pour la longueur & pour la largeur, porter depuis la trace de la ligne de traverse BB, la quantité de toises dont ces potagers seront trouvés sur le plan: on en aura par ce moyen les quarrés.

#### PREMIERE REMARQUE

Quoique l'on donne ici pour exemple un plan d'une forme bien quarrée, néanmoins si l'on avoit un Jardin à tracer où

il se trouvât des biais, comme ceux de la V & VI Planches des Dispositions générales, Partie I, il n'y auroit aucune nouvelle difficulté, sinon d'ouvrir le demi-cercle, & le mettre sur le même degré, que le rapporteur auroit sait connoître, en prenant sur le papier les ouvertures d'angles. A l'égard des petites parties d'angle ou de portions de cercle faites en anses de panier, il faut les faire à vûe, & rendre ces piéces les plus gracieuses que l'on pourra, sans s'amuser à chercher un centre; quelquefois dans les salles vertes on suivra l'allée biaise qui y conduit, une autre sois on redressera la place en se retournant d'équerre. Ce ménagement est réservé à l'habile Traceur; le goût est la seule regle que l'on doive suivre.

#### SECONDE REMARQUE.

Après avoir tracé entiérement un Jardin, il faut ôter tous les jalons & piquets inutiles, qui ont servi à la construction, & ne laisser que ceux qui sont nécessaires; par exemple, dans les bosquers Q Q, Fig. II, il n'en faut laisser que quatre aux en-

coignures.

Cette manière est la meilleure & la plus expéditive pour tracer un grand Jardin, elle consiste à trouver d'abord les principaux alignemens, toutes les lignes-milieu, & à mettre en masse toutes les parties différentes marquées sur le plan. Il ne reste plus qu'à donner la manière de tracer le dedans de ces piéces, ce que l'on va voir dans les trois Pratiques suivantes; la premiére, pour tracer un parterre, la seconde un bosquet, & la troisiéme un boulingrin, qui sont les trois principales parties d'un Jardin & les plus difficiles à tracer. On a pris pour desseins ceux qui sont marqués dans le plan général dessiné sur le papier, Fig. I, comme le parterre C, le grand bosquet V & le boulingrin X, & on les a rapportés en grand dans Planche K. cette Planche, qui les représente toujours dessinés sur des rouleaux de papier, avec la pratique de les tracer sur le terrein qui y est jointe.

### PREMIERE PRATIQUE.

Tracer un Parterre sur le terrein.

La place étant bien unie & passée à la claie, comme nous

SECONDE PARTIE. CHAP. IV. 163 avons dit ci-dessus dans le Chapitre II. de cette Partie, il faut mailler sur le papier, le dessein du parterre C, Fig. 1, en le séparant par des lignes tirées au crayon, qui formeront en se croisant, de petits carreaux d'environ trois pieds sur tous sens, selon l'échelle du plan. Ne vous embarrassez pas s'il reste au bout de la division une demi-maille ou quart de maille, parce qu'il en restera autant sur le terrein. Pour bien faire, il faudroit que le parterre sût dessiné, ainsi que dans la Fig. I, c'est-à-dire, que les seuilles & rinceaux sussent marqués d'un simple trait d'un côté comme en A, & de l'autre côté sussent doublés comme en B, ce qui facilite à mieux connoître le contour & la naissance d'une seuille, parce que n'étant pas doublée, son principal trait est plus distinct, on la trace même plus juste sur le terrein. Transportez-vous ensuite sur le lieu, Fig. II, prenez une mesure de trois pieds de long, divisez les lignes du pourtour de la place destinée au parterre C, en parties égales de trois pieds chacune, tant sur la longueur que sur la largeur, en observant de faire autant de divisions qu'il en est marqué sur le plan, Fig. 1. Mertez des piquets à chaque maille, comme on le voit dans la Figure II, & tendant un cordeau de piquet en piquet sur toute la longueur & largeur, tracez des lignes par tout, qui sépareront votre place en carreaux, & vous donneront sur le terrein des mailles en même quantité que sur le papier. Prenez ensuite le dessein du parterre C, Fig. I, qu'il faut toujours avoir près de vous pour compter les mailles, & regarder le contour & la. grace des feuilles. Commencez par un des bouts, il n'importe, fupposons par le bout A, comptez en quel quarré ou maille est un tel trait, une telle seuille, par exemple, la seuille D est dans la troisiéme maille sur la longueur, & la premiére de la rangée : comptez sur le terrein en commençant en A, Fig. II, la troisième maille sur la longueur, & la première sur la largeur, ainsi qu'il se voit en D. Tracez d'abord cette seuille avec le traçoir au simple trait, & placez-la ainsi à vûe en prenant garde où elle prend naissance & où elle se termine,

si c'est dans le milieu ou aux deux tiers de la maille, vous serez la même chose pour les autres seuilles & rinceaux de tout le parterre. On peut essacer avec le rateau les sautes que l'on a faites d'abord, en plaçant mal une seuille, c'est-à-dire, hors de

X ij

sa maille, ou en ne lui donnant pas la grace & le contour qu'elle demande suivant le dessein. Après avoir ainsi tracé les deux côtés du parterre au simple trait, & avoir mis toutes les seuilles & ornemens dans leur place, il faut les doubler & refendre, comme on le voit dans l'autre moitié B du parterre, qui est dessiné entiérement, Fig. I. L'on comptera de même en quelle maille sont ces doubles traits, & l'on prendra ces petites mesures à la toise & au pied, asin qu'elles se trouvent plus justes que si on les faisoit à vûe. L'on ensoncera un peu la trace de crainte qu'elle ne s'essace, & l'on arrêtera par des trous faits avec la pointe du traçoir, le bout & la naissance des seuilles & des rinceaux pour la facilité des Planteurs.

#### PREMIERE REMARQUE.

Plus les mailles sont petites, plus le dessein se conserve dans sa beauté, & se rapporte juste sur le terrein. On regle ordinairement ces mailles à trois pieds en quarré dans les petits parterres, dans les grands on leur en donne quatre. L'on ne doit rensermer dans ces mailles, que les volutes & les platebandes tournantes des bouts, celles des côtés s'alignent, se mesurent à la toise, & se tracent au cordeau.

#### SECONDE REMARQUE.

Comme il y a de la difficulté dans un parterre d'un seul tableau, à répéter juste le dessein de l'autre côté, & que cet ouvrage demande beaucoup de tems pour égaler les fleurons, tant dans la forme que dans la grandeur, on se servira de cette nouvelle pratique qui feça tracer cette moitié fort vîte, sans mailler la place, par le moyen des triangles semblables & égaux, bien entendu que l'autre moitié aura été carrelée & tracée entiérement. Si l'on veut, par exemple, doubler le fleuron 00, Fig. II, l'on enfoncera bien avant deux piquets sur la ligne-milieu aux deux extrêmités, & un entre-deux, si le sleuron est bien grand, Fig. VII. L'on prendra deux cordeaux faits d'écorce de tilleul, ou deux fils de fer bien mince, ausquels on fera des boucles par un des bouts pour les passer dans deux de ces piquets, & en les tirant tous deux vers l'extrêmité ou le contour de quelque feuille, comme en A, & les croisant juste à cet endroir, on les portera de l'autre côté, sans en remuer

les bouts qu'on tiendra fermes avec la main: alors les cordeaux obéiront, les boucles tourneront, & les tirant également, comme l'on avoit fait la premiére fois, sans rien démarer, ils formeront dans l'endroit où vous serez arrêté, comme en B, un triangle en tout égal à celui de l'autre côté, & donneront un point où se terminera le bout de la palmette B pareille à celle A. L'on en fera autant de C en D, d'E en F, de G en H, d'I en K, en y mettant des petits piquets : de cette manière on prendra telle mesure, & en aussi grande quantité qu'il serà nécessaire, pour trouver exactement le contour de chaque feuille. Il y a moins d'embarras que de repasser cent sois d'un côté à l'autre, pour prendre avec la toise ou le pied malgré les carreaux, quantité de mesures nécessaires, & même l'on ne rapporte jamais si exactement cette moitié de dessein. Il est sûr que ces cordeaux ne peuvent point vous tromper dans la position d'une sigure, pourvû que les piquets du milieu soient bien enfoncés, & qu'on ne démare point les bouts croisés qu'on tient avec la main, cela est très-essentiel pour l'égalité des triangles. Il faut encore qu'il n'y air point de biais.

#### SECONDE PRATIQUE.

Tracer un Bosquet sur le terrein.

Les lignes du pourtour du bosquet V, Fig. III, étant tracées fur le terrein, & les encoignures ABCD terminées par des piquets: pour tracer les deux allées appellées diagonales A D & CB, des jalons des angles ABCD, Fig. IV, alignez-en d'autres sur toute la longueur, ce qui vous donnera les lignesmilieu de vos allées; & à l'endroit où elles se croiseront comme en G, plantez-y une perche qui sera le point-milieu; mesurez ensuite la largeur de ces allées sur le plan, supposée de deux toises, portez aux deux bouts une toise de chaque côté de la ligne-milieu, & mettez-y des jalons fur lesquels vous alignerez le bord de vos allées. Après cela mesurez à la toise les deux largeurs du bois AB & CD, & les deux longueurs AC& BD, en commençant des piquets des angles, & marquezen juste les milieux haut & bas, par les jalons E E & FF, prolongez ces alignemens par d'autres jalons sur toute la longueur & la largeur. A l'égard de la falle du milieu qui est un X 111

quarré long ou parallélogramme, mesurez sur le plan, Fig. III, combien il y a de toites depuis le point-milieu de la pièce d'eau, jusqu'au centre des portions circulaires, cette longueur sera trouvée de 5 toises suivant l'échelle; portez sur le terrein, Fig. IV, sur l'alignement E E & depuis le point-milieu G, 5 toises de chaque côté, & fichez-y des piquets comme H & 1, ce seront les deux centres d'où vous tracerez toutes vos portions circulaires; posez le demi-cercle sur un de ces piquets, comme en H, en mettant sa base sur l'alignement du milieu EGE, & son alidade sur 90 degrés, pour (a) Dans les vous retourner (a) d'équerre, & pour tracer la ligne KK; au petites figu- dessus de cette ligne vous porterez de chaque côté, la largeur res il est inu-tile pour se des allées du pourtour de la piéce d'eau, trouvée de deux toises & demie sur le plan, pour tracer la ligne N N. Otez l'infd'équerre, trument, prenez un cordeau, passez-en la boucle dans le pidu demi-cer- quet H, & tracez la portion circulaire O suivant le diamécle, il suffit tre trouvé sur le plan, en arrêtant votre trace à la rencontre petit cordeau de la ligne KK, par des piquets qui formeront les oreillons portatif avec de la pièce d'eau; portez ensuite sur la ligne-milieu EGE, faites une se- depuis la trace de la portion circulaire O la largeur des allées ction haut & du pourtour de deux toises & demie, mettez-y un piquet, bas sur la li- & ralongeant le cordeau à cette longueur, tracez du même centre H la portion circulaire P de la falle, jusqu'à ce que vous rencontriez la trace de la ligne NN, où vous mettrez des piquets qui détermineront les oreillons de la falle. Vous poserez ensuite le demi-cercle à l'autre bout, comme au centre I, en faisant la même opération pour tracer les lignes d'équerre L L & MM, & reportant le cordeau dans le piquet  $\hat{I}$ , vous tracerez les portions circulaires O & R des mêmes longueurs qu'à l'autre extrêmité. Cela fait vous porterez sur les lignes KK & LL depuis les piquets H & I de chaque côté, la moitié de la largeur de la piéce d'eau, qui est de deux toises & demie, où vous mettrez des piquets, d'où vous porterez encore la largeur des allées du pourtour. Jalonnez toutes ces lignes d'un bout à l'autre, tracez-les en tendant le cordeau de piquet en piquet, & les terminant par des jalons d'alignement aux bords des deux allées diagonales AD & CB, elles acheveront de former la piéce d'eau & la falle du tour. A l'égard des renfoncemens & des niches pour les bancs &

d'avoir un gne-milicu.

167

les figures, on se servira de l'équerre de bois pour en tracer les retours, & l'on suivra les mesures marquées sur le plan, Fig. 111.

REMARQUE.

On doir, en traçant une piéce d'eau ou de gazon cintrée par les bouts, remonter un peu le centre de quelques pouces, & faire les oreillons de ces piéces fort petits, étant très-désagréables à la vûe, quand ils sont trop grands.

#### TROISIE'ME PRATIQUE.

Tracer un Boulingrin sur le terrein.

On suppose le boulingrin marqué X sur le plan, Fig. V, tracé en octogone sur la superficie de la terre, suivant la seizième Pratique, ainsi l'on n'a plus besoin que de la manière de le renfoncer. Plantez des piquets aux huit angles de l'octogone, Fig. VI, ensorte qu'ils excédent tous également la superficie de la terre, comme d'un pied de haut, en supposant que cette superficie sera bien dressée de niveau. Remarquez sur l'échelle combien les talus doivent avoir de largeur d'angle en angle, par exemple, de six pieds, mettez plusieurs piquets à l'aventure à huit à neuf pieds en dedans de ceux des angles, ils serviront à faire creuser la terre tout autour, sans en enlever vers les bords, que l'on doit conserver pour couper les talus en terre ferme, c'est ce qui est exprimé par le serpentement a a a a. La plus grande partie de votre terre étant enlevée, selon ce qu'on a dit dans le Chap. II, & ayant dégrossi le talus tout autour, c'est-à-dire, l'ayant coupé à peu près depuis les piquets d'en-haut, jusqu'au serpentement a a a a; pour unir & égaler parfaitement le fond du boulingrin, enfoncez des jalons vis-à-vis de chaque angle, & à huit à dix pieds de distance, qui s'alignent sur les piquets de ces angles, & qui se trouvent d'égale hauteur. Vous mesurerez sur ces jalons en contre-bas, un pied qu'ont de hauteur les piquets des angles, & vous y ferez une marque avec du charbon. Joignez-y ce que vous voulez donner de renfoncement au boulingrin, supposé de deux pieds. Vous ferez buter ou décharger du pied ces jalons suivant le besoin, de manière qu'ils ayent en tout

trois pieds de haut. Ensuite vous attacherez un cordeau au pied d'un des piquets des angles, comme en H, & sur la marque noire faite sur le jalon K vis-à-vis, vous y attacherez l'autre bout du cordeau. Vous mesurerez dessus ce cordeau bien tendu, six pieds qu'a la largeur du talus d'angle en angle, au bout desquels six pieds vous serez tomber un aplomb jusque dans le fond, en faisant arraser & dresser les terres pour y planter un piquet à tête perdue. Faites la même opération aux sept autres angles du boulingrin; ayant ainsi trouvé & arrêté par des piquets, les huit angles d'en-bas, tendez le cordeau d'angle en angle, & tracez le second oftogone du fond. Cela fair, vous alignerez des jalons par tout, dont les têtes s'ajustent à la hauteur des jalons & des piquets des angles d'en-haut, comme on le voit par les jalons BCDEFG, que vous mettrez tous à la hauteur de trois pieds. Vous tendrez un cordeau de l'un à l'autre jusqu'aux jalons d'en-bas, & par des rigoles vous unirez tout le fond de ce boulingrin, suivant la seconde Pratique du Chapitre II. A l'égard de la maniére de couper & de dresser le talus, on aura recours à la quatriéme Pratique, & aux remarques du Chapitre précédent.

Quand on entendra bien ces trois Pratiques, & qu'on aura tracé sur le terrein le parterre, le bosquer & le boulingrin dont il s'agit, on en tracera après sort aisément une grande quantité; la différence des desseins, les biais inévitables sur le terrein, n'empêchent pas l'uniformité des méthodes.

On ne parle point ici de tracer un potager, un bosquet en quinconce, un parterre à l'Angloise, &c. ces sortes de desseins seront sort aisés à tracer, quand on aura bien pratiqué ce que l'on vient de dire au sujet des desseins plus composés, & par conséquent beaucoup plus difficiles à rapporter sur le terrein.

Il faut remarquer que dans les grandes mesures & alignemens, il est plus exact de mesurer par les deux bouts, que dans le milieu.

Quand vous rencontrerez sur le terrein, de l'erreur avec le plan du papier, ce qui arrive assez souvent, il faut vérisser & examiner toutes les mesures l'une après l'autre, pour sçavoir où l'on aura manqué, & si l'on ne peut le trouver, & que l'erreur soit peu considérable, on la partagera en deux; quelque circonspet





circonspect qu'on puisse être, il est presque impossible d'éviter ces petites fautes dont on ne s'apperçoit jamais sur le terrein.

S'il naît quelque difficulté en travaillant touchant la pratique du demi-cercle, de la toise, du cordeau, ou sur quelque terme qu'on n'entende point, on aura recours aux trois Chapitres

précédens.

Il ne sera pas hors de propos, avant que de finir cette Partie, de dire de quelle maniére on peut retrouver le centre d'un cercle, d'un octogone, ceux d'un ovale, &c. dont les mesures ont été ôtées en plantant. On a souvent besoin de ces Pratiques pour changer de tems en tems des piéces rondes de gazon, des bordures de bassins, des boulingrins ou des grands tapis cintrés par les bouts.

On se sert d'une même pratique pour un boulingrin rond, & pour une piéce circulaire & plate: elle consiste à prendre le milieu des allées qui y aboutissent, y mettre des jalons, & dans l'endroit où les deux alignemens se croisseront, planter un piquet qui sera le centre cherché. S'il n'y avoit que deux allées sur le même alignement, on prendra exactement le mi-

lieu du diamétre de la piéce, ç'en sera le centre.

Pour regazonner le pourtour d'un bassin rond, on passe le cordeau sur l'ajoutoir du jet, & on le plie en deux, cela sert à tracer cette circonférence qui est parallele à celle du bassin: il se rencontre quelquesois des sigures au milieu d'un bassin, ce qui cause un peu d'embarras quand l'ajoutoir est enclavé dans la sigure, mais on n'a qu'à sicher un bâton dans cet ajoutoir &

y passer le cordeau.

L'octogone, l'ovale, se retracent facilement par les méthodes ci-dessus enseignées, en observant de les faire passer par les mêmes points où ils passoient auparavant, asin qu'ils se rapportent aux pièces voisines. A l'égard des grands tapis de gazon cintrés par les bouts, des pièces à l'Angloise coupées en compartiment, on les retracera en suivant les piquets qu'on aura eu la précaution d'ensoncer tout autour, avant que d'ôter le gazon, comme il a été dit ci-devant, page 89; & si ces piéces sont trop ouvragées, on peut les redessiner sur le papier, & les mailler sur la terre, comme on fait les parterres.

Il n'y a de difficulté dans toutes ces piéces, que lorsqu'il

se rencontre un piédestal qui en occupe le centre, cela ne fait rien dans l'octogone, parce qu'au lieu de le tracer de l'angle du centre, on le tracera de l'angle du polygone. L'ovale ne donnera aucun embarras, les deux centres étant dehors un piédestal placé au milieu, on le tracera presque tout autour, & l'on achevera le reste à l'œil; mais dans les piéces où il se trouve des cercles, au centre desquels sont des figures, on ne laisseroit pas d'être fort embarrassé, sans les deux moyens suivans. Le premier, en se servant d'un cerceau de bois assez fort pour plier difficilement, que l'on liera autour du piédestal, de manière qu'il effleure ses quatre carnes: vous y attacherez un cordeau convenable à la grandeur du cercle, & vous ferez soutenir le cerceau par un homme, en telle sorte qu'il tourne facilement autour du piédestal, & qu'il soit à peu près parallele à la ligne de terre, de même que le cordeau. Vous passerez le traçoir à l'extrêmité du cordeau, & vous tracerez ainsi votre cercle dans une justesse, qui quoiqu'éloignée de la rigueur Géométrique, est suffisante dans la Pratique. Dans un boulingrin on tracera les deux cercles paralleles l'un après l'autre. On suppose que le piédestal soit circulaire ou un quarré parfait, qui sont les figures les plus ordinaires; si c'étoit un rectangle, cette pratique seroit inutile. Le second moyen ne peut servir qu'en cas qu'il y ait des arbres ou une palissade autour d'un rond de gazon, alors on portera de chaque arbre ou du pourtour de la palissade, la même distance de pied en pied, en s'alignant toujours à peu près au milieu du piédeftal, comme le centre, & l'on fichera de petits piquets par où doit passer le cercle, que l'on tracera à l'œil le plus précisément qu'il se pourra; cette méthode n'est jamais si bonne que l'autre, étant sujette à des jarets qui deviennent imperceptibles sur le terrein.

FIN DE LA SECONDE PARTIE.



## TROISIÉME PARTIE,

QUI CONTIENT

# LA PRATIQUE

D U

## JARDINAGE,

en ce qui regarde la manière de planter.

#### CHAPITRE PREMIER

DE LA DIVISION DES PLANTES, de leur anatomie, de leur multiplication & de la circulation de la seve.

A division des végétaux, leur multiplication, leur anatomie, & la maniére dont la sève se porte dans toutes leurs dissérentes parties, semblent devoir précéder le choix que l'on doit saire des arbres, la maniére de les planter, de les cultiver, de les élever, & de les garantir des maladies qui les attaquent. Un Médecin entreprendroit en vain de guérir un malade, s'il ne connoissoit parfaitement les parties intérieures du corps humain: un Jardi-

nier de même qui veut cultiver ses plantes, & les préserver des maladies aufquelles elles sont sujettes, ne le peut faire avec une vraie certitude, qu'il n'ait quelque connoissance de leur division, de leur construction interne, & de la circulation de la sève.

Les plantes ou les végétaux sont les mêmes: il y a tout lieu (a) Vegetans de croire que le terme de (a) végétal a été donné aux plandicitur abani- tes, parce qu'on a crû devoir appeller végétation l'action par ma vegetante. laquelle les plantes croissent, & se multiplient à l'infini. Cette multiplication en effet supérieure à celle des animaux est si considérable qu'une seule gousse de pavor contient plus de mille graines; un pied produit par une seule graine, donne plusieurs tiges, & par conséquent plusieurs gousses. Quel produit en ajoutant le contenu de chaque gousse provenant d'une seule graine!

On entend fous le nom général des végétaux toutes les plantes grandes & petites, soit arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbrisseaux, herbes, légumes, oignons, roseaux & chiendents. On peut les représenter sous deux seules espéces, les

arbres & les herbes.

Personne ne doute de l'utilité des plantes, & l'on doit préfumer que la Sagesse divine qui n'a rien fait d'inutile, a donné à chacune des propriétés pour guérir toutes les maladies des hommes & des animaux. Malheureusement nous ne connoissons qu'une petite partie des Simples & leurs propriétés les plus générales. L'exemple des animaux qui discernent le Simple qui les guérit, doit bien abaisser l'orgueil de l'hom-(b) Traité de me, & l'orgueil, (b) comme dit si bien Pope, est notre ami l'existence de commun. Cette connoissance s'est cependant beaucoup augmentée, puisque du tems d'Hypocrate, on ne comptoit que 234 plantes, & qu'aujourd'hui, en y ajoutant les variétés,

Dieu.

on en connoît plus de 20000. Sans entrer ici dans le détail des différentes divisions que (c) Les Bau- nos meilleurs (c) Botanistes ont faites des végétaux, il suffira hins freres, de dire que toutes leurs méthodes sont bonnes, & qu'elles Morisson, Herman, Rai, tendent toutes au même but. Elles donnent le moyen de dé-Tournefort, brouiller les genres, les espéces & les variétés des nouvelles M. Linnaus. plantes. C'est, pour ainsi dire, les avoir tiré de la consusion où elles étoient autrefois; mais tant qu'on ne tirera ces métho-

des que d'une seule partie des sleurs, on sera obligé de ranger dans des classes, des plantes qui naturellement ne s'y doivent point rapporter, eû égard aux autres parties. Il faudroit donc tirer cette méthode de toutes les parties ensemble, asin que tous les genres & toutes les espéces s'y pussent ranger; c'est cette méthode générale qui nous manque, & qui fait aujourd'hui l'objet des recherches de nos plus grands Botanistes. On peut se flatter que leurs efforts ne seront pas toujours inutiles, & qu'ils orneront un jour la Physique d'une connoissance si long-tems desirée.

Les végétaux se peuvent diviser en plantes terrestres & en De la Di-

plantes aquatiques.

Les plantes terrestres sont celles qui croissent sur la terre:

les aquatiques ne se plaisent que dans l'eau.

Les unes & les autres se subdivisent en plantes ligneuses ou boiseuses, en plantes bulbeuses, & en plantes sibreuses ou liga-

menteuses que d'autres appellent herbacées.

Les plantes ligneuses ou boiseuses sont en général tous les arbres dont les racines, la tige & les branches sont d'une consistance assez dure pour former du bois; elles se divisent en

arbres sauvages & en arbres domestiques.

Les arbres sauvages appellés Silvestres vel ser , sont les arbres qui viennent sans culture & d'eux-mêmes dans les bois & les sorêts; les uns sont résineux, tels que le Pin, le Sapin; les autres sont épineux, comme l'Aubépine, d'autres perdent leur verdure pendant l'Hiver, comme le Chêne, l'Orme, le Chataignier, le Charme, le Hêtre, & presque tous les arbres, ensin il y en a qui la conservent dans les plus grands froids: l'on les appelle arbres verds, tels sont les Ifs, les Lauriers, les Phyleria & autres.

en arbustes ou sous-arbrisseaux appellés suffrutex.

DE LA DI-VISION DES PLANTES.

Y iij

Les plantes bulbeules sont toutes les plantes qui ont des oignons enveloppés de plusieurs peaux ou pellicules, comme la tulippe, la jonquille, l'oignon, l'ail, & la plûpart des fleurs; quelques-uns de ces oignons sont faits comme des pattes, tels sont les anémones; d'autres représentent des griffes, comme les renoncules.

Les plantes fibreuses ou ligamenteuses n'ont que des racines très-menues ou de petits ligamens, ce sont les plus délicares, comme l'amarante, la balfamine; les bleds & les autres chien-dents sont de cette espèce, les plantes médécinales cul-(a) Le mot tivées, les herbes fauvages que l'on nomme Simples, les fleurs, de Légume, les (a) légumes & les herbes potageres si connues & si néfelon l'Académie Fran- cessaires à la vie.

çoise, est du genre masculon Varron) auoniam ca sed vellendo leguntur.

Il ne faut pas oublier les plantes parasites qui nuisent infiniin. A legendo ment aux autres, parce qu'elles ne vivent qu'à leurs dépens, dicumur (se-tels sont l'agaric, le guy de chêne, les champignons, la cuscute, l'hypociste, les galles & autres; elles en altérent la sèron secantur, ve, & pour ainsi dire, la partagent. Elles végétent sur les autres, & leurs racines ne prennent nourriture que de l'écorce de ces plantes, sur lesquelles elles sont attachées, & qu'elles détruisent à la fin comme le crépi des murailles; les unes s'attachent à la superficie des branches & des troncs d'arbres, les autres à leurs racines, comme l'orobanche. Le lizeron, la capucine, le lierre, la vigne vierge, la coulevrée, ne sont point des plantes parasites, quoiqu'elles ayent de petits tendons en forme d'agraffes qui leur tiennent lieu de racines pour s'entortiller autour des arbres, elles ont leur propre semence qui en perpétue l'espéce, & excepté le lierre, elles ne nuisent point aux arbres qu'elles enveloppent.

> Cette division n'est pas si sçavante que celles des grands Botanistes dont il a été parlé ci-dessus: elle renferme cependant toutes les différences des plantes, & peut suffire à tout autre qu'à un Boraniste, à qui la méthode de Tournesort est absolument nécessaire pour rapporter la multitude des Simples connus & les nouvelles plantes, à leurs classes, à leurs

Multipli- genres, à leurs espéces & à seurs variétés.

CATION DES PLANTES.

Toutes les plantes en général se perpétuent de graines, dans lesquelles par le moyen du microscope, l'on apperçoit les racines, les fibres, les tuyaux & les feuilles de la plante même

que leur petitesse déroboit à la vûe.

Les plantes ligneuses prennent un chemin plus court, elles se produisent par leurs racines; celles qui viennent au pied des arbres, sont des brindilles ou rameaux, que l'on appelle jettons, rejettons, talles, & qu'on leve tout enracinés, quand ils ont un peu de force, c'est, à proprement parler, des racines éclatées du maître brin. D'autres se nomment boutures, plançons, drageons, crossettes; ce sont des branches coupées, aiguifées par le bout sans racines, & fichées en terre, telles que celles du Saule, du Sureau, du Figuier, du Jasmin, & autres, lesquelles poussent des racines & produisent un arbre de la même espéce. Ces branches sont pleines d'une infinité de petites particules de la plante, & lui sont aussi semblables que les parties le sont du tout. D'autres enfin se nomment marcottes, provins, qui sont des branches pendantes qu'il faut éplucher de manière que ce qui doit être en terre, soit entiérement dépouillé de feuilles, & fans les couper on les couche cinq ou fix pouces avant dans la terre pour leur faire prendre racines. Celles qui sont trop roides seront arrêtées avec des crochets de bois, & la seconde année on les sépare du corps de l'arbre pour les replanter ailleurs: cela s'appelle sevrer une marcotte, ou marcotter un arbre; c'est ainsi que l'on perpétue la Vigne, le Jasmin, le Figuier, le Tilleul, l'If & plusieurs autres arbres.

Le moyen de se multiplier qu'ont les plantes bulbeuses leur est affecté; ce sont de petits oignons appellés cayeux, qui sortent autour des gros, ou bien comme dans les anémones & & les renoncules, ce sont des pattes & des griffes qui sont des boutures où talles de leurs racines: elles ne laissent pas cependant de se multiplier ainsi que les précédentes par des graines

que l'on recueille quand les fleurs sont séchées.

Les plantes fibreuses ou ligamenteuses, comme sont les légumes, les Simples & la plûpart des sleurs, se multiplient de leur pied, à qui l'on donne le nom de talles au lieu de boutures. Ces dernières se divisent en vivaces ou pérennelles, & en annuelles. Les vivaces se multiplient de leur pied, & craignant peu la gelée, se conservent pendant plusieurs années; les plantes annuelles par leur délicatesse ne pouvant résister à la rigueur de l'Hiver, ne durent que l'année, & se multiplient par leurs graines. Quelques-unes même offrent l'un & l'autre moyen à la prudence d'un Jardinier.

La taille des arbres & la coupe des herbes rendent les plantes infiniment plus fécondes, & cette multiplication forcée

surpasse de beaucoup la naturelle.

ANATOMIE DES PLAN-TES.

Tout ce qui a vie a besoin de respiration, & l'on ne peut douter que les plantes ne respirent aussi-bien que les animaux : elles ont, comme eux, tous les organes nécessaires à la vie, des veines, des fibres, dont les unes portent la nourriture dans toutes les parties les plus élevées, tandis que les autres rapportent cette nourriture vers les racines: d'autres enfin comme des trachées & des poumons respirent l'air (a) sans cesse, & recoivent les influences du Soleil. Cet air est si nécessaire à leur accroissement, qu'en mettant une goutte d'huile à l'extrêmité de leurs racines, elle bouche l'entrée de l'air dans les fibres & les canaux, & fait mourir cette partie de racines que l'on a trempé dans l'huile. Par la chaleur qui se trouve dans la terre, le mouvement de la sève est plus ou moins accéléré, l'air est plus ou moins rarésié, ainsi il est poussé facilement jusqu'en haut, il y fait sa sonction, & y montre sa force. Les plantes attachées aux entrailles de la terre tirent la matiére de leur refpiration, de l'eau & de l'air mêlés & coulés dans la terre, & leurs trachées font remplies par l'haleine de la terre, laquelle est entrée par l'extrêmité des racines, l'humidité même de la terre supplée à celle de la rosée souvent peu suffisante pour leur besoin. Un (b) Auteur prétend que l'air renfermé dans les plantes, est sujet aux changemens de tems, & à être rarésié & condensé, aiusi qu'il arrive à l'air renfermé dans les animaux; il s'unit avec les principes des végétaux, & influe beaucoup fur leur transpiration.

On trouve encore dans les plantes des creusets & des moules différens pour former l'écorce, le bois, les épines, les poils, la moëlle, le coton, les seuilles, les sleurs, les fruits & les graines. Tous ces prodiges viennent des sucs de la terre qui passant & se filtrant à travers la peau de la graine, secon-

(b) Malpighi, anat. plant. p. 33.

<sup>(</sup>a) Talis, inquam, vicissitudo dilatationis & constructionis lateralis sibrarum plantæ præclarè æmulatur diastolem & sistolem thoracis animalium, qui motus, sicul necessitate siunt à suis musculis, sic quoque in plantis à sibris ligneis peraguntur, & tam in his quàm in illis, novi aëris ingressus subsequitur, & proinde plantæ quoque suam respirationem, licet minùs artissiciosam habebunt à qua aër aquæ commissus par radices continenter insinuatur produciturque ad omnes partes plantæ. Botelli, de motu animal. tom. 2. p. 377. Nap. 1619.

TROISIEME PARTIE. CHAP. I. 177

dés d'ailleurs de la chaleur du soleil & de celle de la terre, y reçoivent les qualités nécessaires au suc nourricier qui entre dans les plantes, & qui s'y diversisse en mille manières différentes. Rien de plus admirable que l'anatomie des plantes, que leur méchanisme.

Les arbres sont composés de petits canaux séparés & produits dans la terre; ces petits canaux se ramassent peu à peu en paquets, ils se rassemblent sous un même cylindre, & forment un tronc, qui à l'une de ses extrêmités pousse des branches, & petit à petit ayant subdivisé les paquets des plus grands en plus

petits, acheve sa figure par l'extension de ses seuilles.

Les vaisseaux excrétoires sont cenx qui vuident les sucs qui ne sont pas propres à la nourriture des plantes, & qui ont été filtrés dans leurs viscéres. Les feuilles ont aussi des conduits excrétoires, qui comme autant de pompes, élevent le fluide superflu, & les poils dont les feuilles sont couvertes, sont autant de vaisseaux excrétoires.

Plusieurs Physiciens soutiennent que si l'on coupe une grosse racine à un arbre, on fera mourir une grosse (a) branche, & ré- (a) Les expéciproquement si l'on abat une forte branche, on fera périr une riences que maîtresse racine; il résulte de ce principe quelle est la raison sujet, n'ont pour laquelle les arbres se creusent. Lorsqu'on coupe une gros- encore réussi se branche, on fait précipiter, ou l'on rend inutile un paquet qu'en partie. ou faisceau de tuyaux longitudinaux qui nourrissoient cette branche, de sorte que la sève ne s'y portant plus, l'arbre vient à dépérir dans cette partie, le tronc se séche, l'aubier tombe en pourriture, & l'arbre se creuse. Les peupliers & les saules qu'on a coûtume de couper tous les trois ans, sont presque tous creux par cette raison.

Toutes les parties des plantes sont composées de deux sortes de corps; les parties ligneuses, les fibres, les filets, les tuyaux, les organes, canaux, conduits n'en font qu'un: les écorces, les peaux, la moëlle ou parenchyme, les pulpes,

les enveloppes font l'autre corps de la même substance.

La différence des plantes provient des différens mélanges, des dispositions, de la proportion, grandeur & figure des pores de ces deux corps qui les composent. Elle vient encore des différens sucs de la terre qui se filtrent à travers les fibres & les pores des plantes, comme par des filiéres & des moules.

Leur forme dépend de la diversité de leurs petits vaisseaux capillaires qui changent & varient les combinaisons des premiers

principes.

Il n'est pas aisé de remonter à ces premiers principes. Les végétaux, suivant l'analyse que les Chymistes en ont fait, sont composés de cinq principes, qui sont le soufre, les sels volatils, l'eau, la terre & l'air : ces principes par leur combinaison agissent selon les différens degrés de leur cohésion.

Les végétaux, selon d'autres Philosophes, ont quatre principes dans leur formation: le premier est le principe de vie qui est dans la graine ou dans la plante, avant qu'elle soit semée. Le second principe réside dans la graine, dans les pepins ou dans le noyau des fruits. Le troisiéme vient des humidités causées par les pluies & les arrosemens propres à fondre les sels de la terre. La chaleur du soleil fait le quatriéme principe, c'est elle qui échauffe la terre, & donne à la sève le mouvement nécessaire à la végétation.

La Quintinie (a) veur que l'ame végétante des plantes condire, entre la siste, 10. dans le milieu des arbres qui est le siège de la vie, 20. tige & la ra-cine, ensorte dans une chaleur convenable, 3° dans le tems humide de l'acqu'on a beau tion de la sève, & enfin dans des racines saines & placées en

Malpighi (b) dit que les principaux organes des plantes

pourvûqu'on sont les sibres ligneuses, les trachées & les utricules.

Les fibres sont des tuyaux étroits entrelassés en forme de est établi le filets qui passent ordinairement par l'écorce.

D'autres tuyaux plus gros passent dans la tige semblables aux

vient plus trachées ou poumons des infectes.

Les utricules sont de petits ronds ou globules, ou de petites vessicules ovales rangées horizontalement ou perpendicu-(b) Anatomes lairement dans le milieu de la tige où est la moëlle, & serrées

plant. idea. p. les unes contre les autres.

Les fibres ligneuses portent vers les branches les sucs les plus spiritueux, les utricules rapportent vers les racines les sucs les plus grossiers & les plus imparfaits, & les trachées, comme les poumons des plantes, fournissent l'air qui est nécessaire à la sève, pour lui faciliter le passage.

(c) M. de Un sçavant (c) Botaniste vient de combattre ces opinions, Justicu Pro- & de prouver dans un Mémoire présenté à l'Académie des

(a) C'est-àcouperlatête bonne terre. & racourcir les racines, necouperien à l'endroir où fiége de la vie l'arbre en depousse de tous

3 & Seq.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. I. 179

Sciences, que le premier principe de la propagation, & celui monstrateur de la vie même des végétaux réside dans la moëlle qui s'étend des plantes dans toutes leurs branches & dans leurs bourgeons. Cette au Jardin du Roi, Médemoëlle qui est une espéce d'ame, & qui se voit dans le centre cin de la Fades troncs & des branches des arbres, se remarque plus aisé-culté, de l'Ament dans les plantes ligneuses, telles que le sureau, le si- des sciences, guier, la vigne, que dans les herbacées; cependant l'on peut & Secrétaire croire par l'analogie qui doit régner entre toutes les plantes, que ces derniéres n'en sont pas dépourvues. Elle réside dans les gros nœuds & excroiffances irrégulières ou bosses des riges des herbes, ou dans le collet de leurs couches; ce sont les vrais réservoirs de la moëlle: les roseaux, les chien-dents, les bleds ont dans leurs tiges des nœuds ou intersections appellés diafragmes, qui contiennent de la moëlle; les oignons dans leur base ont une substance moëlleuse enveloppée de leurs membranes qui forment le collet de leurs racines; les plantes annuelles qui poussent plus vîte que les vivaces, lesquelles n'ont point de boutures, & dans lesquelles on a de la peine à découvrir cette moëlle, se multiplient par leur graine qui dans son centre la conserve ainsi que tous les bourgeons. Ce sentiment conforme à celui de Théophraste, de Pline & de Columelle, est suivi dans toutes les parties de la plante, & répand fur une matière aussi difficile, des lumières nouvelles & des conséquences solides bien dignes de leur Auteur.

Les végétaux ont pour la plus grande partie des graines, des racines, une tige, une écorce, des yeux, des bourgeons, des

branches, des feuilles, des fleurs, enfin des fruits.

La graine est l'origine & la source de la végétation, & l'on LA GRAINE. peut dire aussi qu'elle en est la fin. Rien n'est plus surprenant qu'une petite graine produise de grands arbres, & cependant rien n'est plus ordinaire.

Præsentemque refert quælibet herba Deum.

Une graine ordinairement a quatre enveloppes: la capsule, comme une petite gousse, est la première; la seconde & la troisiéme sont les peaux de la graine; la quatriéme est la secondine faire comme la membrane mince qui enveloppe le fœtus des animaux. On y trouve une liqueur qui s'épaissit dans la suite & qui forme le corps de la graine; toutes ces peaux servent à filtrer & à conserver les graines.

 $Z_{ij}$ 

Paris 1675.

Cette graine semée dans la terre se partage ordinairement, (a) Anat. des selon (a) un Auteur, en deux lobes, & a trois parties essenplant. Grew. tielles ou organiques, le corps qui est les lobes mêmes, la radicule qui forme la racine de la plante, & la plume faite comme un petit bouquet de plumes ou de feuilles déja formées, devient la tige de la plante. Le corps ligneux ou les filets de la graine, pousse à travers la membrane qui est appellée secondine, deux petits filets dont chacun entre dans chacun des lobes, & se divise en deux filamens dont l'un se distribue dans toute l'étendue du lobe, & l'autre s'en va dans la radicule & dans la plume.

Il est nécessaire de développer les parties similaires & orga-

niques, & les parties dissimilaires.

On appelle parties similaires celles qui sont d'une même nature, tissure & substance, telles que la cuticule, la chair que Grew appelle parenchyme & laracine féminale. Par ce moyen on connoîtra la végétation de la graine, & comment se for-

ment toutes les parties de la plante.

La cuticule est la premiére peau, ou enveloppe du corps de la graine dépouillée des quatre enveloppes dont on a parlé ci-dessus, qui n'ont servi qu'à fournir la nourriture à la graine, lorsqu'elle germoit, & qui périssent quand elles ne sont plus nécessaires: cette cuticule renserme les lobes, & s'étend fur toute la graine.

Le parenchyme, autrement la pulpe ou chair de la graine, est la partie dans laquelle le corps intérieur est distribué. Poreux de sa nature, plein de suc & semblable à de la moëlle, il se trouve non-seulement dans les lobes, mais encore dans la

radicule & dans la plume de la plante.

Le corps intérieur, ou racine séminale est la racine même formée par des filets ou rameaux qui s'étendent dans les deux lobes, & se réunissent dans la radicule & dans la plume. Ainsi (b) En cou-pant en tra- les plantes ont deux racines, la racine séminale de la (b) grai-

ne, & la radicule qui est la vraie racine de la plante.

Toutes les graines ont une petite ouverture, à y passer une corde d'épinette à l'extrêmité la plus épaisse de la graine, & cette ouverture se termine à la pointe de la radicule. Les graines enveloppées de coques & de noyaux sont aussi percées Lupin est de ainsi que leurs coques & noyaux.

vers une grosse féve de marais, on découvre toutes les parties de la même.

Les parties dissimilaires ou de différente nature, sont composées de dissérentes natures ou espéces; ces parties sont la racine, le tronc, les bourgeons, les seuilles, les sleurs & les fruits.

Suivons une graine semée dans la terre: elle s'enste d'abord, Végétation elle se remplit d'une humeur qui fermente, il se forme un suivant Grew corps sous la pélicule qui ne peut plus y être contenu, à cau-p. 19 & suiv. se de la substance que la terre lui fournit. La graine grossit par ce moyen, elle s'ouvre, & il en sort une rige formée par le plus subtil de la sève qui monte en haut; le plus grossier pousse en bas pour former les racines. Ce suc passe par trois peaux, dont la cuticule est la troisième, il s'y purisse, il s'y fermente, & il entre dans le parenchyme qui est une partie du véritable

corps de la graine.

Ce suc bien préparé entre dans toutes les branches de la racine séminale, il y prend sa derniére qualité, & devient un aliment très-propre à nourrir & à faire croître la radicule qui reçoit la première le suc nécessaire avant la plume qui croît la derniére. Ce suc venu des lobes dans la radicule, l'ayant fait croître, elle reçoit elle-même de la terre un nouveau suc plus abondant qui se fermente avec l'autre, repousse peu à peu ce suc primitif, & l'oblige à prendre un mouvement contraire à celui qu'il avoit auparavant, & à retourner de la racine vers la plume qui par ce moyen se nourrit & se déploie peu à peu. Ce suc nourrit aussi les lobes, le parenchyme & la racine séminale, de manière que les lobes grossissent & sortent de la terre pour former les feuilles, qui ne sont autre chose que les lobes mêmes étendus, sortis de la terre, & changés en feuilles. Ces feuilles servent à garantir de la chaleur la plume, lorsqu'elle est encore jeune, & à lui fournir la rosée qui lui est si nécessaire. Elles la conservent jusqu'à ce qu'elle ait formé une belle tige qui s'éleve petit à petit & devient boiseuse : elle pousse ensuite des bourgeons, d'où partent des branches, des feuilles, des fleurs & des fruits. Elle produit enfin d'autre graine qui en perpétue l'espéce.

On remarque qu'en semant une graine, en que sque se trouve sa plantule ou embrion, elle sera un coude en poussant, & se redressera perpendiculairement à l'horizon pour sormer une tige, des branches, des seuilles, des fruits & de la

graine. Sa radicule ira au contraire vers le bas, pour s'enfoncer en terre, & pour former des racines, dans une direction opposée à celle de la tige. Le germe reste toujours au même endroit de la graine: si cela n'étoit pas ainsi, il y auroit la moitié des graines que l'on sème & qui se trouvent renversées par hazard, qui ne produiroient rien, mais qui avorteroient dans la terre.

Dans une graine il y a une matière blanche appellée farine qui sert à nourrir la plante, jusqu'à ce qu'elle tire sa substance des sels de la terre, par l'accroissement de ses racines. La graine, outre cela, contient une humeur oléagineuse, propre à lui conserver le principe de vie, lequel sécheroit sans ce secours. Les herbes & les légumes, qui ont souvent de plus grosses (a) Rienn'est semences que celles des plus grands (a) arbres, au lieu de fi petit que la chair, ont des gousses pleines de fibres qui contiennent des graines. Il y a dans la plûpart une ouverture ovale & déchirée, par où l'humeur se transmet dans le corps rond & spongieux de la plante.

La nature a donné à plusieurs fruits la vertu élassique, pour répandre leurs graines par tout, & éviter de se nuire l'une à l'autre. Tels sont les fruits de cresson des prés, & de l'oxis ou alléluia, dont la graine a une enveloppe blanche & épaisse qui étant desséchée, se créve & s'ouvre en un instant : ces deux plantes élancent leur semence par un ressort qui ressemble à une vis subtile, qui étant devenue forte, rompt la capsule, & jette la semence assez loin. Les fruits qui n'ont pas cette vertu élastique, comme celui de l'Orme, du Frêne & autres, par le moyen de leurs aîles ou de leurs plumes sont enlevés par le vent, & portés fort loin; deux moyens qui tendent à la même fin.

(b) De seminum vegetat. plant. p. 71 6 Franç.

Malpighi (b) suit une graine semée, depuis le premier jour p. 98 & seq. jusqu'au vingt & trentiéme jour qu'elle se trouve sortie de la (c) Anatomes terre. On peut lire ce qu'il dit à ce sujet, ainsi que sur la (c) génération de la graine. Grew (d) enseigne aussi comment la (d) Anat. des graine se forme : cette matière nous meneroit trop loin.

M. de Fontenelle dit que la raciné est l'estomac de la plante, & qu'elle fait la premiére & la principale préparation du LA RACINE. suc qui passe ensuite, pour la plus grande partie, dans les vaisseaux de l'écorce, & y reçoit une nouvelle digestion; ce qui prouve combien l'écorce est plus importante que la partie ligneuse. Les seuilles achevent de persectionner le suc nourricier; on le remarque aux arbres qui ont sleuri, & qui étant dénués de seuilles par les chenilles, ne produisent point de fruit dans l'année.

La racine d'une plante n'est autre chose que la radicule augmentée: elle a cinq parties, la peau, l'écorce, le corps ligneux, les insertions & la moëlle. La peau de la racine vient de la cuticule de la graine, l'écorce est formée par la moëlle de la radicule; c'est une éponge qui s'étend & se dilate de tous côtés par la multitude de ses pores. Le corps ligneux est au-dedans de l'écorce, d'où il tire son origine, aussi-bien que de la graine: sa tissure est plus serrée, & elle sorme un cercle plein de pores plus ouverts que ceux de l'écorce. Les insertions sont entre les pores, & vont de la circonsérence de l'écorce au centre ou moëlle de la plante. La moëlle sert à perfectionner le suc & à le faire sermenter par la tige; c'est un amas de petits bouillons poreux.

Les racines sont une portion de la tige qui, à l'une de ses extrêmités, se divise en rameaux, & se termine en filamens très-déliés. Ces rameaux sont recouverts tout autour d'une écorce molle & épaisse, & leur circuit est entassé de filamens moux, comme de la laine. Leurs trachées ne sont pas paralelles ni droites, elles tournent autour des canaux, comme fait la main quand elle prend quelque chose, le tronc de la racine est en mouvement comme le principe de toutes choses.

Les racines tirent leur nourriture de la terre par deux moyens: le premier est l'arbre même planté en terre, lequel a déja en soi un principe de vie. La chaleur du soleil est le second moyen qui communique à l'arbre sa vertu, & qui fait sermenter sa nourriture, ensorte que, de liquide qu'elle étoit auparavant, elle prend une consistence propre à sormer un arbre.

La racine reçoit le suc imparfait pour le persectionner; il faut qu'il soit assimilé au bon suc ou suc nourricier, qui est ce-lui qui monte, & qui retourne à la tige, après avoir acquis de la terre & des racines les qualités requises, & avoir été préparé par les conduits qui l'ont persectionné.

Les plantes sont nourries par les racines, dont les pores sont disposés à recevoir le suc de la terre. Ce suc se distribue

par les fibres de la plante, & il y circule par tout, pour former les fleurs, les fruits, les branches & les feuilles. Les gommes, les réfines & les térébenthines viennent de la nature de

la sève plus ou moins huileuse.

Les racines, de leur nature, gagnent le bas. Mettez le germe d'une graine en haut, la racine qui en fortira, fera un coude pour s'enfoncer en terre selon sa destination; la tige de même fera un coude opposé pour remonter en haut. Je l'ai fouvent observé dans des rochers couverts de broussailles; j'ai même expérimenté, en plantant un arbre où j'avois taillé exprès le bout de la racine en dessus, au lieu que c'est la coûrume de le couper en dessous, que les filamens de la racine avoient fait un coude pour regagner le bas.

Quelquefois les racines se renouvellent d'elles-mêmes; comme dans la renoncule, dont la partie inférieure de la racine ou griffe se pourrit au bout d'une année, & à mesure qu'elle déchoit, la racine en fournit par-dessous une nouvelle pour la

remplacer.

La tige ou le tronc d'un arbre vient de la plume que l'on a LA TIGE. vûe ci-dessus être une partie essentielle de la graine; elle a la

même origine & les mêmes parties que la racine.

Quand l'écorce est levée, cette tige est une poitrine com-(a) En cou- posée de plusieurs genres de vaisseaux, (a) de viscéres, de sipant en tra- bres, de nerss & de moëlle. Les fistules ou canaux, forment plante d'a- des faisceaux perpendiculaires en forme de réseaux, servant loës, on voit en partie à porter le suc nourricier dans les parties les plus fans microf-cope les ca- élevées; parmi ces tuyaux il y en a d'un peu plus gros que les naux, les si- autres, mais en moindre quantité & de dissérentes figures, bres & les trachées des qui sont composées d'une ceinture mince & transparente : ils servent à respirer, & ce sont les trachées des plantes, ainsi qu'on le voit dans les insectes. Il y a encore de petits ronds ou globules en forme de nattes, ou comme de petites vessies (b) Cuicula que (b) Malpighi appelle utricules. Ils forment des zones de uriculis seu figure ovale, menées horizontalement ou transversalement, facculis componitur. Anat. & un angle droit avec les fibres, qui montent perpendiculaiplant. idea. p. rement. L'espace qui se trouve entre les sibres & les trachées, forme des vuides appellés Areæ qui sont remplis par ces utricules. Ces zones sont posées dans les herbes disséremment que dans les arbres. Dans ceux à fruit la moëlle est plus abondante,

vers une

TROISIEME PARTIE. CHAP. I. 185

abondante, & les croissances des utricules se confondent en moëlle, ce qui les rend de moindre durée que les autres.

Le tronc est la principale partie des arbres, dont le bout attaché à la terre par les racines, s'éleve en branches, d'où pendent les feuilles, les fleurs, les fruits & la graine: le tronc s'appelle tige dans les arbres; dans les légumes on le nomme tuyau, & roseau dans les grains. Ces tuyaux, pour avoir plus de force & se soutenir, ont des nœuds appellés genoux.

Ces nœuds font la production d'une prochaine fécondité dans les fibres & trachées, afin que produite en dehors, elle s'étende en nouvelles feuilles, & forme les yeux & les bourgeons de la plante, ce qui exige un nouvel entrelassement de fibres, qui fortent & s'attachent au principal tronc. Ces

nouvelles fibres se communiquent aux intérieures.

L'augmentation du bois se fait par les côtés, & chaque année le tronc & les branches reçoivent cette augmentation par un cercle ligneux qui marque l'âge de l'arbre, ou par une nouvelle enveloppe extérieure de fibres & de trachées. Ces fibres ou fistules sont toujours ouvertes par en haut, & les trachées, comme les anneaux cartilagineux des poumons, ont des lames spirales pour respirer l'air extérieur, & le porter aux racines. La moëlle qui s'élargit dans la tige, & la dilatation du corps ligneux donnent à la tige la force dont elle a besoin pour se soutenir. Sa forme creuse & remplie de moëlle, comme une espéce de tuyau, l'empêche de se courber, & la fait croître directement en haut. La largeur de la tige sert à distribuer le suc également, & rend la fermentation qui s'y fait plus grande, ainsi que le mouvement, pour le faire grossir, & pour pousser des branches qui sortent toujours de la tige.

L'écorce n'est pas une des moindres parties de l'arbre. L'in-L'Ecorce. térieure appellée Liber, est celle qui est la plus proche du bois, l'extérieure qui est celle qui paroît aux yeux, s'appelle la Cu-ticule ou l'épiderme de l'écorce. Elle sert de tuteur pour garantir le bois, & lui est si nécessaire que les arbres qui en sont privés, durent très-peu de tems. Entre cette écorce & le bois, il se trouve une substance très-délicate appellée Aubier, qui

devient bois dans la suite.

Par les nouvelles enveloppes de sibres qui se font chaque

année, l'écorce fert beaucoup à l'accroissement des végétaux. Ces sibres répandues dans les rangs horizontaux des globules ou utricules, y apportent une solidité qui à la fin prend une vraie substance du bois.

Les lignes fibreuses de l'écorce sont concaves, formant des tuyaux, qui ne sont ni droits, ni paralelles, mais ramassés ordinairement en faisceaux. L'humeur qui monte dedans, est suspendue, comme par des soupapes qui ne sont autre chose qu'une perite partie de fibres, qui déborde un peu en dedans, & qui fait que la moindre goute monte par degrés en haut de l'arbre comme par une corde. Rien n'y contribue plus que l'air par ses variations & par son mouvement élastique. L'humeur ou le suc qui est l'aliment de l'arbre, tel que le chyle dans les animaux, fermenté par l'ancienne humeur, se convertit en aliment parfait. Les rangs des utricules, par cette fermentation, ainsi que des sacs ou cavités disposés en rayon de roues vuides dans la jeunesse, se remplissent & se pétrifient, quand l'arbre est vieux. Le suc, par ses additions, se cuit dans l'écorce, & se distribue dans le bois & dans les autres parties des plantes, d'où l'on voit que les écorces brûlent plus vivement, que les autres parties des arbres; l'écorce cependant ne sert qu'à porter une partie du suc nourricier, le reste passe par le bois & la moëlle de la tige. La vigne qui a peu d'écorce, tire sa sève au travers de son bois.

L'es Yeux & L'œil (a) est différent du bourgeon en ce que l'œil perce & se prépare dans le mois de Juin, pour former au Printems suivant, un bourgeon qui s'enste alors. L'œil est encore différent en ce qu'il reste long-tems en repos, & que le bourgeon

conditæ lati- pousse aussi-tôt.

accedente veaccedente vere, laxatis viis on dit greffer à cil poussant, dans le mois de Mai; & à cil
ampliores reddita in surculi speciem exde sève.

sendantur.

On peut dire que le bourgeon est une branche en racourci.

Ma'pigli, avec tout ce qu'elle doit produire: les feuilles y sont arrangées

Anat plant. p. & couchées avec beaucoup d'art.

The faurus 10- Le suc abondant sait courber les tuyaux près des côtés, & cupl. Leiden se jette dehors, ce qui augmente les sibres & l'écorce qui, se joignant aux trachées & à la moëlle étendue, sont sortir de

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. I.

nombreuses feuilles, contenues dans le petit corps de l'œil,

d'où le bourgeon sort l'année suivante.

La fécondité des arbres provient de ce que chaque branche, chaque rameau produit sa graine. Ces petites branches produisent tous les ans de nouvelles parties, qui ont toutes des yeux. Chaque rameau, l'année qu'il paroît, a les organes nécessaires pour produire de la graine, & devient sécond en peu de tems. Il devient ensuite infécond le reste de sa durée, mais il sert à la végétation du corps auquel il est attaché, ainsi que les autres yeux qui ne produisent pas toujours. C'est la raison pour laquelle on choisit toujours le jeune bois pour greffer, parce qu'il faut trouver des yeux nouveaux & animés, qui sont les seuls qui apportent du fruit.

Dans toute l'opération de la sève & de la pousse des yeux & bourgeons en branches, le mouvement est égal & lent; toutes les parties s'avancent ensemble, de manière que rien ne

se rompt.

L'éruption des branches & des feuilles vient du bourgeon LES BRANqui s'étend & se change peu à peu en branches portées colla-FEUILLES. téralement. Les branches sont composées des mêmes parties que la tige. Les feuilles qu'elles poussent, se déploient, leur peau est la même que celle de la branche, qui s'étend, & qui par l'extension des parties dont elle est composée, & de celles qu'elle reçoit pour se nourrir, s'élargit de la manière dont nous le voyons.

Les branches croissent à l'œil & à l'aisselle de la queue de la feuille, les étamines fortent ensuite, la nature les a rendues propres à la fécondation des graines, elles exposent à l'air, en certains tems, des fleurs, ainsi qu'une matrice qui porte un œuf ou un embrion. Ce sont des enfans émancipés qui pro-

duisent de nouvelles races.

Les parties des feuilles sont la queue ou le petit pied, les côtes & la partie blanche: le petit pied ou pédicule qui naît du bourgeon & jamais des anciennes branches, ni du tronc, occupe le milieu de l'œil; il est l'assemblage des côtes & des tuyaux de la prochaine feuille, d'où elles sortent lorsqu'il est divisé par l'éruption. Les côtes sont composées de fibres & de trachées tenant les unes aux autres, & formant un réleau. Toutes ces trachées & ces fibres pleines & augmen-

tées par un suc abondant, pressent les autres sibres ausquelles elles sont adhérentes, de s'étendre latéralement. Des vuides qui se trouvent entre les sibres & les trachées des seuilles, se remplissent de globules qui sont un autre genre de réservoir. La partie blanche au bout des seuilles, appellée Unguis, est environnée d'une zone, ou ligne épaisse, dentelée, souvent colorée avec des utricules, des épines, des poils & des barbes à l'extrêmité. Cet ordre différent d'utricules, forme les dissérentes espéces de seuilles, qui se couvrent ensuite d'une peau qui les conserve, & qui leur donne leur couleur. Pendant la nuit les seuilles pompent la rosée, & toute l'humidité qui leur est nécessaire.

Les feuilles, qui ne sont autre chose que des augmentations du tronc alongé & déchiré, renouvellent les arbres & les herbes; elles servent à cuire le suc des plantes, & à le porter aux fruits. Ce suc qui passe des racines dans les seuilles, acquiert par un long chemin, une grande persection; il séjourne dans les utricules des seuilles; il s'y mêle avec l'ancien suc, & sermente par le moyen de la chaleur de l'air extérieur. C'est par-là que se fait la transpiration des choses inutiles. Il y a pour cet effet dans les seuilles, des glandules, pour faire sortir l'humeur trop visqueuse, afin que le suc qui reste soit plus nourrissant. On voit par-là que les seuilles servent infini-

ment à la végétation des plantes.

Les branches poussent en haut, par l'impulsion du suc qui vient d'en-bas, & les racines poussent en-bas par l'impulsion du suc qui vient d'en-haut: c'est toujours le même suc qui circule partout. Cette impulsion se fait par le gonssement & la dilatation du suc contenu dans le vaisseau, lequel se rarésie

& se gonsle, tant par la chaleur du dehors, que par celle qui est dans la terre.

Pour être plus légéres, les feuilles sont plates & minces; si elles étoient rondes ou en tuyaux, elles pousseroient des branches; leur forme en dais, sert à conserver les arbres & à défendre leurs fleurs & leurs fruits contre le grand chaud & le grand froid. L'avantage qu'elles ont de recevoir la pluie, sert inssniment à la nourriture des plantes.

La simétrie des seuilles, ainsi que leur place, est peu régulière & indéterminée. Chaque espéce d'arbre a dissérentes

(a) feuilles; elles tombent tous (b) les ans, pour exciter de (a) Tamvariè nouveaux organes. Comme les passages sont dérangés, & l'an-natura ludit cien suc épuisé, elles deviennent inutiles dans la nature, & forma, ut perétant séchées, elles tombent & donnent moyen à de nouveaux petium homi-nibus paraveyeux de se former & de commencer au Printems suivant une rit spectacunouvelle pousse. L'abondance de la sève, à la sin de l'Autom-lum. Malpine, fait tomber les feuilles qui dans cette saison deviennent ghi, p. 50. plus chargées, & ne transpirent point. En Eté c'est le trop etiam paries peu de sève & la grande chaleur qui les font tomber.

Les branches agitées par le vent font le même effet aux ar-mittunt, ut bres, que l'impulsion du cœur aux animaux. Ce mouvement aves nidificomprime les sucs contenus dans leurs tuyaux, & les pousse cantes pennas, jusqu'aux extrêmités des feuilles. Il n'y a point de véritable pilos. Theop. impulsion que celle de l'air extérieur, qui par sa chaleur attire lib. 1. cap. 1. le suc nourricier, pour le distribuer dans toute la plante. La fermentation qui se fait dans la terre, sert encore beaucoup à

cette forte d'impulsion.

Si les branches étoient inflexibles comme les os, elles seroient exposées à se rompre à tout moment; elles sont au contraire pliantes & élastiques, asin de se prêter & de résister à la violence des vents. Tout manifeste l'excellence de l'ouvrage du Créateur.

Les fleurs ne sont pas le moindre ornement de la nature; Les Fleurs; elles font entrevoir son intention, & les fruits la manifestent entiérement.

Les fleurs sont destinées, tant pour conserver les jeunes fruits, que pour faire évaporer les esprits nécessaires à l'éruption de la graine, & pour contenir le miel dont les Abeilles ont soin de remplir leurs gâteaux. Tout est spiritueux dans les fleurs; leur substance délicate, leur odeur, & la douceur du miel, qui se trouve dans plusieurs espéces, le prouvent assez.

Les parries des fleurs sont le calice, les feuilles, le pissile &

les étamines.

Le calice est l'enveloppe ou la partie extérieure, qui sert de goder pour envelopper les feuilles & le pistile de la fleur. Il sert à la garantir de ce qui pourroit nuire à ses boutons, souvent le calice devient, en séchant, la graine ou le fruit. Il y a des fleurs (c) sans calice, comme la tulippe & le muguet. (c) Magnol

Les feuilles des fleurs appellées pétales, sont composées prétend qu'il

fleurs sans ca- des mêmes parties que les seuilles des arbres. Elles servent de lice qu'il dis-feconde enveloppe, pour couvrir la fleur & le fruit; leur siterne & ex-gure différente vient de la diversité des fleurs; elles se trouterne. S'il est vent ordinairement au nombre de cinq: cependant il y a des la tulippe, il fleurs qui en ont trois, quatre ou six, ces feuilles viennent auest au moins dessus du calice.

Le pistile est un tuyau, qui s'éleve du fond ou du centre il que c'est la de la sleur; c'est sa principale partie, c'est elle qui conserve gousse qui contient la le fruit, & le fait grossir, lorsqu'il est embrion. Souvent on graine, ce appelle le pissile le fruit même, la graine se loge tout autour, qui ne peut jamais être & il y a dans le milieu un noyau qui foutient ses scimences.

Le cœur des fleurs est grené ou fleuri. Quand il est fleuri, me un vrai on l'appelle étamine, composée de filets (a) simples, quasi stamina, qui naissent du fond & autour du pistile. Les somnomme fleu- mets des étamines sont leurs extrêmités, qui sont toujours un rons & demi-peu plus grosses; elles renferment une poussière qui s'épanouit, tombe & rend féconds les embrions des graines contenues dans le pistile.

> Quand le cœur de la fleur est grené, il est composé de plusieurs filets, à chacun desquels est un petit grain ou semence.

> L'affemblage des fleurs se fair au sommet du bourgeon, par l'extension de l'extrêmité de la petite tige, ou du corps du bourgeon. La substance de l'écorce ou peau s'étend pareillement en fornie de calice, ou se découpe dans les seuilles. La structure du calice varie infiniment, ainsi que celle des pétales & des étamines. La substance du bois, sçavoir les tuyaux & les trachées, s'étend & s'alonge dans les feuilles de la fleur: ces feuilles conduites par les différens genres de tuyaux, sont encore excitées & pouffées par les rangs des globules. Ces tuyaux se remplissent d'un suc vaporeux, qui sert à faire étendre, sans crainte de rupture, les globules jusqu'au sommet de la plante. Les étamines composées d'une queue & d'une capsule, se forment proche des seuilles, de la portion ligneuse qui attire un suc particulier dans leur propre cellule. Il se disperse pendant ce mouvement en globules, au milieu desquelles étamines est le pistile, où se forme le commencement de la graine. On voit à l'extrêmité des feuilles, des poils & de petits tuyaux, qui rendent un suc glutineux, pour faire sortir le trop de nourriture, & pour empêcher les insectes d'y entrer.

imperceptible, aussi ditregardé comcalice.

(a) Grewles fleurons.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. I. 191

Les (a) fleurs, après avoir été bien examinées & combinées (a) On enpar Tournefort, se sont différenciées en dix-huit manières. Il tend les pétay a les fleurs en cloches, en entonnoir, en gueule, en croix, simples des fleurs
en rose, en parassol, en œillet, en fleurs-de lys, les légumineuses, celles à fleurons, à demi-fleurons, les radiées, celles à étamines, à chatons, à une seule feuille régulière, à une
seule feuille irrégulière, les fleurs régulières à plusieurs feuilles, & les irrégulières à plusieurs feuilles.

Les fleurs doubles, qui font tant de plaisir à voir, ne sont proprement que des monstres qui ne donnent point de graine,

& sont incapables d'aucune autre production.

Il n'y a point de tems déterminé pour la fleuraison: chaque saison a ses fleurs; l'Hiver même a des crocus & des perce-neige: les arbres, pour la plus grande partie, fleurissent au mois de Juin.

Les fruits sont la conclusion des opérations de la nature. Ils Les Fruits, ont servi de nourriture à nos premiers peres, & l'usage qu'on en sait aujourd'hui est aussi voluptueux que nécessaire. Quelle variété dans les fruits & dans chaque genre de fruits, dans leur couleur, dans leur forme, dans leur goût, dans leur nature! Les seuls poires en sournissent un exemple sensible. Les unes sont sondantes, les autres cassantes, quelques-unes rondes & grosses, d'autres longues & petites.

Les fruits ont les mêmes parties essentielles que celles que l'on a remarquées dans les plantes, sçavoir, les peaux & membranes, les pulpes ou chairs, appellées pericape par les Auteurs,

& les fibres ou corps ligneux.

On distingue les arbres à fruits d'avec les plantes à fruits. Les arbres à fruits se divisent en fruits à pepins, à noyau, à coquilles & à cosses épineuses.

Plusieurs arbres à pepins, rels que le Poirier & le Pom-

mier, ont des boutons qui contiennent plusieurs fleurs.

Les arbres à noyau, comme le Nefflier & le Coignassier,

ont des boutons qui n'ont chacun qu'une fleur.

Les fruits à pepins, comme les poires, les pommes & plufieurs autres, sont composés de quatre parties, telles que la peau, la pulpe, les fibres & la capsule.

La peau n'est qu'une suite de celle de la branche qui s'étend

7/

jusqu'au fruit ; la pulpe est la moëlle de l'arbre convertie en chair qui s'attache autour du noyau ou de la graine ou pepin du fruit; les fibres sont distribuées dans toute l'étendue du fruit, & se joignent à l'œil de la pomme où sont les pepins, elles portent la sève à la fleur pour la faire croître, ensuite retirant ce suc, la fleur séche & rombe, il ne reste que le bas du pistile qui porte le pepin de la graine renfermée dans la capsule & les fibres portent le même suc aux pepins.

Les oranges, les citrons, les bergamotes, cédrats, bigarades, raisins, mûres sauvages n'ont point de parties dissérentes, ce sont des fruits à pepins dont les pores sont plus grands & tout remplis de liqueurs, ou d'une chair une peu molle.

Les fruits à noyau, comme les prunes, les abricots, les pêches, ont toutes les mêmes parties que les fruits à pepins. Quant au noyau, il tire son origine de la pulpe ou moëlle qui se coagule. Cinq grosses sibres s'étendent sur la surface du noyau, depuis sa base jusqu'à sa pointe, une de ces sibres entre dans le corps du noyau, pour y nourrir l'amende qui y est sufpendue par ses peaux.

(a) Ces fruits

Les noix, (a) les noisettes, les glands & les autres fruits n'ont point que l'on appelle fruits à coquilles, ont trois parties, la robe, la de péricarpe. coquille & la moëlle. La robe n'est autre chose que la surface extérieure de la coquille, c'est une continuation de sa peau: la coquille, outre cette substance extérieure, en a une intérieure plus épaisse mêlée de plusieurs parties coagulées, comme dans les noyaux. Un grand nombre de fibres entre par la base dans la coquille : on les voit séparées en ronds comme les filets d'une houppe, une de ces fibres fert à nourrir la graine, elle passe directement dans le centre de la base, & traverse tout du long jusqu'à la pointe de la coquille, à laquelle les peaux de l'amende sont attachées; la moëlle vient de celle de l'arbre même.

> Les fruits à cosses épineuses tels que les châtaignes & les marrons d'Inde, viennent seuls ou plusieurs ensemble; ils sont

eux memes la graine qui les reproduit.

Le fruit sert à la graine pour retenir la plus grande partie du suc nourricier, & il la conserve pendant qu'elle se forme. Les plantes à fruits sont les melons, les courges, citrouilles, potirons, TROISIE'ME PARTIE. CHAP. I.

potirons, concombres, calbaffes, & autres qui sont des plantes légumineuses, fibreuses, & ligamenteuses. Leurs fruits ont une écorce ou peau chargée de verrues ou de parties galleuses. Leur chair ou pulpe est blanche ou jaunâtre avec des loges

remplies de semences blanches où l'on trouve des amandes. On voit quantité de fibres distribuées dans toute l'étendue du

Il est tems de parler de la sève qui est l'ame des plantes; LA SEVE &

sans l'admettre sensitive, selon le sentiment d'un (a) Philoso-sa circulaphe, elle vient des sels de la terre, qui sans le secours de l'eau, feroit incapable d'aucune végétation : on peut dire que la sève Redi. est l'ouvrage des dissérentes fermentations qui se sont dans la terre, soit par sa chaleur naturelle, soit par celle du Soleil, lesquelles provoquent les différens sucs qui se rencontrent dans

la terre.

La sève de l'arbre est la sève de la terre reçue dans l'arbre; route plante est dans la graine, & la terre fournit le seul accroissement, mais elle n'engendre point les végétaux. Comme une sage mere, elle nourrit, elle couve, elle fait éclore les semences, les graines, les fruits & les plantes enracinées qu'on lui confie. Avec tous ces avantages, elle ne peut donner la vie à qui n'en auroir point; elle peut seulement ensser la graine ou la plante pour la déployer & la faire croître. C'est donc à la seule sève qu'on doit l'impulsion du suc nourricier,

jusqu'au haut de la plante.

Depuis la découverte de la circulation du fang dans les animaux, les Physiciens modernes ont cru appercevoir un mouvement semblable dans les plantes. De nouvelles (b) observa- (b) La Statitions soutenues d'expériences réitérées, font aujourd'hui entre-que des Végévoir le contraire. Le sang part d'un point qui est le cœur, par de l'Anglois les artéres qui le distribuent par tout, & retourne par les veines de M. Hales au même point : la sève au contraire monte des racines au som-par M. de met de (c) l'arbre, pour nourrir les branches par les vaisseaux (c) Trahitur longitudinaux, elle s'évapore ensuite, & s'exhale par la trans-in summum, piration, elle ne descend que dans les soirées fraiches & dans quò cum perles tems de rosée. Alors on pourroit dire que c'est une nouvel-consissit aique le matière qui reprend la place de la sève qui s'est retirée, & consumitur. qu'à proprement parler, c'est une nouvelle sève. C'est ainsi Columel. 1.3. que la sève, de progressive qu'elle est pendant la chaleur du

104 LA PRATIQUE DU JARDINAGE. jour, devient rétrograde dans les soirées fraiches. On ne peur donner une autre dénomination à ce mouvement, & celle de circulation ne lui convient nullement. La sève passe & repasse facilement; elle se communique aux branches par des vaisseaux sèveux, latéraux, & les branches ont une forte sucion par le moyen des feuilles qui imbibent l'humidité de l'air par leurs utricules & leurs vaisseaux capillaires; ainsi il y a l'ascension de la sève & sa descente aux racines; elle gagne le haut de l'arbre, & monte comme feroit l'eau dans une éponge, mais elle se porte indifféremment de tous côtés; ce sont des preuves évidentes du flux & reflux de la sève, mais non pas de sa circulation. C'est la raison qu'on peut donner de ce que dans les marcottes du tilleul, du figuier, du sureau, & dans les provins de la vigne, la sève pousse par les deux bouts. Comme elle passe par un nombre infini d'utricules, de parties glanduleuses, de vaisseaux longitudinaux, latéraux & capillaires, elle a le tems de se filtrer, & d'acquérir un degré de digestion convenable à la nutrition des végétaux. La cause de l'ascension de la sève, & la puissance qui l'éleve, qui

Plus vous approchez du pied de l'arbre, & plus la sève a de force, on le remarque aux plantes récépées, & dans les arbres nains qui poussent des rejettons en plus grande quantité: c'est la raison qui fait récéper les arbres en les plantant.

pourroît être l'assemblage des corps spongieux qui l'attire de bas en haut, & la porte de tous côtés, sont encore inconnues.

Quoique la fève soit plus abondante dans le Printems & dans l'Eté que dans les autres saisons, la nature est cependant toujours en mouvement. La sève même ne cesse point dans l'Hiver, quoique les seuilles tombent, elle monte moins à la vérité qu'en Eté, mais elle sournit assez pour la dissipation journalière de la plante qu'elle entretient jusqu'au Printems suivant, où vous la voyez ressortir par les boutons & les seuilles des arbres. S'ils paroissent morts en Hiver, ils semblent ressuipar leur forte constitution, ne quittent point leur seuillage. Comme ils ont plus d'huile que les autres, ils transpirent moins, & ont moins besoin de nourriture dans cette saison; les autres qui ont plus de sel & d'eau, sont moins propres à résister au froid, & par-là perdent leurs seuilles.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. I. 199

Il n'y a nul doute que la sève ne passe par l'écorce, le bois & la moëlle d'un arbre: bien des gens croient encore qu'elle ne passe que dans l'écorce. L'expérience des saules & des vieux arbres creux, dont la tige est pourrie, & tout à jour, semble le consirmer. Ces arbres qui ne subsistent que par quelques sibres ligneuses qui passent dans l'écorce, vivent très-languissans. Voici une expérience toute contraire. J'ai arrêté la sève dans une grosse branche assez près de la tige, en coupant l'écorce tout autour de quatre pouces de large, & tout proche de la partie ligneuse. Les seuilles de la branche n'ont cependant point séché de toute l'année. Ce n'est donc point l'écorce seule qui porte le suc nourricier dans toutes les parties de l'arbre, puisque la seule tige, ou le bois avec la moëlle en ont fait la fonction.

Les vaisseaux qui portent la sève de la seconde année, sont formés par la seule dilatation de ceux de l'année précédente, ensorte que si la crue d'une année se joint à une autre, ce ne peut être que par la souplesse des parties qui sont entre l'écorce & le bois jointe à l'humidité visqueuse, que la nature a grand soin d'y entretenir pour conserver entr'eux une libre correspondance. Ce sont ces cercles qui se forment chaque année qui marquent l'âge des arbres jusqu'à une certaine con-

sistence, après laquelle il n'y a plus de cercles.

Par ces différentes opérations de la nature sur les végétaux, on a de la peine à croire qu'elle agisse sur les mêmes principes. Dans les uns les fruits s'alongent par dehors, les autres croifsent en dedans comme les artichaux qui paroissent sortir tout entiers du cœur de la plante. L'on voit des arbres qui ont plusieurs tiges, des herbes qui ont plusieurs tuyaux, d'autres qui n'en ont qu'un : ce sont ces dissérences accidentelles que la nature se plaît à varier dans toutes les espéces du même genre. Dans les animaux les uns ont des aîles, les autres des nageoires, d'autres ont des pieds & des jambes; les reptiles sont dénués de ce secours; ces différens moyens font cependant mouvoir tous ces animaux. Si la nature paroît quelquefois suivre différentes routes dans la construction des végétaux, elles tendent toutes au même but, & ses loix sont uniformes. Beaucoup de parties se conforment entr'elles & paroissent peu s'éloigner d'une route analogue. Dans les plantes bulbeuses, par exemple,  $\mathbf{B}\mathbf{b}\mathbf{i}\mathbf{i}$ 

les enveloppes, comme des pelures d'oignons, font la fonction des seuilles, & leur chair englobée en forme de gâteau, leur tient lieu de graine, ainsi que les fruits de marrons, de glands & de châtaignes. Si les oignons placés au haut des sioles de verre remplies d'eau, poussent pendant l'Hiver & y fleurissent, l'oignon a en soi un principe de vie, les parties salines qui sont dans l'eau causent la végétation, & la chaleur du lieu produit une fermentation analogue à celle que causeroit la chaleur de la terre, ou l'impulsion de l'air extérieur. Tout ensin justisse la nature dans ses opérations, & les sait paroître dans l'effet très-uniformes.

On peut conclure de tous ces principes qu'un Jardinier dénué de ces connoissances, est un artiste qui marche à tâtons, toujours en proie à des idées captieuses, à une pratique incertaine, à une mauvaise routine qu'il tient de son pere, il n'est jamais sûr de la route qu'il doit prendre dans la maladie ou la stérilité d'un arbre. Loin de chercher les remédes salutaires qui peuvent tirer un végétal de ce fâcheux état, il prend, en ignorant, le parti le plus court qui est de l'arracher. Comment peutil remédier au gonflement de la sève, en arrêter le cours, s'il n'en connoît ni la nature ni le chemin qu'elle prend pour se porter dans toute l'étendue d'un arbre? Comment peut-il guérir les maladies qui attaquent les différentes parties des végétaux, si leur intérieur ne lui est connu? Il n'y a donc que leur anatomie qui puisse lui en fournir les moyens. Semblable à un Médecin, il peut encore juger de l'infirmité des arbres par les signes extérieurs. Ceci regarde encore plus les arbres fruitiers que ceux qui décorent les Jardins de propreté; mais comme ce sont les mêmes maximes, elles peuvent servir à ces dissérens Jardins, qu'un habile homme doit également entendre. Au moins le Maître du Jardin qui doit avoir l'œil sur toutes choses, prévenu de ces principes, ne manquera pas de les faire observer.

### CHAPITRE II.

DU CHOIX QUE L'ON DOIT FAIRE des Arbres convenables aux fardins de propreté, & de leurs bonnes & mauvaises qualités.

E choix des arbres & des plantes qui conviennent aux beaux Jardins ne laisse pas d'avoir sa difficulté. Les connoisseurs les plus expérimentés y sont souvent trompés: cependant il y a des marques assez certaines, pour distinguer les bons plans d'avec les mauvais; on trouvera à la fin de ce Chapitre, tout ce qui peut conduire à faire un juste discernement de leur bonté.

Les descriptions suivantes sont faites seulement pour donner l'idée de chaque arbre, par rapport à sa propriété dans les beaux Jardins, à ses bonnes & mauvaises qualités, à l'usage que l'on en fait dans la vie civile, & à la manière dont il perpétue son espéce, ce qu'il est essentiel de bien connoître pour en faire un bon choix. Commençons par le Chêne.

LE CHESNE est, pour ainsi dire le Roi des Arbres. C'est Le Chesne. un des plus beaux que la terre produise, il est fort long-tems à croître; mais aussi c'est celui qui dure le plus. Il jette un pivot en terre presqu'aussi long que le brin qu'il pousse dans l'air, lequel le garantit contre les grands vents. Il vient droit & haut. Son bois est fort dur & très-recherché pour les bâtimens, sa feuille est belle & donne beaucoup de couvert. Le Chêne est plus propre dans les forêts & dans les bois, qu'à former des allées bien droites; il est un peu sujet aux hannetons & autres vermines. Son fruit que l'on appelle du gland, se séme ou se

pique en terre; c'est par-là qu'il se perpétue. Ce fruit sert en-

core à nourrir & à engraisser les Porcs. L'ORME est encore un des plus beaux arbres qu'il y air. On L'ORME. dit de lui & du Chêne, qu'ils sont cent ans à croître, cent ans en état, & cent ans à dépérir : on peut juger par-là qu'ils du-

Bbin

rent très-long-tems. L'Orme monte droit & très-haut, son feuillage est petit, mais fort touffu; son bois est dur, nerveux & très-propre pour le charronnage; son écorce est un peu raboreuse. L'Orme croît bien plus vîte que le Chêne, & il est plus estimé pour planter des allées & des bosquets. On en forme des boules, des portiques, & il prend telle figure que l'on veut. Comme cet arbre est gourmand, qu'il étend ses nombreuses racines très-loin, & presque à fleur de terre, qu'il est sort fujet à la chenille & aux vers, il ne convient point dans les petits Jardins, ni près des potagers & des fruitiers: il produit de la graine, & vient de rejettons aux pieds des grands ar-

L'YPREAU, ou L'IMPÉ-RIAL.

\* Opinion que les arbres là-deffus; ce qui a rendu tion indécise juiqu'à pré-

GNIER.

L'Y PREAU, qui n'est autre chose que l'Orme à larges seuilles, appellé communément l'Orme \* femelle, est fort recherché pour les belles allées : on le nomme Ypreau, à cause qu'il fort incertai- vient originairement des environs de la Ville d'Ypres en Flanne, de croire dre. Sa feuille est très-large, & bien plus belle que celle de que les arbies l'Orme ordinaire; son bois vient droit, son écorce est fort le & femelle; claire & fort unie : il croît très-vîte; aussi ne dure t'il pas tant Auteurs sont que l'autre Orme. Il donne de la graine, & pousse des boutufort partagés res; les hannetons & les chenilles s'y attachent beaucoup.

LE CHATAIGNIER est un arbre des plus considérables cette ques- par rapport à son revenu : il s'éleve très-haut, mais il ne se plaît pas par tout. Son écorce est belle & claire; il forme un bel ombrage par ses larges feuilles: il est plus propre à plan-LE CHATAI- ter des bois que des allées, à moins que ce ne soit dans la campagne, dans quelque Parc, & furtout sur les montagnes. Son bois est blanc & se plie facilement. On s'en sert à faire des cuves, des tonneaux, des échalas & des cerceaux: son fruit qui est la châtaigne, est estimé, & d'un gros prosit; on en mange quantité, & il y a des Pays où l'on en fait du pain. Cet arbre dure affez long-tems, & n'est sujet à aucune vermine. L'on prétend même que la charpente faite de bois de Châtaignier, ne se pourrit jamais. On séme la châtaigne comme le gland. Il y a deux espéces de Châtaigniers, la grande qui est le Marronier, & la petite qui est le Châtaignier que l'on greffe pour avoir de plus gros fruits.

LE TILLEUL ou TILLOT est un des arbres les plus re-LE TILLEUL ou TILLOT. cherchés pour planter des allées & des bosquets, sa feuille, sa

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. II. tige, sa tête, son écorce, tout en est beau : il jette dans l'Eté des Heurs dont l'odeur est fort agréable; son bois qui est blanc n'est pas des plus estimés, aussi s'en sert-on peu dans les ouvrages, cependant on fait des cordes à puits avec son écorce. Cet arbre qui, ainsi que l'Orme, reçoit toutes sortes de formes, fouffre peu d'infectes; mais il se verse & se creuse aifément, & par-là il n'est pas d'une longue durée. Il y en a une espéce appellée Tilleul de Hollande, qui est la plus estimée à cause de son large seuillage: il produit de la graine, & vient

LE MARRONIER D'INDE, appellé ainsi, parce qu'on a Le Marroapporté des Indes des marrons, qui en ont multiplié l'espèce NIER D'INDE en France, est un arbre des plus agréables à la vûe. Sa tige GNIER DE droite, son écorce unie, sa tête régulière, son beau seuillage, Cheval. ses fleurs en pyramide, le font rechercher plus qu'aucun autre. Il n'est bon qu'à former des allées, & peu propre pour planter des quarrés de bois, Il ne s'éleve pas bien haut, mais il est fort droit, son bois tendre casse aisément & n'est propre à aucun usage, pas même à brûler, noircissant dans le feu; ainsi cet arbre n'est d'aucun rapport. Son fruit n'est bon qu'à planter: on dit cependant qu'on a trouvé le fecret depuis peu d'en faire de la poudre pour les cheveux : l'on prétend encore qu'il guérit les chevaux poussifs, d'où il a pris le nom de châtaignes de cheval. Tout le mérite du Marronier d'Inde, c'est de croître fort vîte; aussi est-il de peu de durée, & fort exposé aux hannetons, qui le dépouillent entiérement de ses feuilles, jusqu'à laisser sa tête toute nue.

LE HESTRE ou FOUTEAU, est encore un bel arbre; il LE HESTRE est des plus droits, son écorce est unie, sa feuille, quoique pe- ou Fouteau. tite, est très-belle & luisante; son bois est dur & s'emploie à quantité d'ouvrages. Cet arbre est très-propre à former des allées, des palissades & des bois, mais il est très-sujet aux hannetons & aux chenilles. Il produit un fruit appellé Faîne, que l'on mange, & qui a le goût de la noisette; l'on en fait de l'huile, & quelquesois du pain dans les tems de famine; c'est avec

son fruit qu'on en multiplie l'espéce.

aisément de marcottes.

LE CHARME a beaucoup de conformité avec le Hêtre, LE CHARME. son bois, son écorce, sa feuille sont en tout semblables: il est propre, comme le Hêtre, à former des allées, des palissades

& des bois, mais surrout des palissades où il est employé plus qu'aucun autre plant. Alors il change de nom, & on l'appelle Charmille, qui n'est autre chose que de petits Charmes d'environ deux pieds de haut, & gros par en-bas comme le petit doigt; il ne rapporte point de fruits, mais quantité de graine qui est très-longue à lever; son bois est des meilleurs à brûler. Cet arbre est difficile à la reprise, excepté dans les Pays frais, & fort recherché par les chenilles & les hannetons.

L'ERABLE.

L'ERABLE a un mérite particulier, c'est qu'il vient à l'ombre & au pied des grands arbres. Il croît assez haut, mais un peu tortu; son bois est fort dur & veineux, & l'on s'en sert pour faire des meubles & des instrumens de musique; son écorce est fort raboteuse, sa feuille est d'un verd pâle, & n'est pas si belle que celle du Hêtre & de la Charmille. On l'emploie à garnir des bois, & à planter des palissades: présentement c'est l'arbre le plus à la mode, quoiqu'il soit un peu sujet aux hannetons; sa graine leve promptement.

LE FRESNE.

Le Fresne est le moindre de tous ces arbres, ce n'est pas qu'il ne vienne beau & droit, mais son peu de verdure, sa feuille extrêmement petite, d'un verd pâle; pointue & dente-lée tout autour, le sont employer rarement dans les Jardins, à moins que ce ne soit dans les bosquets; son boi est sort uni, sans nœuds, & sert à plusieurs ouvrages. Pline & quelques Auteurs attribuent d'excellentes propriétés au suc de cet arbre & à son bois, jusqu'à guérir de la peste, & d'être un souverain préservatif contre le poison. Les mouches cantharides s'y attachent particulièrement, & par ses racines & son abondant chevelu, il devient pour les autres arbres un dangereux voisin. Il donne de la graine qui leve sort vîte.

LE SYCOMO-

LE SYCOMORE s'éleve assez haut; son bois est fort tendre, & étant rompu, il jette du lait comme le Figuier, il est propre à fort peu de chose; son écorce est assez belle, & sa feuille qui ressemble à celles de la vigne est fort large: il dure très-peu & meurt facilement; la meilleure qualité qu'il ait, c'est de croître sort vîte & par tout. Cet arbre est si fort attaqué par toutes sortes de vermines, qu'il n'est pas de grande recherche dans les Jardins; il produit beaucoup de graine, qui tombant d'elle-même, croît aussi facilement que les méchantes herbes. Il donne aussi un fruit du même nom.

LE

LE BOULEAU est un des moindres arbres, quoiqu'il mon-LEBOULEAU. re assez haur. Son bois est blanc, & n'est propre qu'à faire des balais & des sabots; son écorce est blanchâtre & raboteuse. Il donne peu d'ombrage, ses seuilles extrêmement petites & semblables à celles du Peuplier, viennent par menus brins. Cet arbre sert de première verdure au Printems, & ne souffre aucune vermine, c'est ce qu'il a de meilleur, mais il verse aisément. On est en quelque contestation pour sçavoir si c'est un arbre aquatique ou sauvage, parce qu'il vient également bien dans les Pays secs & humides; il grène beaucoup, & en faisant une incision à son écorce, on en tire une eau salutaire pour le visage & pour la pierre. Dans les déserts de l'Arabie cette eau abondante rafraîchit les Voyageurs.

L'ACACIA, appellé l'Acacia commun de l'Amérique, a L'Acacia.

été autresois fort en vogue. Il ne s'éleve pas bien haut, son bois est dur & raboteux, son seuillage petit, donnant peu d'ombrage, & ses branches sont pleines de piquans. Tout le mérite que peut avoir l'Acacia, dont on plantoit autresois quantité d'allées & de berceaux, c'est qu'il croît fort vîte, & produit dans le Printems des sleurs d'une odeur très-agréable. Comme il est fort sujet à verser, que son écorce est raboteuse, & sa feuille très-petite, l'on n'en fait présentement nul cas. On a coûtume de l'étêter de tems en tems, ce qui lui cause encore une grande dissormité. Cet arbre grène, ainsi que tous les

autres.

LE PLATANE ou PLANE est un arbre des plus curieux, LE PLATANE il n'est pas si commun en France, qu'en Asie, en Italie & en Espagne, parce qu'il aime les Pays chauds. Le Platane devient très-beau, fort droit, & donne beaucoup d'ombrage; son bois est dur & blanchâtre, aussi-bien que son écorce qui est fort unie; sa feuille ressemble à celle du Sycomore; il vient de graine en France, mais assez difficilement. Il produit en Asie un fruit gros comme une noix & des graines rondes dont on fait de l'huile.

L'AUNE OU LE VERNE s'éleve très-haut & très-droit; L'AUNE OU fon bois est à peu près semblable à celui du Tremble, & sa LE VERNE. feuille à celle du Coudrier; son écorce est fort unie & de couleur noirâtre. Ses fruits sont de petites pommes écailleuses, de couleur rougeâtre, & grosses comme des mûres qui renser-

ment quelque graine. On se sert de cet arbre dans plusieurs ouvrages, mais particuliérement dans la conduite des eaux;

il vient pareillement de boutures & de marcottes.

LE PEU-PLIER.

LE PEUPLIER différe peu de cet arbre. Il y en a trois espéces, le Peuplier blanc à larges feuilles, le Peuplier noir, le Tremble qui va suivre est la troisiéme espèce. Son bois est blanc, facile à fendre, & n'est presque d'aucun usage; son écorce est unie & blanchâtre, ainsi que ses seuilles, qui sont larges, gluantes & d'un verd poli; il croît aussi de boutures, & donne des fruits remplis de semence.

LE TREM-BLE.

LE TREMBLE est une espèce de Peuplier qui vient haut & droit; son bois blanc & léger sert à plusieurs choses; son écorce est unie & blanchâtre; ses feuilles rondes d'un verd pâle, tremblent au moindre vent, d'où il a pris ce nom. L'on en plante de belles allées autour des étangs & canaux. Il croît

fort vîte, & vient de jettons & de marcottes.

LE SAULE.

LE SAULE ne monte pas bien haut, & c'est le moindre de tous les arbres; son bois est blanc & propre à faire des paniers & des perches; son écorce est fort vilaine, ses feuilles trèspetites, longuettes, & d'un verd altéré. Le Saule est fort sujet à se creuser & à verser; aussi ne dure-t'il guére; on l'étête tous les trois ou quatre ans. Il croît de boutures, appellées Plançons, qu'on plante au bord des ruisseaux, & dans les lieux marécageux.

Les arbres aquatiques ont un mérite qui les distingue fort des fauvages; c'est de n'être sujets à aucune vermine, par une raison physique & naturelle qui est, qu'ils sont d'une nature si

froide, que les insectes n'y peuvent faire leurs œufs.

On nomme en général tous les arbres dont on vient de parler, bois de haute-futaie; les suivans ne sont que des arbrisfeaux, dont on se sert dans un bois, pour faire du garni & de

la broussaille au pied des grands arbres.

L'EPINE gairement

L'EPINE BLANCHE, autrement dite, L'AUBEPINE ou BLANCHE, L'AUBEPIN, est un arbrisseau des plus considérables, tant à appellée vulcause de ses fleurs qui rendent une odeur très-suave, que parce Nosle Epi- qu'il attire le Rossignol, qui est le musicien le plus agréable des bois. Cet arbrisseau croît facilement : il est armé de piquans sort aigus, & est par cet endroit très propre à planter des haies vives, dont il défend l'approche par ses pointes; ses seuilles

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. II.

sont dentelées & d'un fort beau verd. L'Epine blanche est trèssujette aux chenilles, elle vient de graine ordinairement. Quand elle est greffée sur un Coignassier, elle produit un Azero-

lier qui donne un fruit du même nom.

LE COUDRIER OU NOISETIER est encore un des plus Le Coubeaux arbrisseaux pour garnir des bosquets; son bois est fort clair, Noisetier. & jette quantité de branchages, sa feuille est belle & très-large, surrout celle du Noisetier franc, dont le fruit est le plus estimé: l'on seme ce fruit appellé Noisette, qui en perpétue l'espéce, ou bien on en fait des marcottes. On attribue à cet arbrisseau des propriétés admirables pour plusieurs secrets, comme pour découvrir les eaux, les vols & affassinats, les trésors cachés.

LE MARSAUT est aquatique & sauvage, & monte assez haut. Il a le bois blanc, la feuille ronde & d'un verd clair, il SAUT.

se multiplie de marcottes & de jettons.

L'OSIER est un arbrisseau aquatique, qui ne s'éleve pas L'OSIER bien haut. Son bois est menu & fort pliant. Sa propriéré à faire des paniers, des hottes & quantité d'autres ouvrages, le rend d'un bon revenu, parce qu'on le coupe souvent : ses feuilles ressemblent à celles du Saule; il vient de boutures & de marcottes.

Il y a encore des arbres & des arbrisseaux de plusieurs espéces, dont la description particulière meneroit trop loin; c'est pourquoi l'on se contentera de les nommer en général; tels sont l'Alisser, le Mirabolanier, le Cormier, le Cornouiller, le Figuier, le Mûrier blanc, le Sureau, la Sanguine, le Fusin, le Merisser, l'Azerolier & autres, dont la plûpart se perpétuent de leurs fruits.

On se sert aussi pour garnir les bois, des plants de Charmille, d'Erable, d'Ormeaux, Chêneaux, Châtaigniers, que l'on récépe par la tête, afin d'en faire de belles \* touffes & sepées \* Les Jardide broussailles.

Il ne reste plus qu'à parler des arbres & des arbrisseaux qui ses, des rone se dépouillent point de leurs seuilles en Automne, & qui chées. conservent par l'humeur glutineuse & chaude qu'ils renferment, leur verdure dans les plus grands froids de l'Hiver; ce qui leur donne le nom de bois ou arbres verds. Voici ceux que l'on emploie ordinairement dans les Jardins.

L'IF est un des plus beaux arbrisseaux verds; la tonture lui L'IF.

LE MAR

Ccij

fait prendre toutes sortes de formes. Son bois est fort dur, son feuillage très-garni & d'un verd foncé des plus agréables à la vûe. Il est propre aux palissades, comme aussi à garnir les plate-bandes des parterres. On prétend que son ombre est fort (a) Fatale est (a) dangeureuse, que son fruit rouge est un poison, ce que l'expérience a fait reconnoître pour une fable. Il donne de la graine qui est très-long-tems à sever, il vient aussi de marcottes.

Ifum.

LE PICEA, appellé vulgairement EPICIA, ressemble assez à l'If, pour le bois & la feuille; mais il s'éleve bien plus haut, & ne devient ni si beau, ni si garni que l'If. Il ne convient que dans les bois & dans les grandes allées doubles des Parcs, où on le place entre les arbres isolés. On ne met plus de Picea présentement dans les parterres, parce qu'ils s'élevent trop haut, & qu'ils sont sujets à se dégarnir du pied. Le Picea produit de la graine, qui n'est pas si longue à sortir de terre que celle de l'If.

LE SAPIN.

LE SAPIN est le plus haut & le plus droit de tous les arbres. Son bois est blanc, léger, & des plus roides; c'est ce qui le fait employer pour les mâts de vaisseaux: l'on en fait aussi des planches qui servent à quantité d'ouvrages; ses feuilles ressemblent à celles de l'If, il n'est propre que dans les bois & les forêts, surtout dans les lieux élevés. Il donne un fruit écaillé de figure pyramidale, appellé Pomme de Sapin, qui en renferme la graine, & sa résine sert à faire la poix.

LE PIN.

LEPIN est très-différent du Sapin, quoique bien des gens les confondent. Il s'éleve très-haut & assez droit. Il est très-rameux par en haut, & tout nud par le bas. Son bois est rougeatre & pesant, ses seuilles sont étroites, longues & piquantes, son écorce est noirâtre & fort raboteuse. L'on en tire une résine propre à faire du goudron pour les vaisseaux. Cet arbre aime les lieux élevés, aussi-bien que le Sapin. Son fruit est appellé Pomme de Pin, & son noyau Pignon, où se trouve la graine.

LE CYPRÉS.

LE CYPRE's est un très-bel arbre, naturellement fort élevé. Il est toussu depuis son pied jusqu'à sa cime qui se termine en pointe. Son bois est fort dur & de bonne odeur: son feuillage qui est d'un verd blanchârre, est très-épais; il est également propre à former des allées & des palissades. Ses fruits s'appellent Pommes de Cyprès, & renferment sa graine. Il

est un peu long à élever aux environs de Paris.

LE CHESNE-VERD ou YEUSE ressemble assez à un Le Chesne-Pommier ou Poirier: sa hauteur est moindre que celle du Chêne ordinaire, & son bois est dissérent; mais son gland & ses feuilles sont semblables, à l'exception qu'elles sont plus petites, & d'un verd blanchâtre. Cet arbre est bon à former des allées: le gland qu'il rapporte en perpétue l'espéce. Il y a en Provence des Yeuses où se trouve la graine d'Ecarlatte.

Les suivans ne sont que des arbrisseaux & arbustes, dont on se sert pour former des palissades & du garni dans les bois

verds.

LE HOUX passe pour un des plus beaux arbrisseaux verds Le Houx. qu'on puisse voir, il monte assez haut, & sa verdure est luisante & très-agréable, son bois est verdâtre: on en fait des baguettes & houssines. Ses seuilles sont dentelées & garnies de piquans, quelques panachées; son fruit rond & rouge ressemble à celui du Cédre. Il vient de graine.

LE GENEURIER ou GENIEURE s'éleve assez : il sent Le Genetrès-bon; son bois est fort dur, ses seuilles sont petites & pi- VRIER.

quantes; il produit de la graine.

LE PHILERIA ou PHILLYREA, appellé communément FILARIA, est un arbrisseau fort garni & des plus recherchés pour les palissades: son bois est noirâtre, ses seuilles ressemblent à celles de l'Olivier, mais sont plus courtes & d'un assez beau verd, il y en a même de panachés que l'on met en caisse. Il croît facilement, même à l'ombre, il grène & se marcotte.

LA SABINE ou SAVINIER monte beaucoup pour un ar-LA SABINE. brisseau: son tronc est gros, & son bois fort dur, ses seuilles ressemblent à celles du Cyprès. Elle se multiplie de semence

& de marcottes.

L'ALATERNE ressemble par ses seuilles à l'Olivier, elles L'ALATERS sont d'un verd soncé & assez épaisses : le bois en est grisâtre, il NE. est très-propre à faire des palissades & vient de marcottes; c'est une espèce de Phileria.

LE BUIS ou BOUIS est l'arbrisseau verd le plus en usage LE BUIS. & le plus nécessaire dans les Jardins. Il y en a de deux sortes: le Buis nain appellé Buis d'Artois, dont les seuilles sont semblables à celles du Myrte, mais plus vertes & plus dures. Il sert à planter la broderie des parterres, & les bordures des

C c iij

LE PHILE-

plate-bandes; on le nomme Buis nain, parce que naturellement il ne croît pas beaucoup. La seconde espèce est le Buis de bois qui s'éleve bien plus haut, & a les feuilles plus grandes que l'autre, ce qui le rend propre à former des palissades & des touffes vertes pour le garni des bois; on en voit de panachés: il vient à l'ombre, mai, il lui faut beaucoup de tems pour acquérir un peu de hauteur: son bois est jaunâtre & si dur qu'il n'est point sujet à la pourriture. Son odeur qui est très-forte, ne convient point dans un bois un peu touffu, il le faut exposer au grand air. On en fait quantité de petits ouvrages, comme des peignes, des boules, &c. Ces deux espéces de Buis donnent de la graine; mais ils viennent ordinairement de boutures.

Il faut dire une chose à l'avantage des arbres & arbrisseaux verds, qui est que la dureté de leurs bois & de leurs feuilles,

les garantit de toutes fortes d'insectes & de vermines.

L'utilité qu'on peut tirer des arbres verds, regarde plus la Médecine qui en compose plusieurs remédes, que l'usage qu'on en fait dans le commerce, soit pour les bâtimens, ouvrages ou chauffage, ainsi que sont les premiers arbres dont on a parlé au commencement de ce Chapitre, si l'on en excepte le Sapin. C'est pour cette raison que tous ces arbres verds \* Fauxbourg se trouvent en grand nombre au Jardin du Roi \* pour les plantes médicinales.

S. Victor.

Voilà tous les arbres & arbrisseaux dont on se sert ordinairement dans les beaux Jardins. On a tâché de renfermer dans leur courte description, une idée générale de chaque arbre, en parlant de son élévation, de ses feuilles, de son bois & de l'usage qu'on en fait, de sa propriété dans les Jardins, les vermines aufquelles il est sujer, & la manière dont il perpétue son espéce; cela peut déterminer sur le choix qu'on aura à en faire, & l'on va marquer ici ceux qui paroissent les meilleurs, & dont on conseille l'usage dans les Jardins.

Les arbres dont on se sert ordinairement pour former de belles allées, sont les Ormes, les Ypreaux, les Tilleuls & les Marroniers d'Inde. Les allées d'Ormes & d'Ypreaux étant bien dressées, viennent très-hautes, d'un beau feuillage & durent fort long-tems : les allées de Tilleuls sont aussi très-belles, surtout quand ce sont des Tilleuls de Hollande. Ces arbres,

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. II. 207

comme l'on sçait, s'élevent beaucoup, ont l'écorce unie, une verdure agréable, & produisent quantité de fleurs, dont l'odeur est très-douce, outre qu'ils ne sont sujets à aucune vermine. Ce sont ces trois espéces d'arbres que l'on conseille d'employer présérablement au Marronier d'Inde, quoiqu'il soit sort à la mode. L'on ne peut disconvenir que le Marronier ne soit beau; il est constant qu'il vient très-droit & d'une belle tige, qu'il a l'écorce polie, la seuille grande & belle: mais toutes les ordures qu'il fait continuellement dans les allées, par la chûte de ses fleurs au Printems, de ses écales & de ses marrons en Eté, & de ses seuilles au commencement de l'Automne, en diminuent bien le mérite.

Dans les avenues en pleine campagne, l'on employera des Ormes ou des Châtaigniers; & dans les terres humides, des

Peupliers, des Trembles, &c.

On observera de ne point placer les Ormes & les Frênes si près des Potagers, des Fruitiers, des Fleuristes, parce que leurs racines qui courent sur terre, la séchent promptement, & les fruits & les sleurs auroient de la peine à s'y élever. On plantera à la place, des Tilleuls & des Marroniers, dont les racines occupent moins d'espace. Ces derniers arbres conviennent mieux autour des bassins & des piéces d'eau, parce que les racines des Ormes gagnent trop promptement les corrois de glaise.

La véritable manière de bien choisir les Ormes, les Ypreaux, les Tilleuls, les Marroniers, & généralement tous les arbres ci-dessus nommés, consiste dans les trois Observations suivantes qui renserment tout ce qu'on peut dire sur ce

fujet.

La premiére, c'est d'examiner si un arbre est droit, d'une belle tige, d'une écorce unie & claire, sans aucune mousse; s'il a des racines bien garnies & bien chevelues, s'il est bien arraché sans être éclaté, ni offensé dans les grosses racines, ni dans sa tige. On ne se trompera point de croire qu'un arbre ainsi conditionné est très-bon, ayant toutes les qualités requises pour devenir un jour fort beau. Si au contraire il étoit tortu, bas, rabougri, d'une écorce galeuse & pleine de mousse, & qu'il eût des racines rompues & éclatées, ou bien trop dégarnies de chevelu, il n'y aucun doute que cet arbre ne vaut rien,

& on doit le rebuter. On peut se fier hardiment à cette Observation qui est la plus essentielle de toutes, & qui tiendra lieu

de regle générale pour tous les plants.

La seconde chose de conséquence à observer dans le choix des arbres, c'est de les prendre dans un terrein plus mauvais que celui où on les veut planter: les arbres goûtant cette meilleure terre, en reprennent plus facilement, en deviennent plus gros & plus droits, & croissent infiniment plus vîte, outre qu'ils ne sont point couverts de mousse. Au lieu que si ces arbres viennent d'une bonne terre & meilleure que celle où on les a plantés, ils languissent, & deviennent tortus & rabougris, pleins de mousse, ensin ils meurent & semblent regretter leur première nourrice.

La troisiéme Observation, c'est de ne point trop s'arrêter à la grosseur des arbres; un arbre d'une grosseur médiocre, est à présérer à tous les gros qu'on recherche avec tant d'empressement, & l'on est plus assuré de sa reprise, quand il a environ six à sept pouces de pourtour, que quand il est si fort. On voit plus mourir de ces gros arbres, quelque précaution qu'on y prenne, que de ceux qui sont de la grosseur dont je parle.

A l'égard des palissades, les plants les plus estimés sont la Charmille, le Hêtre & l'Erable, qui pour être bons, doivent avoir l'écorce claire & unie, & la racine bien chevelue. On les doit prendre dans une pépinière, où ils soient élevés de graine; l'on connoît aisément que le plant vient de pépinière, quand il est droit & clair, & que son pivot n'est point crochu, les plants au contraire de Charmille & d'Erable que l'on arrache dans les bois, ne valent rien à replanter, n'étant que des boutures & traînasses de racines, ce que les Jardiniers appellent de la Crossette, à cause que les racines ont la figure d'une crosse.

Le plus beau de ces trois plants, au sentiment de tout le monde, c'est la Charmille: mais à moins qu'elle ne soit plantée dans un terrein frais & sort aëré, elle a de la peine à s'élever: l'Erable au contraire vient sort bien par tout, à l'ombre, comme en plein air; le désaut qu'il a, est d'être un peu sujet à jaunir.

Les plants qui conviennent le mieux aux portiques, colonnades, arcades, trumeaux, cabinets & galeries de verdure,

font

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. II.

sont le Charme, le Tilleul & l'Orme. Le génie du Charme est disposé à faire des palissades, étant rameux jusqu'au pied, & demandant à avoir la têté coupée, sujette sans cela à périr. Le Tilleul naturellement se plie & prend quelle sigure qu'on veut; il forme par la quantité de ses petits rameaux un branchage très-touffu. Mais \* l'Orme mâle est présérable à tous les \* Tout ce deux, capable de toutes sortes de formes, venant sort vîte, qu'il y a de moins sujet à se dégarnir & à mourir que la Charmille, & Marly, est moins cassant que le Tilleul, plus aisé encore à reprendre dans planté d'Ortoutes sortes de terreins. Tout le désaut qu'a l'Orme, est d'être mes & de Tilleuls. de plus grand entretien que les autres pour la tonture, parce qu'il pousse continuellement des brindilles qui s'échappent du contour des arcades, & de l'aplomb des pilassres. L'Orme est encore

sujet aux piqure des vers.

Pour les quarré des bois que l'on veut élever en haute-futaie, tous les arbres ci-dessus nommés y peuvent être employés; cependant ceux qui sont les plus estimés sont le Chêne, l'Orme, le Châtaignier, le Hêtre & le Charme, lesquels s'élevent très-haut, forment un beau couvert & sont d'un bon rapport. Pour planter du garni & de la broussaille au pied des grands arbres, la Charmille, l'Erable, le Noisetier, le Tilleul, & l'Epine blanche sont les meilleurs plants, & ceux qui forment les plus belles touffes; cependant tous les plants en général y font propres.

Dans les lieux bas & marécageux, on plantera des Trembles, Peupliers, Bouleaux & Aunes, comme les meilleurs pour former une furaie & de belles allées; & pour garnir, on se servira d'Osiers, Saules, Marsauts, Coudriers, &c.

Pour ce qui regarde les bois verds, le Cyprès, le Sapin, le Pin, le Picea & le Chêne-verd doivent être choisis pour former les allées & la futaie du dedans, comme étant ceux qui s'élevent les plus hauts & les plus droits. On plantera les palifsades avec des Ifs, Buis, Phileria, Cyprès; & la broussaille avec du Genevrier, Sabine, Laurier, Alaterne, Houx & les autres arbres verds dont on a parlé ci-dessus.

Tous les arbres & arbriffeaux verds, pour être bons, doivent être d'un verd foncé & très-vif tirant sur le noir, sans être altéré, ni jaunâtre, ce qui fait leur maladie. Ils se levent en motte dans des mannequins, où l'on prendra garde qu'ils

soient au moins depuis un an ou deux, ce qu'on appelle vieux enmanequinés, c'est une précaution qui ne sera point inutile,

pour les faire mieux reprendre.

Le Buis qui sert à planter les palissades, est le Buis de bois; on le prendra un peu haut & sort, avec de bonnes racines bien chevelues: pour le buis nain dont on plante la broderie des parterres, il saut qu'il soit sort jeune, bien chevelu, point trop sec, & que la seuille en soit petite & très-délicate, c'est la plus recherchée. Si l'on fait cette observation en le choissisant, on ne sera point obligé d'arracher un parterre tous les cinq à six ans, par la hauteur où monte le Buis, quoiqu'on ait soin de le tondre souvent.

Il est tems de déterminer les climats & la nature des terres convenables à chaque espèce d'arbres. Les uns veulent un climat chaud, & les autres un climat tempéré. Nous avons des plantes qui demandent une terre humide, d'autres une terre grasse ou une terre sabloneuse & pierreuse. Plusieurs plantes ne réussissent que dans l'eau, d'autres que dans la terre; on en voit qui aiment le Soleil, plusieurs se plaisent à l'ombre. Les unes demandent les plaines, les autres les montagnes. La plûpart veulent être cultivées, & quelques-unes ne sont jamais si belles que lorsqu'on leur refuse des soins. Les Pins, les Sapins, les Cyprès & les autres arbres verds se plaisent sur les montagnes & dans les climats chauds. Le Chêne & le Châtaignier boisent ordinairement les côteaux pierreux, & y réussissent aussi-bien que dans la plaine, pourvû que la terre soit un peu forte. On choisira un terrein bas & frais pour le Hêtre & le Charme, si l'on veut qu'ils y croissent promptement, & qu'ils se maintiennent long-tems dans leur beauté. L'Orme, l'Ypreau, le Tilleul, le Marronier & le Bouleau réuffissent dans un pays sec & dans une terre légére. L'Erable & le Sycomore, quoiqu'inférieurs aux autres arbres en beauté, ont l'avantage de croître à l'ombre: pour le Peuplier, le Frêne, l'Aune, le Tremble, & le Saule, une terre humide leur convient parfaitement.

On appelle un lieu planté d'Ormes, une Ormoie; planté de Chênes, une Chênaie; de Châtaigniers, une Châtaigneraie; d'Osiers, une Oseraie; & d'Aunes, une Aunaie, de même qu'on appelle une Cerisaie ou une Saussaie, un lieu planté de

Cerifiers & de Saules.

#### CHAPITRE III.

# DE LA MANIERE DE PLANTER toutes les différentes parties d'un beau fardin.

OUT ce que nous avons dit dans les Chapitres précédens, ne servira de rien, si l'on n'y joint ce que renserme celui-ci & le suivant, dont l'utilité & la nécessité sont assez connues. L'on aura beau avoir bien dressé, bien tracé un Jardin, & avoir fait choix de beaux arbres, toutes ces peines de viendront inutiles, si l'on ne sçait la vraie manière de planter, & les soins qu'on doit prendre des jeunes plants pour les élever parfaitement

La manière d'élever les arbres d'une belle hauteur & en peu de tems, dépend de deux choses, du bon plantage, & du soin qu'on en doit prendre selon les diverses saisons de l'année. Voyons dans ce Chapitre ce qui regarde la manière de bien planter, & remettons à parler dans le suivant des soins que

demandent les arbres.

Le plantage est différent, suivant les diverses parties qui composent un Jardin, nous allons les parcourir toutes, pour sçavoir comme il les faut planter. Commençons par les parterres.

Un parterre étant tracé, suivant ce qui a été dit dans la seconde Partie, & le Buis étant bien choisi, comme on l'a remarqué dans le Chapitre précédent ; la terre bien préparée & bien dressée; prenez un plantoir & une bêche (qui sont les deux outils dont on se sert le plus dans le Jardinage, & après avoir rafraîchi les racines du buis, & en avoir coupé un peu du chevelu, vous enfoncerez le plantoir environ d'un demi-pied, en suivant exactement la trace du dessein: retirez le plantoir, & écartez un peu le côté en dedans de la trace, pour rendre l'ouverture plus large; ensuite vous arrangerez dans cette ouverture les racines du buis que vous enfoncerez jusqu'au collet, c'est-à-dire qu'on ne voye sortir de la terre que ses seuilles: après cela l'on donne deux ou trois coups de plan-Ddii

toir en terre, tout autour de ce que l'on vient de planter, ce qui fait rapprocher la terre, & rebouche entiérement la petite rigole. Le buis étant ainsi enterré, on le borne avec le dos du plantoir, ou avec les mains, & on lui donne la forme & le contour qu'il doit avoir suivant le dessein, en plombant bien la terre tout autour, de peur qu'il ne s'évente.

Il faut se servir du plantoir par tout, excepté dans les grandes longueurs & les grands traits de buis, comme sont les plate-bandes & les grands rinceaux de broderie, où l'on peut se servir de la bêche; alors on tend un cordeau d'un bout à l'autre, suivant la trace, l'on ouvre une rigole à la bêche, & l'on y arrange le buis que l'on recouvre ensuite de terre; cela

va bien plus vîte qu'au plantoir.

Le parterre étant ainsi planté, on labourera à la bêche l'endroit destiné pour les plate-bandes, où l'on fera apporter du terreau mêlé avec de la bonne terre, que l'on dressera en dos d'âne; ensuite l'on espacera & marquera avec des piquets, les places où il faut planter les ifs & les arbrisseaux suivant le dessein, & l'on y fera faire des trous selon la grosseur de ces iss. Nous avons dit dans le Chapitre IV de la premiere Partie, que les grands ifs & les arbrisseaux n'étoient plus d'usage présentement, parce qu'ils offusquoient trop la vûe; ainsi ces ifs auront tout au plus deux ou trois pieds de haut, & les trous feront suffisamment grands à deux pieds d'ouverture en quarré, & deux pieds de profondeur. Ces trous étant faits, vous ferez apporter un if à l'un des bouts de la plate-bande, vous couperez son mannequin, & en découvrirez la motte, dont vous rafraîchirez les petites racines qui passeront; jettez un peu de bonne terre au fond du trou, & posez votre arbre dans le milieu que vous mesurerez exactement; assurez-le un peu en jettant de la terre dessus, & le comblant à moitié, plantez un autre if sur la même ligne à l'autre bout, & en ayant ainsi planté deux, vous espacerez & alignerez tous les autres deffus.

Dans les plate-bandes on espace pour l'ordinaire les ifs de 12 pieds en 12 pieds, & l'on met un arbrisseau entre-deux; cependant on est obligé de sortir de cette regle, quand les plate-bandes sont coupées ou sont en compartiment; & c'est le dessein qui vous regle, & vous assujettit à de certaines places.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. III.

On observera dans les plate-bandes tournantes & circulaires, de planter les ifs dans le milieu, à distance égale les uns des autres, & le plus droit qu'il se pourra à la vûe; c'est le plus sûr moyen, n'y ayant aucun alignement à prendre, & le cordeau n'y pouvant servir de rien. On trouvera dans cette troisiéme Partie les fleurs qui y conviennent, avec leur culture.

Voilà toute la difficulté des parterres, qu'il ne faut tondre que la seconde année qu'ils sont plantés, pour laisser prendre terre au buis & se fortifier. Alors on revisite un parterre d'un Lesbons Jarbout à l'autre, & l'on regarnit de buis, les endroits qui en diniers par la tonture racmanquent. L'on se sert de grands ciseaux pour la tonture des commodent parterres, qui doivent être serrés de près sans altérer le dessein: souvent la dans les plate-bandes & traits de buis en ligne droite, l'on ten-parterre, en dra un cordeau pour les tondre.

Le tems le plus propre pour tondre un parterre est le mois & en en serde Mai. Les beaux parterres sont tondus deux sois l'année, rant d'autres directement après les deux sèves. Si la terre étoit un peu séche, de près, cela il faudroit, pour faciliter sa reprise, arroser le buis la première un rinceau: les

année qu'il est planté.

Les allées & les contre-allées qu'on plantera d'Ormes, de effropient Tilleuls, de Marroniers, étant tracées, on y espacera de 12 tout un Despieds en 12 pieds des piquets qui marqueront la place de chaque arbre. Cette distance est pour garder un milieu entre ceux Quandon scqui ne donnent que 9 pieds d'arbre en arbre, ce qui n'est pas ra creuser des trous, il faut assez, & ceux qui en donnent 15 & 18, ce qui est trop aussi; faire mettre à 12 pieds la distance est raisonnable & plus usitée que les séparément les terres de deux autres. Dans les avenues & les allées plantées en pleine dessus, & celcampagne, l'on espace les arbres à 18 pieds & quelquesois à les du fond, afin qu'en 24, pour conserver le revenu des terres sur lesquelles on plante plantant les ces arbres. De cette maniére l'on jouit du dessus & du dessous. arbres, vous Il faut entourer ces arbres d'épines mortes pour les garantir de la terre de des bestiaux & des gens malins.

On fera faire à chaque piquer des trous de quatre pieds en & la plus quarré, & de trois pieds de profondeur. Si le fond de la terre remplie de est bon, vous vous en servirez, mais si la terre vous paroît usée sels : l'autre & séche, vous en ferez apporter de meilleure, ou vous pren-bler les trous: drez de celle de dessus, dont vous jetterez un bon demi-pied parceremuede hauteur dans le fond du trou. Vous pourrez y mettre enco-res s'abonre un lit de feuilles ou de gazon retourné, si vous en pouvez nissent.

mal - adroits au contraire

Ddiii .

trouver aisément, avec un demi-pied de terre par-dessus, cela se consomme & vaut dans la suite du fumier. Cette préparation remplit un pied de hauteur, des trois qu'on a donnés aux trous: les deux pieds restans suffisent pour planter l'arbre.

Avant que de planter vos arbres, il les faut récéper à huit ou neuf pieds de haut, en leur coupant la tête, à moins qu'ils ne soient levés en motte, comme on le dira ci-après, ou que ce ne soient de jeunes Chênes ausquels il faut conserver la tê-

te & le pivot.

On tâchera, pour la régularité, de mettre tous ces arbres à même hauteur, en les coupant sur une mesure commune. Il les faut encore rafraîchir par les racines, en ôtant l'extrêmité du chevelu, & les racines éclatées & brisées, ce qu'on appelle habiller un arbre. Malgré l'opinion de quelques Jardiniers, laissez le chevelu qui sert à faire reprendre les jeunes plants, & habillez long. Cela fait, vous poserez la racine de l'arbre dans le milieu du trou, vous étendrez bien toutes les petites racines & les garnirez de terre avec la main, en prenant garde qu'il ne s'y trouve dessous des pierres, ou des vuides, appellés Caves, qui mettent les racines en l'air, & les empêchent de se lier à la terre. Votre arbre étant bien garni, vous le ferez comla Ce sont bler entiérement de terre, en faisant abattre la (a) berge aules bords de rour du trou; la terre en est toujours meilleure & plus fraîche la terre autour du trou. que celle de dessous, outre que cela agrandit le labour; ensuite vous la plomberez en marchant dessus.

On remarquera que dans un mauvais terrein ou une terre trop légére, il faut couper court & récéper de près tous les plants, afin de les obliger à pousser plus vigoureusement. Le Tilleul doit être excepté de cette regle : aussi sujet qu'il est à se creuser, il ne tarderoit pas à le devenir dans le chicot qui

reste à sa reprise.

Outre les piquets qui marquent les trous, il faut encore aligner trois ou quatre jalons sur la même ligne & qui soient fichés entre les places destinées aux arbres, afin de pouvoir quand les trous sont saits & tous les piquets ôtés, planter deux ou trois arbres suivant ces jalons, c'est-à-dire, un arbre à chaque bout & un dans le milieu de la ligne; vous pourrez ensuite faire oter tous les jalons qui deviennent alors inutiles. Ces trois arbres vous serviront pour aligner tous les autres de la même

TROISIE' ME PARTIE. CHAP. III. rangée. Ceci est une regle générale pour planter toutes sortes d'arbres, en augmentant ou diminuant la grandeur des trous felon leur force.

Aux arbres nouvellement plantés, après avoir plombé les terres, faites jetter le lendemain trois ou quatre arrosoirs d'eau selon la force de l'arbre, cela fait des merveilles pour faire descendre les terres, & leur donner de la liaison: il seroit dangereux de mouiller les arbres sur le champ, crainte de faire du

mortier, ou de trop faire pancher les têtes.

Les personnes qui veulent avoir un beau Jardin & en peu de tems, sans se soucier d'un peu plus de dépense, se servent d'arbres levés en motte; ils gagnent par là cinq ou six années d'avance, parce que ces arbres étant levés avec une motte de terre qui couvre leurs racines, se plantent tout de leur hauteur sans rien couper; au lieu que les autres arbres dont les racines sont découvertes, n'ayant pas assez de force pour nourrir leur tête, l'on est obligé de la leur abattre, en les récépant à 8 ou 9 pieds de haut, comme l'on vient de dire. En plantant ainsi des arbres en motte, on gagne le tems qu'il faut à ces arbres. pour pousser une autre tête, outre qu'ils en sont infiniment plus beaux, & qu'ils ne montrent point leur reprise, comme ceux que l'on étête. J'ai fait planter des Ormes en motte de 30 pieds de haut & gros comme la cuisse, qui ont repris à merveille; par ce moyen on plante des arbres tout grands, ce qu'on ne faisoit pas autresois, & l'on jouit d'un Jardin dix ans plus tôt.

Il faut bien se donner de garde de suivre l'opinion de quelques \* Jardiniers, qui prétendent qu'on peut planter hardi- \* Ces Jardiment un arbre tout de sa hauteur, sans y rien couper & sans niers ont équ'il y air une motte de terre à sa racine. Ces gens-là pour ap-crit des arbres fruitiers, puyer leur opinion, disent que cette motte de terre resserrant dont ils ont trop les racines qu'on est obligé de couper courtes, cela les em-fait quelques expériences pêche de faire leur fonction & de s'étendre si vigoureusement; en ce genre: au lieu que les racines d'un arbre étant découvertes & toutes & fous ce de leur longeur, on les arrange & on les garnit de terre beau- prétendent coup mieux; & qu'étant ainsi mues de tous côtés, elles ont qu'on peut

plus de facilité à pousser & à se lier à la terre.

C'est une opinion que l'expérience a fait souvent trouver manière de fausse, & que l'on ne conseille nullement de suivre; quand transplanter sans motteles les arbres n'ont point de terre au pied, ou que la motte s'est Ormes & les

aussi les en croire fur la

autres arbres cassée en les apportant, ils sont en très-grand danger de moudes Jardins, rir; la sève ne peut pas d'elle-même avoir assez de force pour de propreté, rir; la sève ne peut pas d'elle-même avoir assez de force pour de l'arbre, se pour pourrir sa tête, si elle dont la cul- monter jusqu'au haut de l'arbre, & pour nourrir sa tête, si elle ture leur est n'est aidée par cette motre de terre, qui est la même où l'on a élevé l'arbre, & qui nourrit & entretient ses racines, jusqu'à ce qu'elles ayent la force de percer dans la nouvelle terre d'alentour. On donnera dans le Chapitre V, la manière de lever les arbres en motte.

> Pour planter les palissades, on tendra un cordeau suivant la la trace ou la rangée d'arbres, s'il y en a, & l'on ouvrira à la bêche une tranchée ou rigole d'un pied de profondeur, en prenant garde de conserver un de ses côtés sans l'ébouler, & d'ouvrir cette rigole en dedans de l'allée, ce qui vaut toujours mieux pour le plant. Cela fait, mettez en terre le genou gauche au bord de la rigole, & prenez le plant brin à brin, après avoir un peu rafraîchi l'extrêmité de ses racines, espacez-le de deux ou trois pouces selon sa grosseur, & accottez-le contre la terre, qui sera coupée à pied droit d'un des côtés de la rigole; soutenez le plant avec le revers de la main gauche, & de la droite jettez de la terre sur les racines, jusqu'à ce qu'elles soient couvertes. Prenez garde que le plant soit bien dressé & bien accommodé l'un dans l'autre : après cela comblez la rigole, & plombez la terre avec les pieds.

> Les palissades plantées si fortes & si hautes, comme de 6 à 7 pieds, ne sont pas si sûres à la reprise, que la jeune Charmille qui est infiniment meilleure : les Jardiniers ont la méchante coûtume de récéper une Charmille à fleur de terre, ce qui lui nuit beaucoup, & l'empêche de devenir droite, ne faisant alors que des chicots qui s'épanouissent de côtés & d'autres. J'ai fait l'expérience d'une Charmille ainsi rognée, & d'une autre qu'on avoit laissée toute de sa hauteur, & j'ai trouvé que celle qui n'avoit pas été rognée, étoit mieux venue & bien plus

droite que l'autre, quoique dans le même terrein.

On doit laisser un peu de place derriére les palissades, quand on les plante contre un mur, en partie pour la palissade, asin qu'on la puisse labourer & tondre par derriére, & en partie pour le mur qui s'en conserve beaucoup mieux & plus long-

tems.

Comme il n'y a rien de plus difficile à faire venir dans un Jardin .

Jardin, que les palissades, elles demandent beaucoup plus d'attention que le reste. Pour les élever belles & les faire durer long-tems, il faut les exposer hors d'un bois au grand air, & outre cela qu'il n'y ait point d'arbres plantés dedans, surtout des Ormes; à moins que la palissade ne soit récépée à 10 ou 12 pieds de haut, & que l'on n'élague beaucoup les arbres au-dessus. Si au contraire elles sont plantées dans un bois de haute-surie, ou sous des Marroniers, elles creveront bien vîte, & ne s'y éleveront que pendant que les arbres seront jeunes, ou à la faveur d'un bon terrein frais. On peut cependant élever de belles palissades dans un bois, en observant ce qui

La manière ordinaire en plantant des bois, est de border les allées par des Ormes, des Tilleuls, des Marroniers, avec de la Charmille ou de l'Erable au pied pour former la palissade: si l'on vouloit s'épargner le chagrin infaillible de la voir mourir dix ou douze ans après, parce qu'elle s'étouffe sous les grands arbres, on y remédieroit en plantant les bordures d'un bois, de Charmilles seules sans aucun arbre, & laissant par derriére une lisière de 6 à 7 pieds de large régnante tout au tour, c'est à-dire, une clairière sans suraie, ni broussailles entre les palissades & le bois. Alors elles jouiroient d'un grand air des deux côtés, & se maintiendroient long-tems en état, cet espace ne dégrade point les bois qui s'élevant par-dessus, forment de loin des feuillages fort agréables. Cette place vuide servira encore à labourer commodément les palissades, & à passer l'échelle double pour les tondre par derrière. L'on observera qu'il faut couper à pied droit les branches qui s'échappent du bois, afin qu'en tombant dessus, elles ne dérobent point cet espace d'air si nécessaire à la palissade.

Il faut avouer cependant que ces sortes d'allées sont plus long-tems à se former & à donner du couvert que les autres, où les arbres marquent dès la seconde année: l'on peut dans un grand Jardin, avoir des allées plantées de l'une & de l'autre manière, asin de s'y pouvoir promener à l'ombre à toutes les

différentes heures du jour.

fuit.

Voici une autre pratique fort simple de planter les allées d'un bois, qui est d'isoler les rangées d'arbres des deux côtés & à 3 ou 4 pieds derriére planter les broussailles des quarrés

Еe

de bois en alignement, de manière qu'étant tondues à pied droit, elles forment des espèces de palissades, qui à la vérité, ne sont jamais si belles, ni si garnies que les autres, mais qui dureront bien davantage, & ne demandent que peu d'entretien. Ces sortes de palissades sont toujours un sond de verdure qui ne laisse pas d'être sort agréable à la vûe. Celles de jeunes Chênes & de Châtaigniers réussissent très-bien dans ce projet. On peut encore espacer des arbres isolés à 4 ou 6 pieds de la palissade, ce qui sorme de petites contre-allées, telles qu'on en voit à S. Cloud & à Trianon. Si l'on veut même accompagner ces arbres isolés d'une banquette de Buis, d'Is ou de Charmille, les allées en seront encore plus belles, pourvû qu'elles

soient un peu larges.

Venons à la manière de planter les portiques & les décorations champêtres qui sont composés de colonnes, de trumeaux, de montans ou pilastres saillans. Choisissez dans une pépinière des Ormes hauts & menus, rameux le long de la tige, toujours des mâles, à cause de leur petite seuille serrée & tousue, qui se tond mieux que la femelle, plantez-les sans leur couper la tête & avec toutes leurs ramilles; si c'est pour quelque trumeau un peu large, vous en mettrez plusieurs, & si c'est pour une colonne, cherchez un arbre branchu tout au tour, que vous conduirez & élaguerez dans la forme d'une colonne, le faifant ramiller de tous côtés, & profitant avec adresse de toutes ses branches pour former cette rondeur. Il faudra le dépouiller à 4 ou 5 pieds de haut, afin de le faire monter, & l'on garnit le bas de la colonne, de charmille & d'ormeaux, pour figurer la base & le socle. Au-dessus de la colonne on formera du même arbre son chapiteau, & pour la corniche & l'entablement on se servira de branches échappées de la palissade du fond, que l'on tirera avec des fils de fer, pour les attacher sur des perches traversantes d'un bout à l'autre, & portées par d'autres perches ou montans de bois, sur lesquelles on attachera toutes les petites branches de l'Orme destiné à former le trumeau ou la colonne, en les contraignant avec de l'oser à prendre le sens que l'on veut. Ces branches tirées artistement & bien entrelacées les unes dans les autres, cachent & recouvrent ces perches, & composent des colonnades toutes vertes, avec des corniches & des entablemens faillans d'un pied & plus, s'il est nécessaire.

Ces colonnes se plantent presque toujours isolées, afin de pouvoir passer le ciseau tout autour pour les tondre. Pour les piédestaux, ils peuvent être isolés ou non, cela ne fait rien à leur construction. Les chapiteaux, bases & corniches se taillent en chamfrain à l'extrêmité des colonnes ou des pilastres, audessus desquels on pratique des boules & des vases de verdure, formés par le bouquet de l'arbre qui fait la colonne ou le trumeau, ou bien par des brins de charmille tirés de la palissade. L'on détache ces vases de leurs boules & de la corniche, par Les Archiune petite tige d'un pied ou deux, selon la hauteur du porti- tectes obserque, à cause de l'effet de la perspective.

ventla même

Pour les palissades percées en arcades, si le dessein les fait les bâtimens. voir ouvertes jusqu'en bas, on tracera sur terre une ligne, où l'on prendra la largeur des ouvertures, & l'on marquera celle des trumeaux ou pilastres que l'on fera ouvrir en rigoles pour y planter le plant destiné. Si au contraire elles sont enclavées d'une banquette où elles viennent mourir, c'est-à-dire, qu'elles ne descendent pas jusqu'à terre, à l'exception des portes, on fera faire une rigole tout du long sans réserve, & l'on y plantera la charmille, en observant pour jouir plus tôt, d'en mettre de la plus haute dans l'endroit des trumeaux, ou bien d'y planter un Tilleul ou un Orme, afin de former promptement la corniche & le vase d'en-haut, qui sont toujours les plus longs à venir. On soutiendra ces jeunes plants avec des treillages grossiers, sur lesquels on palisse proprement les branches, jusqu'à ce qu'ils soient assez élevés pour être cintrés & former l'arcade, autour d'un cerceau attaché aux deux montans du treillage.

Les berceaux, les cabiners & les galeries de verdure se plantent de même que les portiques & les arcades, à la différence seulement qu'il faut deux rangs de portiques à quatre piliers pour composer ces galeries; alors les Ormes plantés aux quatre piliers se croisent sur des cerceaux dans le haut, & par leurs branches tirées avec des fils de fer & contraintes sur ces cerceaux, forment des voûtes vertes fort agréables, qui sont

percées à jour.

On tond ces arcades, ces colonnes, portiques & cabinets presque tout aux ciseaux, excepté les corniches & les trumeaux,

que l'on tond au croissant & à la serpette, en ménageant quelques branches pour garnir les vuides: on aura une mesure de bois pour contourner les colonnes, une pour les cintres, & une autre pour tailler en chamfrain les corniches, bases & chapiteaux: toutes ces mesures seront taillées suivant le dessein qui a servi à leur première construction. Ces morceaux devenus forts, se soûtiennent d'eux-mêmes sans aucun entretien des treillages, qui n'ont servi qu'à les élever & à les saire monter.

On observera que si l'on ne se sert que de grande charmille pour former ces décorations sans aucun arbre, on la doit planter très-serrée & sort garnie pour l'empêcher de trop grossir. Si l'on y emploie des arbres, il ne les faudra plier qu'après la seconde ou la troisséme année qu'ils sont plantés & bien repris, sans cela l'on pourroit trop ébranler leurs racines, & les empê-

cher de se lier à la terre.

Pour les boules d'Ormes en manière d'Orangers, on choisira des Ormes à petites seuilles, bien droits, dont la tige ait 6 à 7 pieds de haut, & l'on taillera en boule de 3 pieds environ de diamétre, la tête de ces arbres. Si ces boules d'Ormes sont accompagnées de leur caisse, l'on plantera au pied des arbres des brins de charmille que l'on tondra quarrément de tous côtés, ou en manière de pots avec des anses, pour faire croire

que la caisse & l'arbre ne sont qu'un.

La chose la plus essentielle à remarquer dans le plantage, c'est de ne point mettre de fumier dans les trous où vous voulez planter des arbres, sous prétexte de les fumer: si vous mettez le fumier trop bas, il devient inutile, à cause que son sel ne tombera pas sur les racines, & que par sa pesanteur il descendra toujours vers son centre. Si vous le mettez un peu au-dessus, il pourrira le tronc de l'arbre, y attirera des vers & féchera la terre, il n'en faut pas davantage pour causer la mortalité aux jeunes plants. On ne doit mettre dans ces trous que de la bonne terre neuve, ou bien un lit de feuilles ou de gazon répandu dans le fond, comme nous venons de dire; & pour garantir des grandes chaleurs de l'Eté, les arbres nouvellement plantés, on étendra tout autour de leur pied sur la superficie de la terre, environ un demi pied d'épais de fumier peu consommé, parce qu'alors il est plus rempli de sels & d'esprits végétaux, que les pluies & les arrosemens seront sondre sur les racines des arbres.

Si vous avez des trous & des rigoles à faire dans des terres rapportées, fabloneuses & méchantes d'elles-mêmes, soit pour planter des palissades ou des rangées d'arbres, il faut saire de bonnes tranchées d'un bout à l'autre sans interruption, de 4 pieds de large & de 3 de prosondeur, en un mot essondrer le terrein, & y faire apporter de la bonne terre pour en remplir la tranchée: l'on pourra dans cette terre planter hardiment les arbres, qui sans cette précaution n'y seroient que languir.

A l'égard des bois & des bosquets, on en distingue de six sortes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans le Chapitre V I de la première Partie; sçavoir les forêts & les grands bois de haute-futaie, les bois taillis, les bosquets de moyenne sutaie à hautes palissades, les bosquets découverts & à compartiment, les bois plantés en quinconce & les bois verds. Il est bon de les parcourir l'un après l'autre, en distinguant les dissérentes ma-

niéres de les planter.

Les forêts & les grands bois de haute-futaie se sément ordinairement de différentes graines & de fruits. On se contente dans les terres destinées pour planter un bois, d'y faire donner un labour, & d'y semer du gland, de la châtaigne, &c. comme on fait le bled; ou bien l'on fait piquer du gland en terre de 6 pieds en 6 pieds, suivant des traces faites à la besoche, ce qui va très-vîte, & fait que les arbres se trouvent un jour espacés plus réguliérement.

La meilleure méthode de planter les bois, c'est d'avoir de jeunes plants enracinés; pour lors il saut les planter à 6 pieds de distance l'un de l'autre, & observer surtout de ne leur point couper la tête, ce qui les empêcheroit de monter & de

former un jour une belle furaie.

Les bois taillis se plantent ou se sément de la même façon que les bois de haute-surie, avec ces dissérences, que l'on espace les plants, ou qu'on pique les fruits à 3 pieds l'un de l'autre, & que l'on coupe le haut du jeune plant, pour le faire pousser en branches & s'écarter en buissons, ce qui s'appelle sepée. On doit couper ordinairement les bois taillis tous les 7 ou 9 ans, selon la bonté du terrein, en laissant des baliveaux, & on les coupe rez-terre sur les vieilles souches qui repoussent incontinent après.

Les bosquets de moyenne suraie à hautes palissades, deman-

E e iij

dent plus de soin dans la manière de les planter. Après avoir fair labourer la terre, l'avoir améliorée en cas de besoin, avoir tracé exactement le dessein du bois, vous planterez les allées, falles, cabinets, comme nous venons d'enseigner dans ce Chapitre en parlant des allées. Vous planterez de même les palissades, en suivant exactement les contours & retours du dessein, & en faisant ouvrir des rigoles, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus. Pour remplir le milieu du bois dont il s'agit ici, faites des traces au cordeau à la distance de 6 pieds l'une de l'autre, que vous ferez ouvrir en rigoles, de la largeur & profondeur d'un fer de bêche; plantez-y du plant d'Ormeaux, Châraigniers & autres, à 3 pieds de distance. Après que ce plant sera planté & recouvert entiérement, semez entre chaque rigole, ou piquez du gland, de la châtaigne & de toutes sortes de graines; cela formera du garni & de la brouffaille, & les rangées du plant enraciné formeront un jour de la futaie, par les soins qu'on prendra de l'élaguer, & de le conduire trèshaut.

On observera encore pour garnir un bois plus vîte & en avoir plus tôt du plaisir, de planter du plant un peu sort dans les quarrés, & de marcotter les longues branches traînantes à terre, au lieu de les couper; cela avance bien plus que de semer du gland, comme l'on fait pour planter les grands bois & les taillis. On peut encore y planter de jeunes Chênes & être sûr de leur reprise; pourvû qu'on leur conserve le pivot, qu'on en-

foncera dans un trou fait avec un pieu.

Les bosquets découverts & à compartiment sont très-dissérens des suraies & des taillis, en ce que le milieu de leurs quarrés est vuide de bois, & rempli seulement de piéces de gazon à compartiment, que l'on sémera ou plaquera dans la même intention qu'il est marqué dans le dessein, & suivant ce qui en a été dit dans le Chapitre VII de la première Partie. A l'égard des allées & des palissades de ces bois, elles se planteront toujours à hauteur d'appui & en banquettes, à cause de la vûe. Pour espacer les arbres dans le contour du dessein, observez qu'ils ne soient pas si près l'un de l'autre, ni si éloignés; les angles & les oreilles des salles vous guident en cette occasion, & chaque angle pour bien marquer le dessein, demande un arbre. Cependant quand trois angles sont trop proches, plantez

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. III.

les arbres dans les deux faillans, & ne mettez rien dans l'angle

rentrant, la charmille fera le reste.

Les quinconces se plantent comme les allées, n'étant effectivement autre chose que des rangs d'arbres, & plusieurs allées paralléles, qui s'alignent & s'ensilent l'une dans l'autre; l'on prendra garde seulement en plantant ces bois, de se bien retourner d'équerre, & que les arbres soient droits, s'ensilent d'angle en angle, & se rapportent juste l'un à l'autre, ç'en est la beauté. Il ne faut ni palissades, ni broussailles dans ces bois, ainsi il est fort aisé de les planter. On y séme quelquesois sous les arbres, des piéces de gazon, en conservant des allées ratissées, pour former quelques desseins.

Les bois verds se plantent de la même manière que les autres, il n'y a pas plus de difficulté; l'on aura recours au Chapitre précédent, pour faire choix des arbres qui conviennent le mieux pour planter les allées, les palissades & les quarrés

de ces bois.

Comme il n'y a rien de plus long à croître qu'un bois, il faut consulter le terrein où on le veut planter, en examinant par des souilles saites en plusieurs endroits, le sond naturel de la terre, & regardant les herbes qui la couvrent. Si la terre se trouve humide, & qu'elle soit couverte de roseaux, de joncs & de queues de Renard, on y plantera des arbres aquatiques; si elle est séche, les arbres appellés sauvages y conviendront mieux; c'est ainsi qu'on doit toujours regarder ce qui peut convenir au naturel de la terre, autrement les bois seront long-tems à s'élever.

On voit par-là la différence qu'il y a des bois avec les parterres & les boulingrins, qui sont plus beaux dès le premier jour qu'on les a plantés que dans la suite, au lieu qu'un bois dans sa jeunesse n'a rien que d'imparsait; la privation de cet ombrage qui fait tant de plaisir dans les Jardins, lui sait souhaiter tou-

jours un peu d'ancienneté.

Quand on aura à regarnir d'anciens bois, dégradés, soit dans leurs quarrés ou dans leurs lisiéres & bordages plantés d'arbres & de palissades, on aura plus de peine à y faire venir quelque chose, que dans un jeune plant; les arbres meurent facilement sous une suraie, quand même on choisiroit l'espéce la moins délicate. L'on n'y pourra élever que des broussailles de Lilas, de Sureau, de Sycomore, du Buis & de l'Ormille, & si l'on veut

absolument y planter quelques arbres, il faut percer au-dessus un jour perpendiculaire, pour leur donner de l'air: sans cette précaution les arbres viendront rabougris, & étant offusqués, mourront promptement. La terre remplie de racines & usée entiérement, est encore peu propre à faire reprendre de jeunes plants: ainsi l'on aura soin de faire des trous un peu grands & profonds, de les vuider de leur mauvaise terre, & de les remplir de la meilleure que l'on aura, c'est-à-dire, une terre neuve & fraîche. L'on marquera ces arbres avec de la paille ou de l'osier, afin de les distinguer des autres, & d'en prendre foin pendant l'Eté. En faisant les trous, prenez garde d'endommager quelques grosses racines voisines, cela feroit mourir de grands arbres, & par-là vous dégraderiez encore plus le bois.

Pour ce qui regarde le tems de planter les arbres, il vaut mieux en général s'y prendre avant l'Hiver, dans les mois de Novembre & de Décembre, qu'au commencement du Printems, comme au mois de Mars. Les arbres & leurs racines ont le tems pendant l'Hiver, de s'accoûtumer à la terre & de la goûter en attendant la sève, outre que les pluies & les neiges fondues trempent & humectent les racines, ce qui les lie à la terre. Les arbres n'ont point tous ces avantages, lorsqu'on les plante après l'Hiver; comme ils sont mûs & transportés trop près du tems de la sève, ils ont plus de peine à s'accoûtumer à une nouvelle terre, & à y produire aussi-tôt des ra-

cines.

lonne.

(a) Thomas Quelques (a) Philosophes qui admettent une sensation dans ab Horto, le les plantes, la prouvent par celle que l'on nomme Sensiti-Docteur Rai ve. D'autres disent que pendant l'Hiver les plantes ont le le de l'Uni- tems de digérer & d'attirer les sucs de la terre, & pour ainsi vers, par Co-dire, se réveillent à la chaleur du Printems par une humeur

qui fermente en feuilles, en fleurs & en fruits.

On observera que dans les pays secs, il convient mieux de planter avant l'Hiver, afin que les arbres nouvellement plantés, profitent des pluies & des neiges fondues, dont ils ont grand besoin, pour tempérer cette sécheresse naturelle. Il ne faudra pas aussi planter si avant, parce que les eaux, tant des pluies que des arrosemens, seroient imbibées en terre avant qu'elles pussent descendre jusqu'aux racines. Dans les terres humides, il faut attendre au contraire le mois de Mars, où la

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. III.

terre s'étant déchargée de cette grande humidité de l'Hiver, est plus propre à la reprise des jeunes plants. Dans les pays ma- Chantilly, récageux on leve les vannes des canaux & des étangs, pour y Liancourt. pouvoir planter, sans cette précaution l'eau seroit dans les trous des arbres: on plantera autant profondément que le niveau de l'eau le pourra permettre.

On choisira toujours un tems sec pour planter, parce que la terre étant bien féche, se glisse mieux autour des racines, sans y laisser aucun vuide, & qu'il ne s'y fait point de mortier, qui

est fort nuisible à la reprise des arbres.

Quelques personnes prétendent qu'on doit faire une obfervation en plantant un arbre, qui est de le tourner à la même exposition du Soleil, où il étoit avant que de le déplanter: cette attention n'est bonne tout au plus que pour les arbres fruitiers, & ne doit jamais arrêter un Jardinier dans tous les autres travaux.

Quelquefois quand il se rencontre un arbre dont la tige a quelque coude, l'on observera en le plantant de tourner ce coude à l'opposite du Soleil du Midi, qui l'attire à lui, & par ce moyen le redresse. Sans cela on doit toujours tourner un arbre sur le sens où il paroît le plus droit sur son alignement.

Il peut survenir une autre difficulté, qu'il est bon d'éclaircir. Voici en quoi elle consiste: quand un dessein est tracé, surtout celui d'un bois, où il y a des allées tournantes, dont les arbres ne peuvent s'aligner l'un sur l'autre, l'on se trouve fort embarrassé, aprés que le trou est fait & le piquet ôté, de planter un arbre sans aucun alignement & sans aucune mesure qui puissent

vous régler.

Pour se tirer de cet embarras, avant que de faire le trou & d'ôter le piquet, posez-en quatre autres, qui s'alignent en croix fur ce piquet du milieu, qui est celui que l'on doit déplacer, ainsi qu'il se voit dans cette Figure. L'on prendra garde de planter ces piquets un peu loin de l'endroit où l'on doit faire le trou , afin qu'on puisse jetter les terres qui en sortiront, sans couvrir ces piquets.



Ce moyen vous fera retrouver la place de votre arbre, en le mettant directement dans le milieu du trou, en sorte que les quatre piquets s'alignent & se croisent sur l'arbre, de même

qu'ils faisoient sur le piquet que vous avez ôté.

Il ne faut pas oublier de parler de quelques arbres qui se plantent sans faire de grands trous, tels que le Saule, le Peuplier, le Marsaut, le Sureau, le Figuier, le Jasmin, & autres. On coupe seulement des branches sans racines, appellées Plançons, que l'on aiguise par un bout en pied de biche; on fait avec un pieu de fer ou de bois, un trou en terre où l'on siche les plançons, en prenant garde d'écorcher leur écorce, & avec le pieu même on fait couler de la terre pour remplir le trou, que l'on plombe pour mieux assurer le plançon.

Après avoir donné la manière de planter toutes les dissérentes parties d'un Jardin, passons maintenant aux soins que l'on doit prendre des jeunes plants pour les bien élever.



#### CHAPITRE IV.

DU SOIN QUE L'ON DOIT prendre des plants pour les bien élever, avec les moyens de les garantir des maladies & des insectes qui les attaquent.

S I l'on veut jouir en peu de tems des arbres dont on aura planté un Jardin, c'est en leur donnant les soins qui leur sont nécessaires, selon les dissérentes saisons de l'année, ce qui demande à la vérité beaucoup d'attention: mais le plaisir de voir avancer promptement des ouvrages que l'on a créés soi-même, dédommage agréablement de ces peines; sans leur secours on a le chagrin de voir mourir & sécher sur le pied, la plûpart des arbres d'un Jardin.

Les soins qu'on doit prendre des jeunes plants consistent en trois choses, dans les labours, dans les arrosemens, & dans la manière de les conduire pendant les premières années.

Le plus nécessaire de ces trois soins est le labour qui sert non-seulement à rendre les sels plus actifs par le passage des caux, mais encore à communiquer aux terres les sels que l'air y précipite. Il faut quatre labours par an, deux grands & deux petits que l'on appelle binages. Le premier grand labour se fait à l'entrée de l'Hiver. Il sera de 9 à 10 pouces de profondeur dans une terre légére, & de 6 seulement dans un terrein humide; le second labour commencera au Printems. On fait les deux petits l'un à la S. Jean d'Eté & l'autre dans le mois d'Août.

La raison de ces dissérens labours & des dissérens tems ausquels on les doit saire, c'est qu'à l'entrée de l'Hiver les arbres n'étant plus en sève, il n'y a point de danger de leur donner un grand labour, c'est-à-dire, un prosond labour; outre que cela coupe la trace des taupes, & la racine des mauvaises herbes, cela donne encore passage aux pluies & aux neiges fréquentes en cette saison, ce qui trempe la terre très-avant. Voilà

Ffij

pour le premier grand labour. A l'égard du second qui se fait au commencement du Printens, comme dans le mois de Mars, on ne risque rien de donner un labour un peu prosond à la terre, qui ne travaille pas alors si vigoureusement, & qui ne

craint point encore la grande chaleur.

Les deux petits labours appellés binages, c'est-à-dire, seconds labours, doivent être moins prosonds que les autres, parce qu'ils sont faits pendant les deux sèves, où il y auroit du risque de souilser la terre trop avant, d'éventer les racines, ou d'en couper le chevelu. Il ne saut dans les binages, que peler & ratisser la superficie de la terre, ce qu'on appelle sersouir, de crainte que la chaleur ne pénétre jusqu'aux racines, & seulément pour ôter les méchantes herbes qui absorbent la plus grande partie des sels de la terre, & qui poussent en abondance dans cette saison, comme aussi pour donner entrée aux rosées du matin & aux pluies, qui facilitent beaucoup la sève.

Si la terre restoit en masse, ses parties n'agiroient que très-soiblement, au lieu qu'un remuement de terre dissout les sels qui se portent bien plus promptement sur les racines, & sont prendre par le moyen de la sève un plus bel accroissement aux arbres: ces sels de la terre ne produiroient aucun esset, ils se tiendroient fortement attachés à la masse comprimée de la terre, s'ils n'étoient dissous par les humidités d'en-haut qui

font les pluies & les arrosemens.

On dit ordinairement que pour avoir bien soin d'un bois, il le faut entretenir comme une vigne, où l'on ne souffre jamais

d'herbes.

Les arbres isolés, c'est-à-dire, qui ne sont point engagés dans une palissade, dans un bois ou une plate-bande, & autour desquels on peut se promener, seront labourés de quatre pieds en quarré; & les palissades de deux pieds de large par derrière, l'allée ratissée leur servant de labour par-devant.

On se sert pour les grands labours de houes & de bêches, & pour les petits de binettes, de ratissoires & de sersouettes. Quand l'herbe est trop grande, avant que de labourer, on la

fait arracher à la main, ce qu'on appelle sarcler.

Pour faire ces labours utilement & les donner à propos, il faut consulter la qualité naturelle de la terre: un tems propre pour labourer les terres légéres & sèches, ne le seroit point

du tout pour les terres fortes & humides; ainsi comme les terres légéres & sèches ont besoin d'humidité, pour corriger leur trop grande chaleur, on les labourera un peu avant la pluie ou incontinent après, asin de procurer un prompt écoulement aux eaux qui pourroient se perdre ailleurs par trop de retardement. Au contraire, on labourera les terres fortes & humides, dans les plus grandes chaleurs, dont elles ont plus besoin que d'eau; ce qui empêchera encore ces terres de se gercer & de se fendre. Ces labours saits avec ces observations, entretiennent la terre bien plus long-tems fraîche, & en valent insiniment mieux pour les plants.

On butera le pied des arbres dans les terres humides pendant l'Hiver, afin que les pluies & les neiges ne séjournent point trop sur leurs racines, & l'on se contentera de trois labours dans les terres sèches, parce qu'on pourroit craindre que le peu de sels & de substance de ces sortes de terres ne pût s'évaporer.

Les arrosemens sont le second soin qu'on doit prendre des jeunes plants; ils servent, ainsi que les labours, à dissoudre & à faire agir les sels de la terre, qui sans cela resteroient en masse; ils mêlent l'eau avec l'air, & procurent une nourriture convenable aux tendres chevelus des jeunes arbres. Les arrosemens doivent être fréquens & abondans: lorsqu'ils sont petits, ils ne servent qu'à altérer davantage la terre, semblables à une goutte d'eau jettée dans un grand seu, qui en irrite encore la slâme.

L'heure la plus propre pour arroser est le matin ou le soir; pendant la grande chaleur du jour on ne doit arroser que dans les bois & les lieux à l'ombre.

Il faut observer une chose avant que d'arroser, qui est de couvrir le pied des arbres & des palissades, avec du grand sunier ou de la litière, que l'on étendra sur la superficie de la erre, ainsi qu'on a déja dit. Les arrosemens en sont bien meileurs; l'eau passe à travers ce sumier, comme par un crible, ne fait point de mortier, & la terre étant par le moyen de ce umier à l'abri des rayons du Soleil, en conserve plus longems sa fraîcheur.

Comme ce fumier seroit vilain à voir dans une belle allée, on l'enfouit à sleur de terre, & l'on sable l'allée par-dessus, ce jui paroît aussi propre, & est de la même utilité pour l'arbre.

Ffiii

On se serre d'arrosoirs pour les lieux proches; mais quand il faut porter l'eau un peu loin, on remplit un petit tonneau comme un quarraut, que l'on mene sur une brouette aux endroits nécessaires; il faut environ deux arrosoirs ou deux seaux d'eau à chaque arbre, selon qu'il paroît altéré. L'on connoît ce besoin, quand la terre se fend, & boit l'eau promptement. On creusera un cerne ou petit bassin au pied de l'arbre pour servir d'entonnoir à l'eau qui pourroit couler autre part.

On peut encore se servir de longues goutiéres de bois ou de rigoles cimentées, pour conduire l'eau d'un bassin ou d'un puits, le long d'une allée, avec des tonneaux enfoncés en terre d'espace en espace pour recevoir ces eaux, & y puiser dans le besoin; mais cela n'est guére propre dans un Jardin, à moins

que ce ne soit dans un potager.

A l'égard des palissades & des rangées de jeunes plants dans un bois, il faut leur donner de l'eau, tant qu'ils en auront besoin, en creusant auparavant une petite rigole tout du long, pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Il vaudroit encore mieux n'avoir jamais commencé à arrofer les jeunes plants, que de discontinuer de le faire, ce qui les fait

mourir & sécher dans les grandes chaleurs.

Le troisième soin est de conduire & d'élaguer les jeunes arbres: cela ne demande qu'un peu d'intelligence, pour distinguer dans un arbre chargé de plusieurs branches qui le rendent difforme, celles qu'on doit laisser pour l'élever un jour très-beau & très-droit.

On doit tenir pour régle générale, qu'un arbre de haute-futaie, pour être estimé beau, ne doit avoir qu'un jet montant, qu'il doit être très-haut de tige, comme de 20 à 30 pieds, sans fourches ni branches; ensuite on lui laisse former sa tête Tels sont les comme il veut. Au contraire, quand la tige d'un arbre est Marroniers de la grande trop basse, les sourches en sont désagréables à la vûe, aussiallée des bien que quand l'arbre a plus d'un montant : il ressemble alors Thuilleries, à un Pommier ou à ces Chandeliers de Noël tortillés en sept qui ont presque tous ce branches.

Si ce sont des arbres étêtés que l'on veut conduire, on les épluchera la premiére année, en ôrant avec la main tous les petits boutons qui sont le long de la tige, afin que la sève monte & se réunisse tout en haut, pour former une nouvelle

défaut.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. IV.

tête. La seconde année de leur pousse, l'on choisira parmi toutes ces branches, celle qui sera la plus sorte & la plus droite sur le pied de l'arbre, c'est-à-dire, qui y tombera le plus

aplomb, & l'on coupera sans réserve toutes les autres.

Lorsqu'on se trouve embarrassé dans le choix d'une branche, n'y en ayant pas de bien droite sur l'arbre, il en faudra laisser deux jusqu'à l'année suivante, que l'on coupera la moindre. Il arrive quelquesois qu'on est obligé de laisser trois branches sur un arbre, quand celle du milieu qu'on doit élever comme la plus aplomb sur le pied, se trouve la plus soible de toutes, & souvent un peu versée. Alors on passe un bâton à travers ces branches, pour contraindre & dresser celle du milieu; on en pèle l'écorce tout autour, environ de deux pouces de large, à l'endroit d'où elles sortent du maître brin, pour en arrêter la sève qui n'est portée de cette manière que dans la branche du milieu. Les deux autres branches meurent, & quand celle du milieu se peut soûtenir d'elle-même, on les coupe tout-à-fait: ainsi des trois branches qu'on avoit laissées d'abord, il n'en reste plus qu'une bien droite.

Ce qui détermine à ne laisser qu'une seule branche à un arbre, c'est qu'il s'en porte mieux, qu'il en devient plus gros, plus beau, & croît plus vîte: cette branche ayant elle seule toute la nourriture de la sève; au lieu que quand il se trouve quatre ou cinq branches sur le même arbre, cette sève étant partagée en quatre ou cinq portions, rend ces branches plus soibles & moins élevées. J'ai conduit de cette manière des Ormes étêtés, qui en cinq ou six ans ont formé une tête belle,

droite & de 15 à 20 pieds de haut.

S'il se trouve un petit coude à une tige, on fait avec la pointe de la serpette des sentes dans l'écorce le long du coude; la sève qui s'y porte avec plus d'abondance, y regorge, pour ainsi dire, & remplit en deux ou trois ans ces cavités, de sorte que

l'arbre grossissant, le coude disparoît.

Quand on plante des arbres sans leur couper la tête, comme ceux qui sont en motte, on ne leur laisse qu'un petit bouquet en haut, asin que l'arbre ayant peu de branches & de charge, la racine puisse plus facilement nourrir sa tête.

On a présentement une nouvelle manière de dresser les allées, c'est de couper les arbres à pied droit dans les dehors de

l'allée pour les faire pousser dans le milieu, & former des ber-

ceaux; ces allées s'appellent allées à la Gilberte.

La meilleure manière de bien élever & dresser des allées, On attache est de ne point épargner deux choses: la première, de mettre ces perches des perches à chaque arbre pour les conduire, sans cela les" avec de l'o- arbres versent, leur tête devient tortue & est fort exposée à core mieux être éclatée par les vents. La seconde, c'est de faire grossièreavec du fil de ment des treillages de petites perches liées avec de l'osier, pour tant entre la soûtenir & élever les palissades un peu fortes, qui sans ce seperche & l'ar-cours, ne se dressent jamais bien sur leur pied; cela est assurédes copeaux ment de quelque dépense, mais elle est indispensable. Pour redresser de vieux arbres qui versent ou qui sont tortus,

de bois ou du

l'arbre.

cuir accom-modés de tel- & que bien des gens abattroient, on a trouvé un expédient, le façon, que qui est de les tirer sur leur sens avec un trueil & des cordages, le fil deserne jusqu'à ce qu'ils soient droits, & ensuite avec de gros fils de endommager fer les contraindre & les attacher sur d'autres arbres voisins les plus propres à les entretenir dans cet état. On met du cuir entre les boucles du sil de fer, crainte qu'il n'écorche l'arbre & ne le coupe. Si l'arbre avoit un coude considérable, qu'avec le trueil on n'eût pû redresser, on y mettroit une piéce de bois en étrésillon, qui arc-bouteroit contre le coude & directement dans l'endroit, avec un morceau de cuir entre l'arbre & l'étrésillon, que l'on attachera avec de grands clous, de peur qu'il ne glisse. Cet arc-boutant doit rester pendant la sève, qui par son suc nourricier rend un arbre plus capable que dans tout autre tems, de prendre la nouvelle impression qu'on lui veut donner; cela n'empêche pas qu'il ne faille encore se servir du trueil pour faire revenir la tête de l'arbre à l'aplomb du pied, & l'entretenir avec un fil de fer comme dans la premiére manière. Quand ce ne sont que de jeunes arbres droits qui versent seulement, on ensonce des piquets rez-terre, appellés Tuteurs, pour en contraindre les racines, après les avoir tiré avec des cordages. Il y a de certains arbres, qu'il est impossible de redresser soit à cause de leur grand âge, soit à cause de leur difformité, ainsi l'on aura plus tôt fait en cette occasson de les abattre, & d'en planter d'autres à la place.

Les jeunes palissades, la seconde année de la pousse, après avoir été regarnies dans les bréches, se prennent de près des deux côtés, c'est-à-dire, par derriére & par-devant, en les

tondant

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. IV. zondant aux cifeaux, c'est le moyen de les faire monter & élever droites. Il ne faut jamais toucher au montant, en les récépant par-dessus pour les mettre d'égale hauteur : ce qui les empêche de pousser si droit & si vîte, & ce n'est point une difformité à du jeune plant de le voir plus haut à un endroit qu'à l'autre. On s'attend bien que ce sentiment ne sera pas goûté de quantité de Jardiniers qui ne s'attachent qu'à leur vieille routi- niers sont si ne, de toujours couper & massacrer les arbres, mais on est accoutumés à couper, qu'ils persuadé que les gens raisonnables seront plus tôt de cet avis disent entre que du leur, qui n'est fondé que sur une ancienne & mauvai- eux par pro-verbe, qu'ils le pratique.

Il n'est à propos de récéper une palissade par-dessus, que la tête à leur quand on n'en veut faire qu'une banquette à hauteur d'appui, arbre. On dit ou bien quand la palissade est parvenue à 20 ou 30 pieds de éboter un arhaut, ce qui empêche qu'elle ne se dégarnisse du pied, & la bre, ou esrend réguliérement plus belle, étant toute coupée à la même

hauteur.

Pour bien entretenir ces palissades, on ne les doit pas laisser monter si haut, de crainte qu'elles ne se dégarnissent. Il les faut rondre & les serrer de près avec le croissant, par le moyen de grandes échelles doubles & chariots roulans, tant par le dessus que par les deux côtés, & toujours le plus court & le plus serré qu'il se pourra, il n'y a rien de plus vilain que de voir une palissade trop épaisse, ce qui la ruine en peu de tems. Dans les Jardins bien soignés on tond les palissades deux sois l'année, en Juin & au commencement de Septembre, après la pousse de chaque sève, mais ordinairement on ne les tond qu'une fois, & cela dans le mois de Juiller entre les deux sèves.

Les arbrisseaux des parterres, comme les Is, les Houx, les Rosiers, Chévre-feuilles, & autres, doivent être labourés & arrosés de tems en tems. On les moule en boules & autres figures, en les tondant avec les ciseaux; & pour les bien entretenir, il les faut serrer de près, & tondre deux ou trois fois par an, afin qu'ils conservent mieux la belle forme qu'on leur a donnée.

Dans les quarrés de bois où vous voulez élever de la futaie, ayez l'œil fur les jeunes plants, & après leur avoir laissé prendre un peu de force, vous les émonderez avec la serpette, en

Les Tardicouperoient pere, s'il étoit

ne leur laissant qu'un jet montant, vous en laisserez d'espace en espace quelques-uns des plus mal faits, sans les élaguer, & dont vous pourrez marcotter les branches, pour broussailler le bois.

Enfin quand un bois est parvenu à la hauteur de 20 à 30 pieds, on se sert d'une serpe, & l'on monte sur une échelle, pour élaguer les branches inutiles, avec la précaution de les couper le plus près qu'il se pourra du tronc de l'arbre, & un peu en glacis, ce qu'on appelle en pied de biche, asin que l'eau puisse couler dessus sans pourrir l'arbre. Il ne faut pas faire de difficulté d'éclaircir d'abord un bois, & de lui ôter un peu de couvert dans les premières années; dans la suite les arbres en deviendront plus hauts, plus droits & infiniment plus beaux.

On aura la précaution, en élaguant les arbres, de ne les point entamer de tous côtés, parce que ces plaies donnant peu de passage à la sève par l'écorce que l'on coupe, peuvent l'arrêter & sécher la tête, ou la faire geler dans l'Hiver. Ainsi l'on fera ces plaies petit à petit & d'année en année, en montant toujours ces arbres d'étage en étage, ensorte que toutes les plaies ne soient pas fraîches en même tems, & qu'il n'y ait que les nouvelles à découvert; les dernières se seront rétablies pendant l'année. C'est une erreur que de croire qu'il ne saut point élaguer les Chênes suivant ce qu'on pratique dans les forêts. A Versailles, à Marly & dans les grands Jardins, on élague les Chênes pour les faire monter, & on les tond en palissades, ce qui réussit parsaitement bien.

Le vrai tems pour élaguer les arbres est un peu avant l'Hiver, ou bien au commencement du Printems, asin que les grandes plaies qu'on leur fait, ne soient pas si exposées à la gelée, & puissent se recouvrir plus facilement. On plaque sur ces grandes plaies de la bouse de vache ou des morceaux de gazon pour les garantir de l'ardeur du Soleil, & si l'on voit que l'eau commence à y caver, ce qui pourriroit l'arbre dans la suite, l'on y cloue des plaques de ser blanc ou de plomb, avec

de la mousse entre-deux.

Outre tous les soins dont on vient de parler, il faut avoir encore celui de visiter les arbres de tems en tems, & de les guérir des maladies, insectes & vermines qui les attaquent. Voici les moyens d'y remédier. TROISIE'ME PARTIE. CHAP. IV. 235

Les maladies des arbres proviennent de sept causes principales: 1°. de la mauvaise qualité de la terre, 2°. des défauts & de la vicieuse construction de l'arbre, 30. de la trop grande abondance du suc nourricier, 4º. de sa privation, 5º. de la distribution inégale qui s'en fait dans les différentes parties d'un arbre, 69. de la mauvaise qualité de la sève, 70. de la guerre que leur font les animaux, insectes & vermines qu'on peut appeller véritablement les ennemis jurés d'un Jardin. On y remé-

die par les moyens suivans.

Les maladies qui viennent du fond naturel de la terre, sont assez difficiles à guérir, comme seroit un terrein rempli de tuf & d'argille dans son fond. On a beau changer la terre de trois. pieds de haut par tout, & y en faire apporter de meilleure, suivant ce qui a été enseigné dans le Chapitre II de la premiére Partie, quand la racine des arbres a une fois atteint ce mauvais fond, on les voit languir, jaunir, diminuer d'année en année, & enfin mourir. Il n'y a aucun reméde en ce cas, sinon d'éviter dans le choix qu'on fera d'une situation, les terreins qui seront d'une aussi méchante qualité. La langueur des arbres qui sont deux ans sans pousser, tels que les Tilleuls & les arbres francs, vient du tuf & de l'argille que leurs racines ont rencontrés, le seul reméde est de les arracher, & d'en planter d'une autre espéce.

Si le terrein où l'on a planté des arbres est trop sec, on y peut remédier, en déchaussant les racines d'un arbre, & les regarnissant de bonne terre neuve & bien fraîche: si le terrein se trouve au contraire trop humide, il faudra pareillement déchausser l'arbre, & remplir le trou de fumier de cheval peu consommé, pour donner de la chaleur à cette terre, avec la précaution de ne pas trop approcher ce fumier des racines.

Les maladies causées par la mauvaise construction des arbres, & par leurs défauts naturels, sont presque aussi sans reméde. Si l'arbre est défectueux dans ses racines ou dans sa tige, l'on fera beaucoup mieux de le rejetter, & d'en planter un autre mieux conditionné. Si cependant la maladie arrivoit à un arbre après être planté, & qu'on ne le vît point attaqué d'aucun mal extérieur, il faudroit le faire déchausser & visiter ses racines, afin de scavoir s'il ne s'en trouve point quelques-unes de pourries ou de rongées: alors on les coupera jusqu'au bois

Ggij

vif, pour les rafraîchir & les obliger de pousser de nouveau chevelu. Quelquesois aussi cela provient de la négligence qu'on aura eue en plantant un arbre, de ne pas bien garnir de terre toutes ses racines, & de laisser des cavités ou des pierres sur quelques-unes, ce qui les empêche de se lier à la terre, & fait extrêmement patir un arbre. On peut saire cette opération en tout tems, excepté pendant les deux sèves, & aussi-tôt on remplira le trou de terre neuve, de crainte que les racines ne s'éventent.

Si le mal ne provient point des racines que l'on aura trouvées en bon état, & que cependant l'arbre patisse ou soit stérile, on peut, en le déchargeant d'une partie de sa têre, ou en retranchant le quart de ses racines, le rendre sécond : cette raisson est si véritable que les arbres fruitiers ne poussent abondamment des fleurs, des fruits & même de la graine, que quand ils ne poussent presque plus de bois, & l'on voit que le fruit se sorme sur les branches les plus soibles, & que les sauvageons qui sont les arbres les plus vigoureux, rapportent peu de fruit & plus tard que les autres, parce que leur sève n'est emploiée qu'à pousser du bois. Les vieux arbres par cette raison rapportent plus de fruit que les jeunes.

La trop grande abondance du suc nourricier se peut corriger plus aisément; souvent les tumeurs & les galles sont causées par ce trop de sève. On peut l'arrêter en perçant avec une
tarière le tronc d'un arbre au niveau de la terre, dans le tems
que la sève monte vers la fin de Mars, & saire cette ouverture un peu en montant, afin de faciliter l'écoulement de la sève, on passer à travers la moëlle, parce que la sève y passe
en abondance, & on arrêtera le trou à un pouce près de l'autre écorce. On sera sûr 1º. qu'une partie de la sève sortira
avant qu'elle puisse monter aux branches. 2º. Qu'on ne perdra
dans cette évacuation que des sucs superssus, mal digérés &
inutiles. On appelle cette opération la térébration, c'est comme une saignée saite à un homme qui auroit trop de sang, &
c'est un sûr reméde pour les arbres inséconds.

La privation du fuc nourricier se remarque quand un arbre pousse soiblement. La cause en peut provenir ou de la maigreur de la terre qu'il saut améliorer, en augmentant par des amendemens convenables à sa nature, les sels & les fermentations nécessaires à son action végétante, cela peut encore venir de la cessaire de la fève dans toutes les parties de l'arbre. Le grand chaud pénétre les seuilles & les branches d'un arbre, & les brouit de manière que la tête meurt, sans que les racines en soussement, parce que la fraîcheur de la terre & les arrosemens les conservent. Cette grande chaleur resserre si sort les parties des branches & des seuilles que la sève n'y peut plus passer. Le seul reméde est d'arroser l'arbre au-dessus de ses branches en sorme de pluie en se servant d'un arrosoir, ou d'une seringue si l'arbre est trop élevé.

La cinquiéme cause est la distribution inégale de la sève qui n'opére pas moins la stérilité d'un arbre, que quand elle est vicieuse. On peut l'arrêter dans les parties où elle se porte trop vivement, en les perçant avec une tariére, ce qui fera passer le suc nourricier dans les autres branches insécondes, & qui paroissent en avoir un extrême besoin. Il n'y a que ce seul re-

méde.

On observera de plus, que dans les endroits où il sera mort deux ou trois sois de suite des arbres d'une même espéce, il saudra en changer: la terre étant usée pour cette espéce, devient une terre neuve pour une autre. Comme si plusieurs Ormes étoient morts de suite à la même place, il saudroit y mettre des Tilleuls, des Marroniers ou autres espéces, & même changer la position des trous en mettant les arbres entre-deux.

Quand ce sont des palissades qu'on veut regarnir, on doit observer la même chose. Ainsi une palissade de Charmille sera regarnie d'Erable, de Hêtre ou d'Ormeaux par la même raison: on sçait qu'il est plus difficile de faire venir des plants dans des bréches & endroits morts, que dans une place neuve.

Si l'on avoit déchaussé une palissade malade, & qu'on n'y eût trouvé aucune maladie que la vieillesse ou une terre usée, l'on peut y remédier en ravalant une palissade à 4 à 5 pieds de haut, ou en la serrant avec la serpe & approchant de près des deux côtés jusqu'au maître brin, ce qu'on appelle serpiller une palissade; cela lui donnera de la vigueur pour pousser de nouvelles branches. On peut encore faire des tranchées des leux côtés, à deux pieds de distance de la palissade, de peur l'endommager les racines, vuider ces tranchées de leur mauraise terre, & les remplir de la meilleure & de sa plus fraîche qu'on pourra trouver.

Les arbres ont encore des maladies particulières & extérieures, comme des chancres, des excroissances, tumeurs, gal-

les, de la gomme ou glue, de la mousse & la jaunisse.

On ôte les chancres, les excroissances, tumeurs & galles avec la pointe d'un couteau, en coupant toute la partie atteinte de ce mal, jusqu'au bois vif, & l'on remplit cette plaie avec de la bouse de vache, qu'on fait tenir par le moyen d'un linge & d'une corde liée à l'arbre. Comme le chancre gagne fort vîte, & qu'il feroit mourir la moitié d'un arbre & souvent l'arbre tout entier, il le faut ôter si-tôt qu'il paroît.

La mousse nuit extrêmement aux plants; c'est comme une galle qui les empêche de grossir & de devenir beaux : il saut, pour la faire tomber, grater avec des couteaux de bois ou de grosses brosses, les endroits où il y en a, ou bien prendre de la paille ou un torchon, dont on frotera la tige. L'on sera toujours cet ouvrage après la pluie, ou le matin après la rosée, c'est alors que la mousse se détache plus aisément que dans un tems sec, où en frotant trop fort, on pourroit écorcher l'arbre. L'on prétend que la mousse vient du tuf que les racines rencontrent.

La gomme ou la glue qui est un suc grossier & épaissi, provient de la corruption de la sève ou de sa mauvaise qualité, & forme la sixiéme cause de la maladie des arbres. Lorsque cette gomme qui perce à travers leur écorce, s'attache à une branche, il la faut couper entiérement. Si elle couvre la tige, améliorez la terre suivant ce que sa qualité demande, & con-

séquemment le suc en deviendra meilleur.

La jaunisse & la langueur d'un arbre proviennent ordinairement de la mauvaise qualité de la terre, ou de quelque piqûre de vers, à moins que l'arbre ne soit à demi-mort. On le déchaussera, & l'on coupera jusqu'au vis les racines endommagées, que l'on recouvrira promptement de la meilleure terre; par ce moyen la sève s'y portera de nouveau, nourrira & sortifiera ces endroits. On pourroit encore, avant que de déchausser un arbre, y jetter du jus de sumier de porc, qui étant naturellement frais, sait reverdir tout un arbre. Ce reméde est moins dangereux que l'autre.

A l'égard des maladies qui arrivent aux arbres par la guerre que leur font les animaux, insectes & vermines, elles ne sont

pas sans reméde.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. IV.

Les arbres ont pour ennemis principaux, les Lapins, les Mulots, les Taupes, les Corneilles & Corbeaux, les Punaises rouges, les Chenilles, les Hannetons, les Fourmis, Cantharides, Limaçons, Taons, Turcs, & quantité de vers dont nous ne sçavons point les noms. Les insectes qui s'attachent

aux Orangers & aux fleurs, se trouveront dans la suite.

Les Lapins détruisent entiérement un Jardin, quand ils y trouvent entrée; ils broutent & rongent les jeunes bois, les palissades & les potagers, & coupent tout à fleur-de-terre, le reste meurt incontinent après, leur dent & leur morsure étant très-dangereuses. On s'en peut garantir en bouchant avec des fils de fer, les ouvertures des murs & les grilles par où ils pourroient passer; & s'il y a des terriers dans le Jardin, il faut les détruire par le moyen des Furets, ou en leur tendant des piéges.

Le Mulot est une espèce de Souris qui fouit la terre comme la Taupe, & coupe entre deux terres tout ce qu'il rencontre. Il se prend avec des souricières ou d'autres piéges, comme des terrines pleines d'eau, sur lesquelles on répand de la paille d'avoine, & où il se vient noyer; on l'amorce par des morceaux de lard ou de fromage que l'on met dans ces piéges.

Les Taupes sont les animaux qui ravagent le plus un Jardin : elles nuisent non-seulement aux jeunes plants, en soulevant la terre & mettant leurs racines à jour, mais encore par leurs traînasses elles gâtent les allées & les tapis de gazon. On peut les prendre de plusieurs façons; premiérement, en jettant dans leurs trous des branches de sureau, du chanvre, de la poirée ou de la fiente de cochon dont l'odeur, à ce qu'on prétend, les fait fortir. Secondement, en les guétant suivant la coûtume des Jardiniers, à différentes heures du jour, & les tirant à la bêche, ce manége est bien long & fait perdre trop de tems, parce qu'au moindre bruit qu'entend la Taupe, qui est naturellement fort subtile, elle s'enfuit. Le plus sûr moyen de les attraper, c'est d'avoir des instrumens en sorme de boëtes ou fourreaux appellés des Taupières, faites de branches de saule, de tilleul ou de sureau que l'on creuse & que l'on fend en deux. On rejoint ces piéces ensemble par un petit cercle On peut sur de far. Con hoëres par environ un pied de leur sur leur cette descripde fer. Ces boëtes ont environ un pied de long sur deux pou- tion faire aices de diamétre; elles sont fermées par un des bouts, & sément de pa-

reilles boëtes.

l'autre est celui par où entre la Taupe, qui fait remuer un petit crochet retenant un ressort qui se lâche aussi-tôt & l'empêche de fortir. De cette manière on les prend tout en vie. L'on doit enfoncer ces boëtes d'un demi-pied dans les traînasses des Taupes. Les Taupiers du Roi prennent les parties naturelles d'une Taupe, dont ils mettent les morceaux coupés en plusieurs endroits d'un parc où ils établissent quantité de boëtes. Ils attirent par ce moyen toutes les Taupes d'un Jardin, & les prennent en deux ou trois jours de tems.

Les Corneilles & les Corbeaux s'attachent en si grand nombre sur le haut d'une sutaie, qu'ils sont mourir la cime des plus hauts arbres, sans parler du désagrément de leur ramage. Prenez une quantité de féves de marais que ces animaux recherchent avec avidité, & les percez, quand elles sont vertes, avec une aiguille, une épingle fanstête, ou une petite pointe de clou qu'on laisse dedans, & vous répandrez en Hiver ces féves dans les lieux les plus fréquentés par ces animaux. Vous les verrez bientôt se débattre, languir, & enfin mourir. Le gland pourroit bien faire le même effet au lieu de féves.

Les Punaises rouges qui couvrent entiérement une branche d'arbre, se détruisent en les ôtant avec des brosses, ou bien en les écrafant avec un couteau, elles ne s'attachent ordinaire-

ment qu'aux arbres nains.

Les Chenilles se détruisent en coupant pendant l'Hiver les feuilles où elles s'attachent par paquets appellés fourreaux, avec des ciseaux sur les arbres bas, & sur la suraie avec des crochets de fer & ciseaux attachés à une longue perche, que \*On connoît l'on appelle \* Echenilloirs; & quand ces paquets sont à bas, il les faut aussi tôt brûler. On doit faire cette recherche avec grande exactitude pendant l'Hiver, parce qu'en cette saison on apperçoit ces paquets plus aisément, les arbres étant dépouillés de leurs feuilles; mais on a beau faire, on en laisse toujours quelques-uns, qui suffisent pour empoisonner tout un Jardin. On peut encore après la pluie, tems où elles se mettent en monceaux, les faire tomber sur une tuile pour les écraser avec une palette de bois. Les pieds des arbres voisins de ces Chenilles seront frottés par précaution deux ou trois pouces de haut, avec du sain-doux ou de la craie blanche, ce qui les empêche de monter. Il y a une espéce de Chenilles qui vient en petits anneaux,

affez cette machine.

neaux, & qui environne les branches des arbres; on les détruit en leur jettant avec une seringue de l'eau où l'on a fait insuser

du salpêtre ou de la rue concassée.

Les Hannetons sont les plus aisés à exterminer: on étendra pour cet effet un drap dessous les arbres où ils s'attachent, & on les secouera fortement pour les faire tomber. On les portera aussi-tôt dans le seu ou dans l'eau, de crainte qu'ils ne reviennent. Il ne saut pas se contenter de les écraser dans les allées, parce que la terre obéissant au pied, on n'en écrase que très-peu; & ils volent sur les arbres incontinent après. La pluie

leur est fort contraire, aussi-bien qu'aux Chenilles.

Les Fourmis nuisent fort aux arbres, quand elles s'y adonnent une fois. On les chasse en répandant au pied de l'arbre, de là sciure de bois bien menue, parce que sentant cette poudre remuer sous elles, elles suient & craignent de s'approcher. On se fert aussi de vases pleins d'eau avec du miel, que l'on porte au pied de l'arbre, ce qui les attire & les noye; ou bien l'on met de la glue à la tige, pour les empêcher de monter. Il y a encore un autre secret, c'est de jetter dans l'endroit de la Fourmillière un os à demi décharné, qui dans un instant sera couvert d'un million de ces insectes; on le retire aussi-tôt, on le trempe dans l'eau pour les noyer, ensuite l'on rejette cet os qui se retrouve couvert dans le moment, & par ce manége on les ruine entiérement. Elles se peuvent encore brûler avec de la paille, de la cendre chaude répandue dessus la Fourmilliére, ou de l'eau bouillante jettée dans un trou fait exprès. On les prend aussi avec des vers de terre coupés par morceaux, & répandus sur la Fourmillière, ce qui les attire, & les détruit par les moyens ci-dessus indiqués. Pour avoir une quantité de vers, on fait tremper pendant quinze jours dans une terrine pleine d'eau beaucoup de feuilles de Noyer. Cette eau amére les fait venir en quantité. C'est ainsi qu'un insecte sert à en détruire un autre.

Les Cantharides sont des mouches qui s'attachent au haut des arbres, principalement aux Frênes. Elles se détruisent en versant ou jettant sur le haut des arbres, par le moyen d'une petite pompe, de l'eau où l'on aura fait bouillir de la rue concassée ou de la sauge. On peut prendre encore du sumier de cheval ou de la racine de concombre sauvage, les brûler au

Hh

pied de l'arbre, & la fumée les fera retirer.

Les Limaçons aiment les jeunes boutons d'un arbre, & par leur glaire lui nuisent beaucoup. On les prend aisément à la main, & on les va chercher le matin & le foir, surtout après un tems de pluie, c'est alors qu'ils paroissent en plus grande abondance, il les faut écraser promptement.

(a) Les gens Les (a) Taons sont de gros vers qui produisent les Hannetons, de la campa- lesquels vivent en terre, & qui rongent les racines des arbres, lent guillaux. au pied desquels on fouillera pour les chercher, & les tuer en même tems. On remplira ensuite le trou de terre neuve, après avoir taillé plus court les racines endommagées par ces

insectes, qui s'attachent surtout à la jeune Charmille.

Les Turcs sont de certains vers blancs qui percent les arbres, les picotent & courent entre l'écorce & le tronc de l'arbre, c'est un insecte des plus dangereux, il n'en veut pas seulement aux jeunes plants, mais les plus grands arbres de haute-futaie ne s'en peuvent garantir. Ces vers sucent la sève & l'arrêtent entiérement. Il faut pour les exterminer, sans perdre de tems, faire déchausser l'arbre, & peler toute la superficie de son écorce jusqu'à l'endroit endommagé par ces insectes : alors on les apperçoit dans leurs trous, d'où il les faut tirer, ou les écraser dedans avec quelque fer pointu : ces animaux, sans cette précaution, ont coûtume de monter au haut de l'arbre, & l'attaquent assez fortement pour le faire mourir la seconde année.

On voit encore d'autres espéces de vers, dont les noms sont inconnus, lesquels ne s'attachent qu'aux feuilles des arbres, & les picotent comme de la dentelle; on les détruira de même

que les Cantharides.



### CHAPITRE V.

DES PEPINIERES ET DU SOIN qu'on en doit prendre, avec la manière d'élever de graine, tous les Plants qu'on emploie dans les fardins de propreté.

E Chapitre ne sera pas un des moins utiles de ce Traité, si l'on considére l'épargne & la commodité qu'une Pépinière offre sans cesse à son Maître. Une marque de son utilité, c'est que toutes les grandes Maisons en sont ordinairement bien pourvues, comme d'une chose indispensable dans les Jardins d'une vaste étendue.

Le plus grand secours qu'on tire d'une Pépinière, c'est que quand un arbre meurt dans un Jardin, on peut le choisir chez soi, & le trouver dans sa Pépinière, sans être obligé de sortir pour l'aller chercher ailleurs, quelquesois bien loin, & avec tout cela l'acheter cher: les arbres élevés dans le même terrein, en reprennent bien mieux, & viennent toujours plus beaux, leurs racines n'ayant pas le tems de s'éventer & de sécher, dans l'intervalle de tems qu'on est à arracher un arbre pour le replanter aussi-tôt.

C'est un accident qui n'arrive que trop souvent aux arbres qui viennent de loin, dont les racines s'éventent ou sont gelées, & souffrent beaucoup dans les transports: il s'ensuit pour l'ordinaire la mortalité de la plûpart des jeunes plants.

On place ordinairement les Pépinières dans des endroits écartés comme au bout d'un Parc. Ce n'est pas qu'elles ne puissent être aussi agréables à la vûe qu'un Potager ou qu'un Verger: mais elles ne permettent pas d'y pratiquer des allées pour s'y promener, & rarement sont-elles quelque liaison avec les autres parties d'un Jardin.

On ne peut jamais avoir trop de Pépinières; un quarré, deux ou trois, selon la grandeur du Jardin: supposé que l'on en ait trop dans la suite, l'on trouve aisément à s'en

Hhij

défaire, & l'on en retire beaucoup de profit.

La place d'une Pépinière exposée, si l'on peut, au levant ou au couchant, étant arrêtée & tracée sur le terrein, sera ainsi préparée: examinez si la terre est bonne, & si elle a la profondeur requise, suivant ce qui a été dit amplement ci-dessus dans le Chapitre second de la première Partie, où l'on aura recours pour éviter les redites. Comme il se pourroit faire que cette terre ne sût pas bonne, & qu'il seroit difficile de changer la situation de la Pépinière, on tâchera de l'améliorer. Si la terre se trouve usée, l'on en fera apporter de meilleure; si elle est trop maigre, on la fera sumer, & si elle est pierreuse, on la fera effondrer & épierrer, en passant les terres à la claie. L'on ne doit pas manquer à ces observations & à ces amandemens, sans lesquels toutes les graines & le petit plant que vous y mettriez, languiroit & ne profiteroit jamais assez pour former de beaux & grands arbres, capables de regarnir un jour les places vuides d'un Jardin.

Supposons donc que cette terre soit ainsi améliorée, suivant le besoin qu'elle en aura, il faut lui donner un labour pour unir les terres & les préparer à recevoir le plant. Vous tracerez ensuite des rigoles de deux pieds en deux pieds, en tendant le cordeau d'un bout à l'autre, & serez ouvrir ces rigoles d'un fer de bêche, c'est-à-dire, d'un demi-pied de prosondeur.

Semez ensuite vos graines en Novembre dans ces rigoles, & recouvrez-les de terre ou de litiére pour les préserver de la gelée, en prenant garde qu'on ne marche dessus. Si vous avez des fruits, comme glands, marrons d'Inde, châtaignes & autres, vous pouvez, fans ouvrir des rigoles, en suivant le cordeau, faire un trou avec le plantoir de pied en pied, & y jetter dedans un marron ou un gland, & ensuite vous reboucherez le trou, en y coulant de la terre avec le même plantoir : c'est ce qu'on appelle piquer des fruits en terre. Cette maniére de planter va fort vîte, & ne laisse pas d'être bonne. Si l'on ne veut pas s'en servir pour les fruits, on pourra ouvrir des rigoles, & les semer dedans comme les graines, en observant de mettre le germe de la radicule en bas, afin que la racine ne soit pas forcée de faire un demi-cercle pour descendre, & que la plume qui doit être en haut, ne fasse pas un autre demicercle pour monter & former la tige.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. V. 24

Il faut toujours avoir une précaution qui ne laisse pas d'avoir son utilité; c'est de sicher de petits bâtons aux deux bouts de chaque rigole, pour reconnoître les rangées du plant, & les distinguer d'avec les herbes, quand on viendra à sarcler

ou à labourer la Pépinière.

Le vrai moyen d'avoir une belle Pépinière, c'est de la bien entretenir; ce soin consiste à n'y souffrir aucune herbe & à la labourer quatre sois l'année. Pour connoître les tems les plus propres au labour, on aura recours au Chapitre précédent, où l'on donne la manière d'entretenir les bois. Dans les grandes sécheresses, on y donnera un peu d'eau, pour soulager ces jeunes plants, qui sont encore trop tendres & trop soibles pour pouvoir résister d'eux-mêmes aux grandes ardeurs du Soleil.

Il faut remarquer que les plants qui viennent de graines, étant semés confusément dans les rigoles, doivent être relevés la seconde année, pour être replantés à un pied l'un de l'autre dans d'autres rigoles, sans cela ils deviendroient trop drus, se nuiroient les uns aux autres, & on ne les pourroit lever com-

modément dans le besoin.

On peut comparer le transport de ces arbres, à ce qu'on appelle Bâtardière en fait d'arbres fruitiers, que l'on leve au bout de deux ans de la Pépinière, pour les replanter & élever dans la Bâtardière; l'on conseilleroit cependant une chose, quand le plant est devenu un peu sort, comme la seconde année, ce seroit de l'éclaireir & de le dégarnir, en arrachant plusieurs petits plants d'entre ceux qui sont les plus sorts; en sorte qu'ils se trouvassent espacés au moins de pied en pied. Il faudroit avant que de se mettre à cet ouvrage, faire sarcler la Pépinière, asin de mieux distinguer le plant. C'est une grande peine assurément, mais aussi votre plant ne sera point relevé la seconde année pour être replanté ailleurs, & en prositera mieux, ayant déja pris terre.

Si l'on vouloit élever des Pépinières en peu de tems, au lieu de les sémer, on les planteroit, tout d'un coup de plant enraciné, & un peu sort : ce quin est pas une grosse dépense. L'on gagneroit de cette manière les deux années que les graines sont à lever, & à sormer de pareil plant; & l'on ne seroit point obligé de le relever deux ans après, pour le replanter

H h iij

ailleurs, ou bien d'avoir la peine de l'éclaireir comme l'on vient de dire. Cette manière de planter une Pépinière, est la

meilleure qu'on puisse suivre.

Supposé que vous ayez la commodité d'avoir du jeune plant, comme Ormeaux, Châtaigniers, Tilleuls, Marroniers & autres, ouvrez des rigoles de deux pieds en deux pieds, arrangez-y votre plant suivant le cordeau, à un pied de distance l'un de l'autre, & jamais plus éloigné: on remarque que plus les plants sont près, mieux ils se conduisent l'un l'autre. Recouvrez ensuite les rigoles, & plombez les terres, de crainte que les racines ne s'éventent. Il faut bien se donner de garde de récéper ce plant à fleur de terre, ce qui est une fort-mauvai-se coûtume: il sussit de rafraîchir les racines du plant, en coupant le petit bout.

Quand vos plants sont devenus un peu sorts dans la Pépinière, comme à l'âge de trois ou quatre ans, il saut commencer à les conduire & à les élever de cette manière. Epluchez tous les petits boutons & branchettes le long de la tige jusqu'en haut, & choisissez parmi toutes les branches, celle qui sera la plus droite sur le pied de l'arbre; ensuite sans rien couper, cassez le bout des branches inutiles, & tortillez-les autour de la bonne, de manière qu'elles servent à l'entretenir & à la bien dresser. Quand ces branches tortillées sont plus grosses que celle qu'on veut élever, il les saut peler tout autour environ de trois doigts de haut, de peur qu'elles n'emportent tou-

te la sève, ce qui en arrêtera la nourriture.

On conduira ainsi tous les ans le montar

On conduira ainsi tous les ans le montant de ces jeunes arbres de plus haut en plus haut, en cherchant de nouvelles branches pour les tortiller autour & l'entretenir droit, & en coupant avec la serpette toutes celles qui sont au-dessous jufqu'au pied. C'est par ce moyen qu'on fera monter ces jeunes plants hauts & droits, & qu'on aura le plaisir d'avoir un jour de très-beaux arbres: pourvû, comme nous avons dit dans le Chapitre précédent, qu'on ne leur laisse qu'un seul montant.

Quand il y a dans une Pépinière quelques arbres qui panchent, il les faut redresser en les passant & tortillant avec ceux qui sont proches, asin qu'ils se soutiennent l'un l'autre, & se dressent en grossissant. Le tems de la sève est le plus propre pour cet ouvrage, les arbres pliant aisément en ce tems-

TROISIEME PARTIE. CHAP. V.

là, sans être sujets à se casser. Les coudes & les zigzacs qui se On peut lerencontrent le long d'une tige, disparoissent à mesure que l'ar- ver hardi-ment les arbre grossit; en fendant par filets ces cavités, la sève en se gon- bres vers la

flant les remplit peu à peu.

Ces arbres ayant atteint l'âge de sept à huit ans, devien-quand la nent gros environ de 6 à 7 pouces, & hauts de 15 à 20 pieds; feuille compour lors ils sont en état d'être mis en place dans le Jar-détacher & à din, si l'on en a besoin pour regarnir quelques places vuides. Il tomber. Il ne les faut pas tirer si-tôt de la Pépinière, pour leur laisser le aucun dantems de profiter, & de devenir beaux. Quand on en voudrager, la seve prendre quelques uns, on les levera en motte de cette ma-netravaillant presque plus. niére.

Après avoir fait choix des arbres que vous voulez prendre dans la Pépinière, & les avoir marqués avec de l'osier, ou de la paille; faites-les déchausser tout autour, en laissant un cerne ou motte de terre au pied de l'arbre. L'on prendra garde d'endommager les racines, & de donner de violentes secousses à la motte, de peur de l'ébouler; ce qui doit faire employer des Jardiniers adroits; de crainte qu'en voulant enlever un arbre, ils n'en perdent deux ou trois à l'entour : vrai moyen de ruiner bien vîte la Pépinière. Ces arbres ne sont pas difficiles à lever, parce que leurs racines sont presque à fleur de terre.

Pour lever avec fuccès des arbres en motte, il faut obferver si la terre a naturellement un peu de corps & de soutien, comme sont les terres fortes; on les pourra lever au achetera des commencement du Printems, de même qu'avant l'Hiver, il motte, l'on n'importe, la terre se soutiendra également dans ces deux sai- examinera si sons. Mais si la terre est trop légére & trop mouvante, ce qu'on la terre de appelle Veule, c'est-à-dire, qu'elle n'ait aucun soutien, com-est naturelle, me sont les terres sabloneuses, il faudra apporter un peu de & la même circonspection dans cet ouvrage. Comme la terre ne peut se véeavec l'arsoutenir d'elle-même pour former la motte en question, on bre, car sou-déchaussera l'arbre avant les gelées, en saisant une motte de appliquéeque terre au pied, & on attendra pour l'enlever, que la gelée ve-pour tromnant à donner fortement sur cette motte, l'assermisse de ma-per. nière qu'on puisse transporter cet arbre sans craindre d'en rompre la motte. Cet ouvrage doit être fait avant l'Hiver, à cause de la gelée, ces sortes de terres ne permettant pas de le faire au commencement du Printems.

Si la motte d'un arbre étoit grosse de trois ou quatre pieds de tour, comme il arrive quand les arbres sont sorts, on renfermeroit cette motte dans des mannequins saits exprès: sans cela il seroit assez difficile de pouvoir mener ces arbres au lieu destiné, sans courir risque d'ébouler la terre de la motte.

On doit toujours faire des mottes les plus grosses que l'on peut pour rensermer plus de racines, & s'il y a moyen en levant l'arbre, de réserver de longues racines pendantes hors de la motte, il faut en prositer; elles servent beaucoup à sa reprise, quoiqu'elles ne soient pas couvertes de terre. L'on rasrachit seulement ces longues racines par le petit bout, & on les étend dans le trou, en les garnissant de terre à l'ordinaire. De cette saçon on prosite de tout. Comme ces longues racines sont les plus nécessaires à la reprise de l'arbre, on aura soin qu'elles soient exposées à la gelée le moins long-tems qu'il se

pourra.

Avant que d'enlever un arbre de la Pépinière, l'on doit avoir préparé l'endroit où on le veut planter, en y faisant un trou de grandeur & de profondeur proportionné à sa force. Si l'arbre n'est point d'une grosseur extraordinaire, ni trop garni de la tête, deux hommes le porteront facilement sur un bar ou civiére, pendant qu'un troisiéme le soutiendra, & l'entretiendra tout droit avec les mains, mais si cet arbre étoit trop gros, que la motte eût un grand circuit, & que la tête fût bien garnie, comme sont les gros arbres, que l'on plante chez le Roi; alors pour le transporter, il faudroit une machine faite exprès, qui est comme une espéce de chévre ou traîneau, où l'arbre est un peu incliné & supporté par la tête, de crainte que les branches ne se cassent. Il y a encore une machine plus commode, qui est une espéce de charrette, avec deux grandes vis & des chaînes pour élever & suspendre la motte de l'arbre, l'entretenir sans le fatiguer dans le transport, & le descendre ensuite dans le trou. On fait tirer ces machines par deux chevaux, & plus s'il en est besoin.

Nous ne parlerons point de la manière de planter ces arbres, elle a été suffisamment traitée dans cette Partie. Il faut seulement remarquer que pour bien garnir de terre le pourtour de la motte, on y glissera plusieurs sois le bout d'un bâton. Venons maintenant aux graines & aux fruits des arbres

convenables

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. V. 249 convenables aux Jardins de propreté; disons en quel tems on les ramasse, comment on connoît leur bonté, de quelle manière on les conserve pendant l'Hiver, & quelle est la saison la plus propre pour les sèmer dans la Pépinière.

Nous avons de plusieurs espéces de graines, comme celle d'Orme, de Tilleul, de Sicomore, de Frêne, de Charme, d'Erable & de Bouleau, qui produisent des arbres du même

nom; ce sont les plus en usage dans nos Jardins.

Outre cela, il y a de cinq sortes de fruits; le Gland, le Marron d'Inde, la Châtaigne, la Faine & la Noisette, lesquels produisent le Chêne, le Marronier d'Inde, le Châtaignier, le Hêtre, le Noisetier ou Coudrier. Toutes ces graines & ces fruits se ramassent pendant les mois d'Octobre, de Novembre & Décembre, hormis la graine d'Orme qui se recueille au mois de Mai, & qui se doit sémer en même tems, à la dissérence

des autres graines.

Pour connoître si les graines ont les qualités requises pour être bonnes, examinez si elles sont grosses, rondes, pleines en dedans, & d'un verd vis & non altéré. Elles doivent être fraîches & de la même année qu'on les veut sémer. Ce sont là les marques les plus assurées de leur bonté: au contraire, si ces graines étoient plates, vuides en dedans, un peu vieilles & d'un verd sec, elles ne vaudroient rien du tout pour sémer, & ne leveroient jamais, étant incapables de végétation, & d'agir selon les ordres de la nature.

A l'égard des cinq espèces de fruits, qui sont le Gland, le Marron d'Inde, la Châtaigne, la Faine & la Noisette, on les choisira gros, unis, clairs & pleins, sans être ridés ni piqués par les vers, ou rongés par les mulots: tous ces fruits doivent toujours être de la même année qu'on a dessein de les sémer.

On observera, quand on employera du Gland, de le sémer tout d'un coup dans les bois, sans le mettre auparavant en Pépinière, le Chêne étant de son naturel très-dissicile à la reprise, à cause de son pivot; cependant si l'on en a en pépinière, & qu'on le veuille replanter, il faudra bien se donner de garde d'en couper le pivot, parce que le Chêne ne prosite plus tant, & ne pousse que de soibles branches toutes rabougries.

La saison la plus propre pour sémer les graines & les fruits

en question, est la sin du mois de Février, ou le commencement de Mars. Cette saison plus savorable aux graines, que l'entrée de l'Hiver, ne les expose pas à pourrir & moisir par la trop grande humidité de l'Hiver, à geler dans les fortes gelées qui pénétrent très-avant en terre, ou enfin à être mangées par les mulots, ou par les oiseaux qui les tirent de terre. Voilà des raisons assez fortes pour préférer de les sémer plus tôt au commencement du Printems, qu'à la sin de l'Automne. Rien ne peut empêcher de suivre cette méthode, que l'embarras où l'on seroit de les conserver pendant l'Hiver, ce que l'on va expliquer.

La Quintinie à la fin de son Livre, parle amplement fur cette matiére.

Quand on veut sémer, il faut choisir un tems doux, point venteux, & qui promette dans peu de la pluie, afin de plomber les terres qui auront reçu les graines, & que cette eau leur & fort bien facilite une plus prompte sortie; sans s'arrêter, pour sémer, aux Pleines-luncs, ni aux Décours, l'expérience nous a fait voir que c'est une pure rêverie, qu'il faut entiérement rejetter.

> Pour conserver les graines pendant l'Hiver, on choisira un endroit sec, tel qu'un grenier, où l'on étendra les graines, que l'on aura soin de visiter de tems en tems, & de remuer comme l'on fait le bled, ou bien on les renfermera dans des fachets pendus au plancher d'un lieu pareillement sec & aëré.

> Les fruits, comme le Gland, la Châtaigne & autres, se conservent tout d'une autre manière. L'on prend plusieurs mannequins, au fond desquels on met un peu de sable; ensuite l'on y met les fruits par rang ou par lit, c'est-à-dire, un lit de châtaignes, un lit de sable; & l'on remplit ainsi les mannequins, en les couvrant de sable par-dessus. Ces fruits se confervent sans se gâter, & germent dans le sable pendant l'Hiver, pourvû, comme l'on a dit, qu'ils soient dans un lieu sec & un peu chaud, s'il se peut.

> On portera ces mannequins sans les désaire, dans l'endroit destiné pour le plant, & l'on prendra garde, quand on retirera ces fruits pour les planter, de rompre le germe qu'ils ont poussé dans le sable, ce qui les retarderoit beaucoup.

> On ne doit pas oublier ici de parler des arbres verds, comme étant très-recherchés & très-nécessaires dans les beaux Jardins.

L'If, le Picea & le Houx sont les plus considérables de

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. V.

tous, & ceux dont on se sert le plus. Ils produisent une petite graine rouge que l'on ramasse étant mûre, & que l'on sème de la même manière que les graines des autres arbres dont nous venons de parler. Toute la dissérence qu'il y a, c'est que ces graines sont bien plus long-tems à lever, surtout celle de l'If qui est la plus tardive; aussi demandent-elles une meilleure terre, & semblable à celle qu'on prépare pour les fleurs & les Orangers. Il faut, avant de les semer, les tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'elles soient gonssées.

Si l'on sémoit ces graines dans la terre ordinaire, où l'on fait les Pépinières des autres arbres, elles auroient beaucoup de peine à lever, & les arbres verds qui pourroient y venir, seroient très-longs avant que d'être en état d'être placés dans les Jardins, & de donner aucun plaisir à leur Maître. L'on peut en faire des planches séparées semblables à celles d'un

potager.

Ces graines étant levées, on aura grand soin de les tenir propres sans aucune herbe, de les labourer & arroser souvent. L'If & le Houx sont les plus longs à croître; le Picea vient

bien plus vîte.

Le Buis est encore un des arbrisseaux des plus en usage, & dont on ne peut se passer absolument dans les Jardins, étant propre également aux parterres & aux palissades. On en éleve de graine que l'on peut sémer dans de bonne terre; mais le moyen d'en avoir promptement, c'est d'arracher du vieux Buis & de le replanter, en l'enterrant presque tout-à-fait, pour le faire repousser du colet, & par-là vous avez de beau & jeune Buis, en coupant le chevelu & les racines du vieux.

A l'égard des Ciprès, des Pins, des Sapins & Chênes verds, on ramassera leurs fruits dans le tems, & on les sémera à l'ordinaire. Comme ces arbres sont toujours beaucoup plus longtems & beaucoup plus difficiles à croître que les autres, il n'y a que l'excellente terre & le grand soin qui puissent les saire

croître promptement.

Quand les arbres & les arbrisseaux verds sont parvenus à une certaine hauteur, on commence à les former suivant son intention, en les tondant avec des ciseaux, en boules, en pyramides, &c.

Comme tous les arbres verds aiment naturellement les pays

chauds, d'où nous les avons apportés, & que le climat de la France est bien dissérent de celui des Indes, pour le dégré de chaleur, il vaut mieux les élever de boutures & de marcottes, que d'en sémer la graine qui souvent manque. L'on peut faire ces marcottes au pied des grands Ifs & des Picea, ce qui réussit fort bien : au bout de deux ans, on levera ces marcottes bien enracinées, & on les plantera en pépinière. Pour les

avancer davantage l'on fendra les branches comme on fait à l'œillet, le bois en étant très-dur à percer. L'on peut même acheter du petit plant qu'on élevera chez foi. Tous ces moyens gagnent beaucoup de tems.

Les autres arbres verds, comme le Phileria, le Genevrier, l'Alaterne, la Sabine, &c. s'élevent de la même manière que les précédens, mais ils croissent bien plus promptement.



## CHAPITRE VI.

DES ORANGERS, JASMINS, Grenadiers, Myrtes & autres arbrisseaux de fleurs, avec la méthode d'en élever de graine, de marcottes, ou de choisir ces arbres tout grands, & la manière de les planter, greffer, & le tems où ils fleurissent.

O UOIQUE la matiére de ce chapitre & des trois suivans n'ait pas l'air de nouveauté, qu'a le reste de l'Ouvrage, on a crû néanmoins devoir la traiter ici, par une raison très-naturelle. Les Orangers, les Jasmins & les Grenadiers, joints aux fleurs de saison, contribuent trop à l'ornement des Jardins, pour n'être pas ici comme dans leur centre: l'on espére même rendre en cela quelque service au Public, en lui évitant de lire de longs \* Traités remplis de grandes listes, sans les éclair- \* Nouveau cissement nécessaires, & en le détrompant de tout ce qui s'est Traité des Orangers, glissé de mystérieux sur ce sujet. On sera surpris qu'une ma-Citroniers, tiére qui a parû si difficile jusqu'à présent, & dont tant de &c. Instruction gens se font encore un phantôme, paroisse ici si simple & si facile pour aifée.

Pour se conformer à la méthode que l'on a suivie au sujet d'Orangers, des arbres sauvages, on commencera, avant que de parler Citroniers, de la culture des Orangers & des autres arbres de fleurs, par &c.
Traité de la faire une petite description de chacun en particulier, en spé-culture des cifiant leurs différentes espèces, leurs noms, leurs qualités & Orangers par la Quintinie, propriétés dans les Jardins, la manière dont ils se perpétuent, tome 2. ceux qui conservent leur verdure dans l'Hiver, ou qui se dépouillent, & ceux qui restent en pleine terre, ou qu'on est obligé de serrer.

Ces sortes de plantes se distinguent en arbres, en arbrisseaux & en arbustes; à la hauteur de 8 à 10 pieds ce sont des arbres, au-dessous ce sont des arbrisseaux, autrement dits Frutex, & I i iii

les arbustes ou sous-arbrisseaux n'ont qu'un pied ou deux de tige.

L'ORANGER.

Orangers dans des de fer, que parterre du encore en palissades, qui autres caisses. ce & le Languedoc.

\*\* Ilyaà Versailles des 300 ans, comgrand Bourfruits: il y a

L'ORANGER est sans contredit le plus beau de tous les On met à arbres de fleurs: sa tige droite, son bois uni, ses grandes seuil-Trianon des les luisantes, ses belles fleurs, ses fruits exquis, sa tête réguliére & d'un très-beau verd, tout en est admirable. L'on en disfeaux garnis tingue de plusieurs sortes, comme le Citronier ou Balotin, le l'on enfonce Limier ou Limonier, le Bigaradier, le Cédrat, le Riche-déen terre, ce pouille, le Poncyre, le Pommier d'Adam, la Bergamotte, qui les fait l'Oranger de le Chien de la Chien qui les fait l'Oranger de la Chine, &c. leurs différences sont peu consien pleine ter- sidérables: elles ne consistent qu'en ce que les uns sont des arre. Il y en a bres de tige, & les autres des nains ou buissons, ou parce que ment en buis- le fruit des uns est doux, & celui des autres plus aigre. Ils confons, dans le scrvent tous leur beau feuillage, & l'on seroit trop heureux petit Jardin aux environs de Paris, où le Jardinage est fort en regne, si du Roi, mais l'on en pouvoit mettre en pleine terre, pour former des allées & des bosquets; il s'en voit ainsi en Espagne, en Portugal, couvrent les en Italie & dans quelques-unes de nos \* Provinces où le demurs. On les retire l'Hiver gré de chaleur est assez considérable pour les exempter d'être pour les ser-renfermés l'Hiver, comme l'on est obligé de faire ici. Les rer avec les Orangers viennent de pepins renfermés dans le cœur du fruit: \*La Proven- ils sont d'une très-grande \*\* durée.

LE GRENADIER n'est pas à comparer à l'Oranger en tou-LE GRENA- tes manières, son feuillage est petit, longuet, d'un beau verd, & ne se conserve pas l'Hiver; la tête & la tige en sont assez belles, d'une écorce blanchâtre & peu unie; les fleurs sont d'un Orangers qui rouge très-vif. On en compte principalement de deux espéont plus de ces, celui à fruit, & celui à fleur faite en couronne, qui est le me le grand plus estimé quand il est panaché: il est plus délicat que l'autre, Louis & le & se serre dans l'Hiver; mais le Grenadier à fruit est assez vibon qui est goureux pour résister en pleine terre, & on le met en espalier. unfauvageon L'on fait beaucoup de cas des Grenades: ces arbres se multi-

a cinq tiges chargées de plient de jettons & de marcottes.

LE MYRTE n'est regardé en France que comme un arenviron 600 brisseau: il s'en éleve peu d'assez forts pour former un arbre, LE MYRTE. cependant il y en a d'une belle tige. Sa feuille est d'un verd très-luisant, ses fleurs sont blanches à peu près comme l'Aubepine, son bois est grisâtre & fort uni, il a un mérite au-dessus de tous les autres, qui est que ses feuilles sentent une odeur fort agréable, mais il est le plus délicat de tous les arbres, sans excepter l'Oranger. On en distingue de cinq ou six sortes, le Myrte commun, le double, le panaché, le Myrte à cent seuiles, le Myrte de la grande & de la petite espéce. Ils s'élevent tous en caisses, & gardent toujours leur seuillage. Le Myrte se perpétue de graine, de jettons, de marcottes & aussi de boutures.

LE LAURIER est un fort bel arbre & le plus varié de tous Le LAURIER. dans les six espéces que l'on en connoît. Il y en a qui conservent leur verdure, comme le Laurier-franc, le Laurier-thim, le Laurier-cerise & celui d'Alexandrie, qui peuvent toujours rester en terre, principalement les deux derniers: d'autres qui se dépouillent à demi, comme les Lauriers-roses, rouges & blancs, & celui à fleur double panachée, qui sont assez tendres à la gelée pour demander à être serrés. On éleve dans des caisses les Lauriers-francs & les Lauriers-thim presque toujours en arbres de tige: le Laurier-cerise s'emploie aux palissades, & celui d'Alexandrie se tond en boule pour remplir une platebande: leurs feuilles sont d'un beau verd-luisant, & sentent un goût aromatique, particuliérement celles du Laurier-franc: leur fleur est d'un blanc jaunâtre & d'une odeur très-forte; celle du Laurier d'Alexandrie vient en grappes, & le Laurierthim fleurit deux fois l'année. A l'égard des Lauriers-roses & de ceux à fleur double, on les éleve en grosses touffes sortantes de la caisse, leur feuille ne sent rien, & n'est pas d'un si beau verd que les autres: leur fleur ressemble à la rose commune. Le bois des Lauriers est un peu grisâtre & fort uni. En général les Lauriers se multiplient de boutures, de jettons & de marcottes, & durent fort long-tems.

LE JASMIN est un arbrisseau des plus agréables & des LE JASMIN. plus variés dans ses sleurs: le bois en est verd & fort rameux; la feuille très-mignone, d'un verd clair, les sleurs blanches, d'autres jaunes, & quelques-unes mêlées de rouge. Il y en a de plusieurs sortes: le Jasmin commun, celui d'Espagne, de Virginie, des Indes, le Jasmin des Assores, & le Jasmin-jonquille; les plus beaux pour les sleurs & la tige sont ceux d'Espagne & de Virginie, qui craignant le froid, se serrent l'Hiver & gardent leurs seuilles. Pour le Jasmin-jonquille, il reste en pleine terre, ainsi que le commun qu'on emploie aux

palissades & à couvrir des berceaux de treillage; les feuilles en tombent l'Hiver. On a de l'espèce du Jasmin commun & jonquille par les boutures & les marcottes: pour les autres

ils se greffent en fente sur du commun.

LE Rosier.

Nous avons de plusieurs espéces de Rosiers, le commun, le panaché, celui de Hollande ou à cent feuilles, le Rosier de Virginie, de Provins, de Gueldres, le Rosier Muscat ou de Damas, & celui de tous les mois. Les plus beaux de ces Rosiers sont ceux à cent feuilles, les panachés & ceux de tous les mois, appellés ainsi, parce qu'ils fleurissent 7 à 8 mois de l'année; le bois en est verd & fort garni de piquans, la feuille oblongue, rayée & dentelée, les fleurs agréables par leur senteur, ordinairement rouges, hors celles de Gueldres & Muscates, qui sont blanches, les autres ne différent que parce qu'elles sont doubles ou panachées: tous les Rosiers se dépouillent, mais ils sont assez vigoureux pour demeurer en pleine terre: on les éleve en arbrisseaux, en banquettes, & l'on s'en sert pour couvrir des treillages. Les boutures & les marcottes en donnent abondamment.

LE LILAS rend une odeur fort agréable & très-douce, il LE LILAS. a le bois blanc, la feuille longue & pointue, & les fleurs difposées en longues grappes, de couleur bleuâtre ou blanchâtre: nous en avons deux différens, le Lilas commun, & celui de

Perse, qui perdent leur verdure dans le froid, mais restent toujours en place. Le Lilas de Perse ne vient pas si haut que le commun, il est plus mignon dans sa feuille & dans ses fleurs:

il sert d'arbrisseau dans les parterres. Les jettons que les Lilas

poussent à leur pied en perpétuent l'espéce.

LES GENESTS sont encore des arbrisseaux très-agréables LE GENEST. dans un parterre, surtout celui d'Espagne, bien différent du Genêt-jonquille, leur bois forme des verges longues & toutes vertes, semblables au Jonc: elles s'élevent haut & sans beaucoup de feuilles, leurs fleurs sont grandes, de couleur jaune doré, & odoriférantes; ils se perpétuent seulement de

graine.

L'ALTHEA GUIMAUVE ROYALE.

L'ALTHEA FRUTEX, qui signifie un arbrisseau, s'ap-FRUTEX, ou pelle aussi Guimauve Royale, on l'emploie dans les platebandes; son bois est jaunâtre, ses seuilles ressemblent à celles de la vigne, les sleurs sont en forme de clochettes, tantôt

blanches,

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VI.

blanches, tantôt couleur de chair; il se dépouille & ne sort

point de terre, on l'éleve ordinairement de graine.

LE CHEVRE-FEUILLE quoique fort commun, est cepen- Le Chevredant l'arbrisseau qui rend l'odeur la plus suave, il se tient si CAPRIFOhaut & si bas que l'on veut, puisqu'on s'en sert à couvrir des LIUM. berceaux, des murs, & à former des boules dans les parterres; il y en a une espéce, qu'on appelle Romain, qui est plus vive en couleur, & d'une feuille plus déliée. Son bois est rougeâtre, de nature à être palissé, ses seuilles sont rondes & blanchâtres, ses seurs disposées en tuyaux de couleur blanche tirant sur le jaune & le rouge. Sa feuille tombe l'Hiver, pendant lequel il demeure en terre; il produit beaucoup de jettons, & vient aussi de crossettes.

LE SERINGAL est un arbuste d'une odeur assez bonne mais très-forte; son bois est rouge, ses fleurs blanches, sa feuille petite & pointue, d'un verd brun; il reste en place & perd tous les ans sa feuille; on s'en sert à cacher des murs & à for-

mer des buissons; il se marcotte aisément.

LE TROESNE est le moindre de tous ces arbrisseaux: on Le Troesne en fait pourtant des boules & des palissades assez belles. Il a le cu Liquisbois blanc & uni, les feuilles oblongues, étroites & d'un verd pâle, les sleurs blanches qui ont peu d'odeur. Cet arbrisseau s'éleve de graine ainsi que de marcottes.

LE CYTISUS est aussi appellé Trifolium, à cause de ses seuil- LE CYTISUS TR. 100 TR. 1 les rangées trois à trois, & ressemblantes au Tressle; elles sont LIUM. petites, rondes & d'un verd agréable : le bois en est rougeâtre, la fleur jaune, il ne sort point de terre, mais il quitte sa feuille ainsi que le Troêne, il sert uniquement dans les parter-

res, & vient de marcottes & de jettons.

LE ROMARIN est robuste, & se met tant en caisses qu'en pleine terre, il ne se dégarnit point l'Hiver: son bois est grisàtre & garni de petites feuilles longues & étroites, d'un verd brun par-dessus & blanc par-dessous, elles sentent un goût aromatique, ses fleurs tirent sur le bleu pâle: l'on en marcotte & l'on en seme.

LE COLUTEA est un perit arbuste très-agréable pour ses LE COLUM belles fleurs de couleur de pourpre; il ne s'éleve pas bien TEA. haut: son verd est pâle, sa feuille petite & faite en Ombelle comme celle de l'Acacia, ne tombe point l'Hiver dans la serre:

fon bois est d'un verd mêlé de rouge, sa forme est pyramidale, il produit de grosses cosses qui en renserment la graine.

L'ARBRE DE L'ARBRE DE JUDE'E est fort recherché par rapport à ses Judée ou de belles sleurs rouges, il vient assez haut & très-gros: son bois est rougeâtre, & sa feuille ressemble à celle de l'Abricotier: il résiste fort bien en pleine terre, mais ses seuilles tombent; il se

multiplie de graine & de marcottes.

LE BAGUENAUDIER monte assez, néanmoins il se peut tondre en boule: son bois est clair, ses seuilles sont petites, rondes & d'un verd blanchâtre, ses sleurs jaunes: ses fruits nommés Baguenaudes, sont d'une couleur verdâtre & sont creux, de manière qu'en les crevant ils sont quelque bruit, il se dépouille & reste en pleine terre: on le marcotte ordinairement.

L'EPINE VI-NETTE.

L'EPINE VINETTE est connue pour un arbrisseau épineux dont le bois est jaune ainsi que la fleur disposée en grappes. Ses seuilles sont petites, oblongues, & dentelées en leur bord. Ses fruits sont ovales & d'une couleur rouge assez vive, d'un goût acide, qui contiennent des semences, cependant il se multiplie de boutures; l'on en fait à Dijon d'excellentes confitures.

LE LENTIS- LE LENTISQUE est tantôt grand, tantôt petit, cependant presque toujours arbrisseu: son bois est grisâtre, ses seuilles ressemblent à celles du Myrte, toujours vertes & d'une odeur assez sorte, ses fleurs & ses fruits sont rouges & disposés en grappes: il est trop tendre pour supporter en pleine terre les rigueurs de l'Hiver. Il se multiplie de marcottes & de jettons.

L'AMOMUM L'AMOMUM est un arbuste agréable: le bois en est brun, euSolanum. la seuille longue d'un verd noir, la sleur blanche, les fruits rouges & ronds comme des Cerises, il garde ses seuilles & ses fruits dans la serre, & ne se dépouille qu'au Printems. On en a de l'espèce par le moyen de la graine.

LE LEONUR US ne s'éleve pas bien haut: il a le bois grisâtre, la feuille longue, étroite, la fleur rouge, il se dépouille & est assez délicat pour vouloir être serré l'Hiver: il croît de boutures & de marcottes.

L'EMERUS OU L'EMERUS a les fleurs jaunes, le bois verdâtre, la feuille Syturidaca. à peu près comme le Jasmin commun & du même verd; il

forme des boules qui restent en terre & se dégarnissent l'Hiver.

Les jettons & marcottes en multiplient l'espéce.

LE BUISSON-ARDENT est un arbrisseau qui ne vient pas Le Buissonbien haut: son bois est net & garni de piquans, sa feuille est à ARDENT OU peu près comme celle du Poirier. Ses fruits rouges qui subsistent en Hiver, & qui le sont paroître de loin comme plein de seu, l'ont fait nommer Buisson-ardent: c'est dans ses fruits que l'on trouve sa graine.

La plûpart de ces arbrisseaux ont encore d'autres espéces du même nom; tels sont le Solanum, le Colutea, le Cytisus, &c. On a seulement marqué ici les espéces que l'on trouve le plus facilement, & qui embellissent davantage les Jardins.

Il y a encore certains arbrisseaux étrangers qui fleurissent, & dont la culture est fort difficile; comme ils servent peu à l'ornement de nos Jardins, & que les Curieux les recherchent plus tôt pour leur rareté que pour leur vraie beauté, nous les passerons sous silence.

Il est question maintenant de donner la méthode d'élever tous ces arbres, soit de graine, de marcottes, de boutures & de jettons, ou bien de les choisir tout grands, avec la manié-

re de les planter & de les greffer.

On élève'en France l'Oranger de graine ou de pepin, de marcotte; & on en envoie de tout élevés des Pays chauds.

Pour les élever de pepin, on prend la graine ou pepin des Oranges les plus mûres & les plus belles; on la seme au mois de Mars dans de longues caisses ou dans des pots remplis de terre préparée, dont on trouvera la composition dans le Chapitre suivant. On met ces pepins de trois doigts avant dans cette terre, & à trois pouces de distance l'un de l'autre: quand il en leve trop, on les épluche, en arrachant les plus pressés, afin que les autres profitent davantage : ces pepins au bout de deux ans forment des Sauvageons, qui sont bons à replanter léparément dans des pots de terre, & au bout de cinq ou six ans se peuvent greffer: on suppose qu'on aura soin de les labourer souvent, de les exposer au Soleil, depuis dix heures du marin jusqu'à deux heures, de les serrer la nuit, de les nétoyer des mauvaises herbes, & de les arroser de tems en tems; comme aussi d'enfoncer pendant une année les pots qui les renferment, dans des couches chaudes pour les avancer. L'Hi-

Kkij

ver on retire de terre ces pots & on les porte dans la ferre. Pour marcotter une branche d'Oranger, on en choisit une à la mi-Mars; on coupe l'écorce dans la partie basse environ de la largeur du doigt; on enveloppe cet espace avec un morceau de cuir lié avec de l'osier, on fait passer cette branche par le trou d'un pot rempli de bonne terre que l'on humecte doucement. On coupe la marcotte près du trou du pot au mois d'Octobre suivant. On ôte ensuite le jeune Oranger du pot, & l'on le plante dans une petite caisse remplie de terre préparée. Après sa premiére sortie de la serre on le met quinze jours à l'ombre, & on l'expose ensuite au Soleil du Midi en l'arrofant souvent dans les grandes chaleurs.

Les boutures se prennent sur les balotins ou pommiers d'Adam, ce sont celles qui réussissent le mieux : en Provence, on les greffe sur des Sauvageons. On les choisit droits & de la longueur de 10 à 12 pouces; on ratisse l'extrêmité de leur écorce par en bas, on les enfonce en terre de 5 pouces à diftance de 15 à 20 pouces l'un de l'autre, & on leur donne des

labours & les autres secours convenables à leur âge.

L'autre manière d'élever les Orangers va bien plus vîte en France; les arbres qu'on envoie de Genes, de Lisbonne & de Provence ayant déja plusieurs années, il ne s'agit plus que de les sçavoir bien choisir. Ces arbres arrivent ordinairement dans les mois de Mars, d'Avril & de Mai, les uns sans motte & sans tête, les autres emmotés & garnis de branches & de feuilles, les racines en sont enveloppées, crainte des gelées blan-

ches fréquentes dans cette saison.

che.

Aux Orangers étêtés & sans motte l'on choisit la (a) tige la pelle cette ti- plus droite & la plus élevée qu'il se peut, sans s'arrêter à la grosseur. Les racines en doivent être bien conservées, un peu fermes & d'un verd jaunâtre, qui ne tire point sur le noir ou le jaspé, qui est une très-méchante marque de leur état présent, & très-assurée de leur prochaine mort. On en coupera l'extrêmité pour connoître si elles ne sont point trop sèches, ni trop humides. Après cela l'on racourcit toutes leurs racines & on les met tremper quelques heures, avant que de les planter dans de grands pots, que l'on enterrera entiérement dans une couche tiéde, pour faciliter leur reprise. Ils resteront là pendant l'année, jusqu'à ce qu'on les serre l'Hiver, & le Printems

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VI. 261

suivant on les replantera dans des caisses proportionnées à leur grosseur, sans rien couper de leur motte; on les cultive ensui-

re comme les autres Orangers.

Il est certain que les arbres emmottés, garnis de branches & de feuilles sont à préférer, pourvû que cette motte de terre qui couvre leurs racines soit naturelle; en remuant un peu la tige, on s'apperçoit si elle est supposée, car la terre appliquée tombe promptement; on les prendra toujours d'une tige droite & élevée, & d'un choix de branches à former un jour une tête bien ronde: les racines qui excédent la motte & les branches seront d'un verd jaunâtre, l'écorce d'un humide tempéré & pleine de sève; les feuilles doivent être fermes, cassantes & relevées, c'est une marque de vigueur; quand on les voudra planter, on rafraîchira les racines qui excédent la motte, l'on ôtera les petites branches confuses, & l'on racourcira jusqu'à trois on quatre pouces du corps de l'arbre les grosses branches mal placées, pour les obliger à pousser de nouveaux jets vigoureux & mieux disposés; ensuite l'on trempera la motte un moment dans l'eau, & après l'avoir laissé égoutter, on plantera l'arbre dans une caisse convenable à sa grosseur, de la même maniére que l'on rencaisse les vieux Orangers. On le placera dans un lieu aëré, mais peu exposé au Soleil.

Il y a de certains Orangers à qui l'on ne demande point de tige comme les nains, ceux en buissons, & les petits Orangers de la Chine; cependant l'Oranger de tige est toujours le plus noble & le plus beau. Il ne faut pas prendre tous arbres gressés; les Sauvageons connus par leurs piquans deviennent souvent plus beaux, sont toujours plus vigoureux & plus élevés que les Orangers gressés; leur défaut est d'être d'une verdure plus jaunâtre que les autres, & de rapporter peu de fleurs, & par conséquent peu de fruit. On choisira aussi pour la variété quelques Citroniers & Limoniers, qui se connoissent à la feuille, où il manque un petit cœur au bout, comme l'on en voit aux autres

Orangers.

Venons à la manière de greffer ces arbres; les Sauvageons sans cette opération, ne rapporteroient jamais beaucoup de fruit, ni quantité de belles fleurs, semblables en cela aux autres arbres fruitiers, qui ne produisent jamais de gros fruits & exquis, s'ils ne sont greffés des meilleures espéces.

K k iij

Que ne fait-on pas faire à la greffe ? elle se prête à l'adresse du Jardinier; un Sauvageon devient dans ses mains un nouvel arbre dont le fruit est fondant & doux. Il arrête cette sève dans le Sauvageon, & la contraint de se coaguler & de prendre l'espèce que lui présente l'écusson de la gresse qui est comme un ferment qui arrive, qui digere, & qui reçoit l'aliment qu'il trouve en son chemin. C'est par le moyen du rameau d'où l'on a tiré l'écusson, que les Curieux se communiquent d'un Royaume à l'autre les fruits les plus rares qui conservent leur espèce, en prenant une configuration analogue à la greffe & à l'arbre dont elle a été tirée; la sève est donc contrainte de passer dans un corps étranger & de produire la nouvelle espéce de la greffe en abandonnant la première qu'elle nourrissoit depuis long-tems. Il se forme autour de la greffe des racines sibreuses qui s'insinuent dans l'arbre qui porte cette greffe, & qui s'étendent jusqu'en terre d'où elle tire son aliment, ce qui fait que l'arbre greffé change la nature de son fruit en celle de l'arbre d'où la greffe a été tirée.

(a) Les Anles racines d'un arbre.

On (a) greffe ordinairement un Oranger fur un Oranger, un glois & les Citronier sur un Citronier, ou sur un Sauvageon de pommier greffent fur d'Adam. On peut greffer encore un Citronier, un Limonier fur un Oranger, mais cela ne réussit jamais si bien, & fait souvent avorter un arbre. Cette greffe se fait en écusson ou en approche qui sont deux manières de greffer parmi les cinq sortes que nous en avons: elles sont si généralement connues, qu'on n'en devroit point parler ici; mais comme il faut écrire pour tout le monde, & qu'il y a quelques petites différences dans la disposition de l'écusson, nous la donnerons le plus succinctement qu'il fera possible.

> On appelle sujet ou franc, le Sauvageon sur lequel on applique la greffe, & l'on appelle greffe ou rameau, la branche de l'arbre dont on veut avoir de l'espéce; l'écusson est une piéce enlevée sur l'écorce de la branche en forme de triangle, dont le nom vient d'un écusson d'armoirie, avec lequel il a quelque ressemblance. L'approche ne s'appelle ainsi, que parce que l'on approche un arbre d'un autre pour l'y pouvoir gref-

fer.

L'instrument avec lequel on greffe, nommé greffoir, est un couteau pointu à manche d'ivoire, dont le bout qui excé-

Pour greffer en écusson, on coupe sur un Oranger, des rameaux de l'année derniére, où il se trouve de bons yeux formés au Printems, & l'on en ôte toutes les feuilles. Un œil suffit à chaque greffe, ainsi l'on en peut prendre plusieurs sur une même branche. L'on commence à tailler sur le rameau, l'écusson en forme de triangle, & l'on ménage dans le milieu l'œil & sa petite branche. L'on enleve proprement cet écusson, avec le couteau du gressoir, & on laisse à l'endroit de l'œil un peu plus d'épaisseur de bois que dans le reste; ensuite l'on choisit sur le Sauvageon appellé le sujet à greffer, un endroit uni entre deux yeux & au haut de la tige; on y fait une incision en travers, & une autre en long qui se rejoignent, de la longueur environ d'un pouce & demi, & de l'épaisseur seument de la peau ou de l'écorce de l'arbre; l'écusson étant tout On met deux prêt, & tenu dans la bouche par le bout de la petite bran-écussons des che, l'on détache avec le manche du greffoir la peau de l'inci- d'une même sion faite sur le Sauvageon, & l'on y fait entrer l'écusson par tige, qu'une la pointe, en sorte qu'il s'y cole bien, & que les côtés de l'é-re peut coucorce le recouvrent entiérement hors l'œil; cela fait, prenez vrir, afin que de la grosse filasse pour lier le tout ensemble, bien serré & le fi l'un manque, l'autre plus proprement qu'il se peut, en laissant toujours passer l'œil. y supplée. On coupe un mois après cette filasse, sans cependant l'ôter, afin de donner un passage libre à la sève, qui sans cela pousseroit des jets fauvageons au-dessous de l'écusson trop resserré.

Cette pratique est ordinaire dans tous les arbres que l'on greffe; mais dans les Orangers il y a une circonstance particulière, c'est le renversement de l'écusson; c'est-à-dire, que cet écusson doit avoir la pointe en enhaut, en observant, quand on le taille, que l'œil se trouve toujours dans la même situation, le bouron & le jet dressé vers le ciel; l'incision sur le sujet doit aussi être coupée différemment, sçavoir la fente de travers, en bas, comme un I renversé, à cause de l'eau qui entreroit plus aisément par la large ouverture qui d'ordinaire aux arbres se fait en haut, & que pour cette raison on sera sur les Orangers par le bas. Cette eau pour peu qu'elle pénétre

devient mortelle à la greffe.

On greffe en écusson dans le mois de Mai à œil poussant, c'est-à-dire dans la sève, alors on racourcit sur le champ la

branche du suier à trois pouces près de l'écusson, afin que la seve s'y porte toute entière, & le fasse pousser plus promptement. On greffe encore en écusson dans les mois de Juillet. d'Août & de Septembre à œil dormant, & l'on ne coupe point fur le champ la branche du Sauvageon, on attend au mois de

Mai suivant qui est le tems de la sève.

Cette manié-

La greffe d'un Oranger en approche, se fait à l'ordinaire re de greffer sans aucune différence; elle se pratique également dans les gréable, fai- deux sèves, c'est-à-dire, dans les mois de Mai & d'Août. On fant un mé-approche du Sauvageon la caisse d'un autre Oranger, dont la chant effet branche est assez longue pour se lier ensemble, & qui est disration des posée à être greffée de cette manière. L'on coupe ce Sauva-Jardins, par la rête, sur laquelle l'on fait une sente pour y applide deux caif- quer le rameau de l'Oranger, dont on souhaite de l'espéce: ses : on les ce rameau s'entaille & se fend en long par la moitié, ce qui mettre à l'é- forme un bout long d'un pied environ, que l'on aiguise pour le Il ne faut faire entrer dans le milieu de l'entaille, de même que l'on fait point d'œil à la greffe en fente; l'on peut encore faire entrer cette greffe dans l'en- dans l'entre-deux du bois & de l'écorce, quand le sujet est bien droit de l'ap-proche; il y vieux, comme à la greffe en couronne, dont celle-ci ne différe en a affez qu'en ce qu'elle se fait d'une branche approchée. On lie cette tout du long de la bran- l'entretenir contre les vents, & l'on couvre le tout avec de la che. cire & un peu de linge, ce qu'on appelle poupée, ou emmailloter la greffe, cela dure jusqu'à ce qu'elle paroisse prise en poussant vigoureusement; ensuite l'on coupe la branche approchée à l'endroit de la greffe que l'on recouvre de cire verte; c'est ce qu'on appelle fevrer un Oranger.

> La différence de ces deux manières de greffer consiste en ce que la branche de l'arbre doit être jeune de deux ou trois ans pour y pouvoir greffer en écusson, au lieu que pour greffer

en approche, l'arbre doit être fort & un peu âgé.

Les Grenadiers, les Myrtes, les Lauriers-thims & francs, le Romarin, l'arbre de Judée, le Baguenaudier, le Lentifque, se choisissent d'une belle tige formant une tête agréable & bien garnie dans sa rondeur. Les branches & les racines seront d'un verd vif. Ces arbres sont ordinairement enmotés, à moins que l'on n'en prenne des boutures ou des marcottes.

Les Lauriers-roses & cerises, celui d'Alexandrie, le Buis-

fon-

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VI. 265 son-ardent, ne veulent point de tige, leur beauté consiste à être très-garnis depuis le pied jusqu'à la tête, soit qu'ils soient en palissade ou en caisses. Il en est de même des Rosiers, des Lilas, des Genêts, Colutea, Chévre-seuilles, Romarins, Seringals & Jasinins communs, qui ne sont que des buissons tondus en boules ou en pyramides.

On choisira l'Altea, le Leonurus, le Syturidaca, le Cytisus, le Troêne, l'Amomum & le Jasmin d'Espagne avec une petite tige d'environ deux pieds de haut pour soutenir leur tête. L'on sera une recherche exacte dans leurs branches & leurs racines pour en connoître l'état présent, & l'on observera les mêmes choses qu'aux Orangers, pour les planter dans des cais-

ses, dans des pots, ou en pleine terre.

La meilleure manière & la plus prompte d'élever tous ces arbres, est d'en choisir des pieds d'une nature basse & fort rameuse, de les enfoncer en terre jusqu'au milieu des branches, & d'en coucher tout autour les ramilles pour en faire des marcottes: ces meres en donnent une plus grande quantité & en moins de tems qu'aucun autre moyen : on peut sans cela tirer des jettons ou racines éclatées que les arbrisseaux poussent naturellement à leur pied, & que l'on a soin de lever un peu sorts & bien enracinés. On fair encore des marcottes de branches que l'on couche dans la caisse même au mois d'Avril, ou que l'on peut faire passer dans le trou d'un pot élevé à la hauteur de la branche. Il faut environ six mois à ces marcottes pour être bien reprises. On excepte de cette méthode le Jasmin d'Espagne qui se gresse toujours, le Genêt d'Espagne, le Colutea, l'Amomum, le Piracanta & l'Altea Frutex qui ne s'élevent ordinairement que de graine.

Il est aisé de voir par ce que l'on vient de dire, qu'il y a peu de ces arbres qu'on soit obligé de gresser; les marcottes & les jettons redonnent sûrement des mêmes espéces, qui, comme de bons ensans, ne perdent aucune qualité de leur mere: voici

néanmoins ceux qui se peuvent greffer.

Les Grenadiers & les Myrtes panachés se grefsent en écusfon ou en approche sur des Grenadiers communs, pour en avoir de race panachée. Les Jasmins d'Espagne & de Virginie ne poussant point de jettons qui en perpétuent l'espéce, demandent à être grefsés sur du Jasmin commun, soit en ap-

LI

proche ou en écusson, il n'importe; l'on ne peut pas même en faire des marcottes, excepté du Jasmin commun dont on en fair beaucoup. Pour avancer les greffes du Jasmin d'Espagne, il faut planter les marcottes de Jasmin commun un an devant dans des pots, cela fait mieux reprendre la greffe, que l'on couvrira de cire.

L'on choisit le sujet clair, uni, sans aucun nœud, bien enraciné & gros comme le petit doigr, on le coupe jusqu'au dernier œil d'en-bas, afin que la sève étant moins dissipée ailleurs, y passe entiérement. Les Rosiers se peuvent encore greffer: quand on veut, par exemple, avoir de l'espéce de celui de Hollande, des panachés, ou des Rosiers de tous les mois, on greffe de ces espéces en écusson sur des Rosiers communs.

La faison où bres se trouvent en fleur.

Il faut encore sçavoir le tems auquel ces arbres & ces arbriftous ces ar-seaux sont en fleur, afin d'en pouvoir profiter pour la décoration des Jardins, en les y plantant à propos. Tout dépend de la variété, ainsi l'on observera que les arbrisseaux que l'on plantera dans les parterres, ne soient pas seulement de différentes espéces, mais qu'ils fleurissent aussi dans différentes saisons.

On voit en fleur au Printems, le Laurier-thim, celui d'Alexandrie, le Lilas commun, le Chévre-feuille, le Seringal, le Rosier des mois, de Gueldres, celui de Hollande à cent feuilles, le Romarin, le Trifolium, le Jasmin-jonquille, le

Genêt d'Espagne, le Cytisus & le Syturidaca.

Dans l'Eté fleurissent l'Oranger, le Citronier, le Limier & autres espéces, le Grenadier, le Myrte, le Laurier-franc, le Laurier-rose, le Troêne, le Jasmin commun, le Colutea, le Lilas de Perse, l'Arbre de Judée, le Rosier des mois & le Baguenaudier.

L'Autonne nous présente les Jasmins d'Espagne & de Virginie, le Laurier-thim, l'Altea Frutex, les Rossers des mois, les Roses-muscates, le Buisson ardent, l'Amomum & le Colutea.

Ceux qui fleurissent l'Hiver & qui servent à embellir la serre en formant des estrades & des amphirhéatres, pour couvrir les murs, sont l'Oranger, le Jasinin d'Espagne, le Lautier-thim, le Lentisque, le Colutea, l'Amomum, le Leonurus & le Myrte panaché, accompagnés de plusieurs plantes vivaces, telles que le Piment ou Poivre-long, la Giroflée, l'Aloës, le Geranium-triste, le Talaspic vivace, & autres.

## CHAPITRE VII.

## DE LA CULTURE DES ORANGERS & des autres Arbrisseaux de fleurs; avec le moyen de rétablir les infirmes.

N est assez revenu présentement de l'erreur où l'on étoit sur la difficulté de gouverner les Orangers & les autres arbres & arbrisseaux de sleurs, dont plusieurs avoient fait une chimere, pour se faire croire plus sçavans. On éleve bien ces arbres \* en Angleterre, en Hollande, en Suede & \*Il faut dans dans les autres pays du Nord, où le froid est bien plus grand ces pays des & plus long qu'en France; ainsi il nous est encore plus aisé que entourées de dans ces climats, de les entretenir sans beaucoup de peine, vitrage, com-convaincus que nous sommes qu'une culture générale convient res d'Hiver. à toutes leurs espéces.

Plusieurs choses contribuent à la conservation & à l'entretien des Orangers: une bonne serre, la composition des terres, le rencaissement, l'exposition dans les Jardins, la maniére de les tailler, l'arrosement, la saison de les serrer & sortir, la manière de les gouverner dans la serre, & enfin le moyen de les garantir des insectes qui leur font la guerre: examinons

chacun de ces articles en particulier.

On peut assurer, qu'une bonne serre est la chose la plus De la Seressentielle pour la durée des Orangers & des autres ar-RE, DE SES bres que le froid oblige de serrer. On doit en premier lieu l'exposer au Midi ou au Levant, & éviter de la bâtir au Couchant ou au Nord, par le peu de chaleur & les mauvais vents qui viennent de ces côtés-là. La grandeur de la serre sera proportionnée à la quantité d'arbres que l'on a à serrer, ensorte qu'ils n'y soient point trop entassés; quand elle est un peu élevée, l'on arrange les petits arbres entre les grands sur des échafauds & des gradins de bois, cela épargne une grande longueur de bâtiment; elle doit toujours être assez élevée pour ne pas gêner les arbres, soit en place, soit en les entrant ou sortant : on percera la ferre dans la face la mieux exposée, d'une grande Llii

porte & de plusieurs fenêtres élevées qui donnent entrée au Soleil dans les tems doux. Il y aura trois chassis l'un devant l'autre, pour empêcher le froid de pénétrer par ces ouvertures; le premier en dedans, sera de papier colé des deux côtés; on mettra en dehors un contrevent de bois, & entre-deux un bon chassis de vitrage, le tout sermant juste, & bien calseutré avec du foin dans les grands froids. Les murs seront construits solidement d'environ deux pieds & demi d'épaisseur, au moins de deux pieds, & le côté du Nord plus épais que les autres, étant le plus à craindre pour la gelée; ils seront tout couverts d'une natte de paille. Comme l'humidité & le froid peuvent provenir également de la couverture d'en-haut, & du bas ou sol de la terre, qui est le plancher, on aura grand soin de bien couvrir la serre; si c'est un plasond cintré sans greniers audessus, on garnira l'entre-deux du lambris & de la tuile, de \* C'est ce \* paille délayée avec de la terre ; s'il y a des chambres ou des qu'onappelle de la Bauge. greniers, on les remplira de foin, & l'on en fermera bien les fenêtres. A l'égard du fol ou plancher, il doit être fort sec & batu en recoupes ou en salpêtre, d'un pied de haut, on le tiendra un peu élevé, ou du moins au rez-de-chaussée du dehors; quand il y a une descente, outre l'incommodité qui s'y trouve pour le transport des Orangers, elle cause encore de l'humidité au pied des murs. Cette raison doit faire rejetter Serre du Jar- les ferres souterraines, telles que les caveaux, d'autant qu'elles ne peuvent jouir des rayons du Soleil. \*\* Les serres adossées \*\*\* Comme contre un montagne ou sous les \*\*\* voûtes d'une terrasse, & celles de Ver-qui sont exposées au Soleil de l'autre côté, sont excellentes.

din du Roi.

Meudon.

TERRES.

brûlant.

Pour remédier au manque de chaleur de nos climats, on LA COMPO- fait un mélange de terres convenables à la nature de l'Oran-SITION DES ger, lesquelles étant enfermées dans une caisse pénétrée de tous côtés de l'ardeur du Soleil, acquierent un degré de chaleur approchant de celui que ces arbres ont naturellement dans

les Pays chauds, où ils restent toujours en terre.

La meilleure composition est un tiers de terre neuve grasse & forte, sans être glaiseuse, laquelle étant remplie de sels sera \* Si ce su- pousser de beaux jets, un tiers de \* crotin de mouton bien mier étoit consommé pendant trois ou quatre ans, pour donner de la moins consommé, il chaleur à la terre, & on y mêle un tiers de terreau de vieille seroit trop couche pour donner de la légéreté. Le dedans des vieux Chê-

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VII. nes & des Saules creux qui se réduit en une matiére terrestre & noirâtre, y est encore très-propre. L'on passera toute cette terre à la claie pour l'épierrer. Ce mélange est meilleur que celui où il entre beaucoup plus de drogues, comme des curures de mares, de la fiente de pigeon, de la poudrette, du marc de vin, des boues de rues, des feuilles d'arbres pourries, de la vase. Il est non-seulement bon pour les Orangers, mais encore pour tous les autres arbres qu'on encaisse & pour les fleurs qu'on met dans des vases de fayence.

On est indispensablement obligé de rencaisser un Oranger, LE RENCAISquand la caisse qui le renserme ne vaut plus rien, qu'elle est SEMENT. trop petite pour contenir ses racines, ou bien que l'arbre ne

travaille pas affez vigoureusement, la terre étant usée à demi, ou entiérement, & par-là dénuée des sels nécessaires à la vé-

gétation.

Si les terres ne sont qu'à demi usées, & que la caisse soit encore assez bonne pour durer l'année & plus, on se contentera, pour soulager l'Oranger, de lui donner un demi rencaissement, c'est-à-dire, de tirer avec la houlette tout autour de la motte sans endommager les racines, les terres usées, & d'en remettre sur le champ de nouvelles, qu'on aura soin de bien plomber. Mais si les terres sont entiérement usées, & que la caisse soit pourrie ou trop petite par rapport à l'arbre, il faut commencer par arroser l'arbre avant que de l'ôter de sa caisse, pour affermir les terres & former une grosse motte adhérente aux racines, ensuite le rencaisser de nouveau en cette manière.

On choisira une caisse proportionnée à la grandeur de l'arbre, faite du meilleur bois de Chêne, on la goudronera en doivent être dedans, & on la peindra en dehors de deux couches à l'huile, toujours plus foit en verd ou en jaune, pour la faire durer plus long-tems. grandes, afin Les caisses bien conditionnées & garnies d'un peu de fer, du-queresserant rent ordinairement vingt ans. On prépare cette nouvelle caisse cines de l'arpar un lit de platras mis au fond, tant pour empêcher les raci- bre, sa tête se nes de descendre & de percer le fond de la caisse, que pour devienne la garantir de la pourriture, en donnant par-là passage à l'eau su-plus belle. perflue des arrosemens, ensuite on remplit la caisse à demi de terre préparée, qu'on fait plomber par un homme qui marche un moment dedans; on jette un peu de terre-meuble par-dessus, pour y pouvoir placer la motte de l'Oranger qu'on tire de Lliij

la vieille caisse en la rompant de tous côtés; on retranche environ la moitié de cette motte tout autour & en dessous, & l'on coupe les racines & les chicots qui s'y rencontrent, crainte de la pourriture; ce travail s'appelle égravilloner un arbre, c'est-à-dire, couper tout le gravier qui est autour des racines & une partie de la terre, & avec la pointe de la serpette ôter celle qui est entre les racines qui se découvrent pour qu'elles puissent profiter de la nouvelle terre. Vous planterez cette motte bien dans le milieu de la caisse par une diagonale tirée au cordeau d'angle en angle, & vous éleverez l'arbre d'aplomb pour le coup d'œil, trois pouces au-dessus des bords de la caisse, parce que les arrosemens & les terres qui se plomberont dans la suite, ne le feront que trop descendre. Cette terre sera retenue avec des planches, des douves & dosses de bois, jusqu'à ce qu'elle soit affaissée à niveau de la caisse. Il faut bien plomber les terres autour de la motte pour assurer l'arbre contre les vents, & faire ensuite un petit cerne au pied de la tige, pour recevoir l'eau qu'on jettera aussi-tôt qu'on aura planté, afin de plomber les terres & les faire descendre plus vîte. Observez de l'aisser le haur des racines un peu découvert afin qu'elles puissent jouir du Soleil. On doit mettre les arbres nouvellement encaissés 25 jours à l'ombre, & ensuite on les exposera au Soleil.

Le rencaissement se fait ordinairement au sortir de la serre, avant la grande pousse, & jamais à la fin de l'Automne, à cause de la proximité de l'Hiver, à moins qu'il n'y ait une né-

cessité indispensable.

La serre est appellée improprement Orangerie, parce que l'on ne doit donner ce nom qu'à l'endroit du Jardin où l'on range les caisses pendant l'Eté, de même qu'on appelle une Ce-L'exposi- risaie une place remplie de Cerisiers. L'exposition des Oran-TION DANS gers dans les Jardins demande quelque intelligence, il est certain que s'ils étoient mal placés & trop exposés aux vents, ils seroient bientôt ruinés; on doit leur destiner un lieu à l'abri des vents du Nord, par le moyen de quelque bâtiment, d'un bois ou d'une palissade épaisse, ou bien de quelque mur, sans cependant leur ôter le Soleil qui leur est si nécessaire.

On range les caisses en les alignant au cordeau, tant celles qui sont isolées, que celles qui se placent dans les plate-bandes des parterres d'Orangerie entre les Ifs. Dans les tournans

LES JARDINS.

L'ARRANGE-MENT.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VII. on les range à l'œil le mieux que l'on peut, à moins qu'on ne les puisse mettre sur quelque centre au cordeau, on les dresse en mettant des tuiles ou carreaux dessous les pieds de la caisse, pour les empêcher d'enfoncer trop avant en terre, & d'y pourrir: l'usage est de placer une petite caisse entre deux grandes, pour le coup d'œil: on peut aussi entre - mêler des pots & des vases remplis d'arbrisseaux & de sleurs de saison: le bon goût d'un Jardinier se remarque dans cette décoration, où la régularité ne doit point empêcher une agréable confusion qui les fasse paroître en beaucoup plus grand nombre

qu'ils ne sont effectivement.

En taillant un Oranger, on ne doit envisager qu'une belle LA MANIERE forme, une tête ronde & plate par-dessous, des branches bien LER. placées & qui le garnissent également de tous côtés, sans trop se soucier de fleurs, ni de fruits, ce qui rend la taille des Orangers beaucoup plus facile que celle des autres arbres fruitiers, où l'on demande plus de fruit que de bois, & l'un & l'autre ensemble. L'on taille ces arbres au sortir de la serre, un peu avant la grande pousse, afin que les branches qui restent profitent de toute la sève : leur tête doit être proportionnée à la tige, à la grosseur du pied & à la grandeur de la caisse, on l'entretiendra en boule en coupant toutes les branches pendantes, & qui s'échappent de ce contour agréable; elle ne doit point être confuse, ni trop chargée de bois, enforte que toutes les branches en dedans se distinguent aisément; quand un arbre a du vuide dans sa rondeur, on ravalle quelque vieille branche voisine, qui dans peu poussera des jets qui regarniront la place, ou bien on en conservera quelques-unes dans leur longueur, sans rien couper pour les faire venir au bord; on s'attachera surtout à monter la tige le plus haut qu'on pourra, en coupant les étages des branches de dessous, fort près de la tige & en pied de biche, pour écouler les eaux; on couvrira de cire verte toutes ces plaies, afin que l'ardeur du Soleil ne les puisse altérer.

Il faut encore pincer & ébourgeonner les Orangers dans les deux pousses, en ôtant avec les doigts les jets foibles, confus \* \* On appelle & mal placés, comme aussi les branches qui s'emportent trop, ces jets, des ensorte qu'il ne reste qu'un seul jet vigoureux à chaque Toupillons, pousse. On ne doit pas s'embarrasser dans tous ces pincemens la punaise.

de jetter bien des fleurs à bas, l'arbre s'en portera mieux & poussera plus vivement; la trop grande quantité de fleurs & de fruits fait souvent avorter un arbre, ainsi même sans pincer, on est obligé d'ôter le trop de fleurs, & de ne laisser nouer de fruit qu'à proportion de sa grosseur, cinq ou six Oranges sur les moindres, & une douzaine environ sur les gros: ces fruits font ordinairement seize mois à mûrir; les uns sont doux, tels que les Limons & les Oranges, les autres font acides comme les Citrons & les Bigarades. On observera que les arbres étêtés ne doivent point être pincés la première année, parce qu'on a besoin de toute la longueur des branches, pour sormer promptement une nouvelle tête.

Les Orangers veulent peu d'eau, mais donnée à propos, il

LABOUR.

MENT & LE vaut mieux leur laisser avoir un peu soif que de les noyer trop souvent. On connoît le besoin qu'un arbre a d'être arrosé, quand ses feuilles sont molasses & recoquillées, qu'elles se bais-On peut en-sent ou se fannent, cela se connoît encore quand les terres se core faire fendent; mais il ne faut jamais attendre cette extrêmité, ainsi on fleurir un O-ranger à la se-arrosera médiocrement les Orangers une sois la semaine, hors ve d'Août, en dans les tems de la pousse & de la sleur, qui arrivent en Mai saupoudrant & Juin, qu'on les mouillera deux sois la semaine; les Sauvapoucede ter- geons seront arrosés encore plus rarement, si on veut les faire reau, & la fleurir: quand on entrera les Orangers dans la ferre & qu'ils y fort souvent; seront placés, on les mouillera abondamment, tant pour rasmais par ce surer la tige ébranlée dans le transport, que parce que cette moyen on court risque eau sert pour tout l'Hiver: on pourra au mois d'Avril mouiller defaire avor- les arbres qui se fannent, & cela quand on ouvrira-les portes ter un arbre. & les fenêtres de la serre. Dès que les Orangers sont sortis & Dans les mis en place dans les Jardins, il faut leur donner une ample rangeries, mouillure pareille à celle de l'entrée dans la ferre; l'on prend failles, il y a même des chevilles de fer pour percer la motte en plusieurs des machines endroits, afin que l'eau puisse pénétrer plus avant pour raviver faites exprès toutes les racines; dans les grandes sécheresses, on ne sera pas pour arroser mal de mouiller la tête d'un arbre pour la reverdir, par le caisses, par le moyen d'une pompe ou seringue dont le bout est fait en pommoyen d'un moyen d'un moir. On donnera un petit labour tous les mois aux tonneau éle- me d'entonnoir. On donnera un petit labour fe véà leur hau- Orangers, excepté quand ils sont dans la serre. Ce labour se teur, & de deux tuyaux fait avec la houlette, & s'appelle béquiller, c'est-à-dire, un de cuir bouil- labour très-léger qui empêche la terre de se fendre, & de deli qui mouil- venir pesante.

La faison la plus propre pour entrer les Orangers dans la tent les caisserre est la mi-Octobre ou la fin de Septembre, lorsque les ses deux brouillards sont fréquens, que les nuits & les matinées commencent à devenir plus froides, & à faire craindre des gelées de que de se capables de gâter ces beaux arbres. Le tems de les sortir est fervir d'arroordinairement la mi-Mai, où il n'y a plus de fortes gelées, ensorte que les Orangers sont sept mois enfermés & cinq de- DE LES SERhors; c'est la douceur du tems qui doit régler cette entrée & RER ET SORcette sortie; quelquesois quand les matinées sont fraîches & fujettes à des gelées blanches, à la mi-Mai, l'on attend encore une huitaine & plus à les fortir, pour les garantir des inconvéniens, de même que si le tems est sec & serein en Octobre, l'on retarde leur prison de quelques jours. Alors on approche les Orangers de la serre, pour être plus en état de les entrer promptement au premier froid. Dans les années pluvieuses on sortira les Orangers de meilleure heure que dans les années séches & venteuses, de même dans les Jardins bas & marécageux, on les fortira plus tard que dans ceux qui sont élevés, où le vent dissipe les gelées; c'est à la prudence du Jardinier que toutes ces choses sont remises.

On observera qu'on doit toujours serrer & sortir les Orangers par un beau tems, & qu'aussi-tôt qu'ils sont entrés dans la serre, l'on ne doit pas fermer les portes & les fenêtres; mais les laisser ouvertes jusqu'aux premiéres gelées, afin que les Orangers fortant du grand air ne soient pas si vîte renfermés; il en est de même pour les sortir, en les accoûtumant peu à peu à l'air, par l'ouverture des fenêtres & des portes au commencement d'Avril, sans cette précaution un régime si opposé

leur feroit grand tort.

On transporte les Orangers d'une moyenne force sur des Leur transciviéres, ou sur des traîneaux; deux hommes les portent en-port. core facilement, avec de grosses cordes attachées à des crochets qui embrassent les quatre piliers de la caisse : les grands arbres se mettent sur des chariots bas tirés par des chevaux.

La manière de gouverner les arbres dans la ferre, regarde LA MANIERE principalement la chaleur étrangére où il faut avoir recours, DE GOUVERpour empêcher les froids excessifs d'y pénétrer, ce qui peut NER LES Carriver, quelque bonne que soit une serre, & quelque bien DANS LA SERcalfeutrées que soient les portes & les fenêtres: cependant il RE.

ne faut y faire du feu que le moins & le plus tard qu'on peut; une chaleur naturelle est toujours meilleure aux arbres. On connoît quand il est nécessaire d'y faire du feu, par des linges trempés ou par de petits godets pleins d'eau que l'on met en plusieurs endroits de la serre, surtout contre les portes & les fenêtres: on en placera aussi quelques-uns sur le bord des caisses; c'est par ce moyen qu'on connoît le degré de froid, si l'eau ne fait que prendre sans geler, il n'y faut point de seu, mais si elle géle & prend entiérement, alors on fera du seu

Cette chaleur doit être modérée, parce que le trop de feu

continuellement tant que le froid durera.

nuit fort aux Orangers; la difficulté consiste à trouver une chaleur égale & tempérée, sans causer beaucoup de sumée qui fait tomber les feuilles. Ordinairement on se sert de poëles & de terrines de fer où l'on mer du charbon bien allumé, avant que de l'entrer dans la ferre, l'on place ces brassers à l'entrée de la porte, aux bouts & au milieu des ruelles ou des allées que forment les caisses, en prenant garde de ne les pas mettre dessous les branches de quelque Oranger qui en seroit sûrement dépouillé: d'autres condamnant l'inégalité du feu de charbon, qui est d'abord ardent, ensuite très-foible, & capable par fa fumée de dessécher l'humidité de la sève, si nécessaire à la confervation des feuilles, emploient des poëles couverts appellés poëles d'Allemagne, qui jettent la fumée en dehors par le On fait rare- moyen d'un tuyau de fonte : on les entretient de bois modérément du feu dans les ser- ment, & par l'expérience de la durée d'une certaine quantité res voûtées, de bois, on les renouvelle sans interruption. On peut encore fous des ter-rasses, comme se servir de lampes suspendues au plancher, au milieu & dans à Versailles & les coins de la serre, principalement près des portes & des seà Meudon, el-les sont j'affez nêtres par où le froid vient ordinairement. La chaleur qui en chaudes d'el-résulte est douce, continuellement égale & uniforme; vous les-mêmes, la renouvellerez à l'heure juste, sans crainte de cessation de quand tout le le les renouvellerez à l'heure juste, sans crainte de cessation de oft fermé. 11 chaleur, par l'épreuve de la durée d'une lampe qui vous régle n'yaque dans de manière que vous sçavez quand elles doivent toutes finir: les grands froids qu'on on mettra plus ou moins de ces lampes à proportion de la cay allume des pacité de la serre, & on les élevera un peu haut, crainte que lampes. On fe fert de feu leur fumée n'endommage aucun arbre. Il est certain que le seu des lampes est plus égal que celui

de charbon à S. Cloud & à du charbon allumé, mais comme il n'est point encore exempt TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VII.

de fumée, les poëles d'Allemagne entretenus de bois mo-sceaux, pardérément, semblent devoir être préférés; on s'en sert prin-ce que les sercipalement en Angleterre, en Hollande, en Suéde & en Al-gal ries au

lemagne.

On prendra garde d'approcher si près des murs les Orangers, tant à cause de la gelée, que pour les pouvoir visiter de tems en tems; on les rangera en allées tirées au cordeau, & on les élevera sur quelques gradins ou billots de bois, de peur de l'humidité; l'on pourra mettre contre les murs les Grenadiers & les Lauriers.

Dans les grandes pluies & dégels, comme le tems est fort doux, on aura soin d'ouvrir quelques fenêtres, pour donner de l'air aux arbres; on pourra mouiller un peu ceux qui en ont besoin, ainsi que les fleurs empotées qui peuvent être sorties

pendant quelques heures.

Comme l'Oranger demande naturellement beaucoup de propreté, tant dans ses seuilles que dans son bois, il faut avant que de le fortir, nétoyer avec de petites brosses toutes les branches & les feuilles, & en ôter le couvain des punaises, les toiles d'araignées & les autres ordures; cela est essentiel pour fa confervation.

Ce n'est pas assez d'avoir remédié au froid & aux vents qui Moyen DE nuisent aux Orangers, il faut encore donner le moyen de les LES GARANgarantir des insectes qui leur font la guerre & qui les endom- SECTES. magent considérablement, tels sont la punaise, les sourmis,

les perce-oreilles.

Les punaises ne font pas beaucoup de tort d'elles-mêmes à un Oranger, finon de le rendre mal propre par le couvain qu'elles font en Automne sur ses branches; ce couvain ressemble à des taches de rousseur, & étant parvenu le Printems suivant à la groffeur d'une lentille, il éclot, & par-là multiplie le nombre des punaises, qui produisent ensuite d'autres couvains. Si l'on a bien soin de tailler le bois inutile dans la tête d'un Oranger, & si l'on nétoye soigneusement ses branches avec des brosses, les punaises n'y feront guére d'ordures.

Les fourmis ne sont attirées sur les Orangers que par le couvain des punaises; ainsi lorsqu'on a bien soin de l'ôter, on est garanti de la persécution de ces insectes, c'est le meilleur reméde: l'on peut encore lier du coton autour de la tige, ou la

Mmij

res sont des rez de chauf-

frotter de craie blanche, qui, à ce qu'on prétend, les empêche de monter. La fourmis mange la fleur d'Orange, & fait

un amas de faleté fur les feuilles.

Les perce-oreilles sont plus difficiles à détruire, ils picotent toutes les seuilles. On les prend dans des cornets de papier placés à différens endroits de l'arbre; l'on met aussi de petits vases de terre, de plomb ou de fer blanc pleins d'eau sous chaque pied de la caisse qui trempe dedans, cela empêche ces insectes, ainsi que les sourmis, de monter le long de la caisse. L'on voit quelquesois des vases ronds de deux piéces que l'on rejoint ensemble autour de la tige, de manière qu'ils embrassent cette tige, & ne laissent aucun jour entre, après l'avoir garni entre-deux de filasse, de coton ou de mousse d'arbre, on remplit d'eau ces vases, & quand le perce-oreille, qui naturellement craint l'eau, en approche, il s'en retourne sur ses sans rien endommager.

Culture des autres Arbres.

Les Grenadiers, les Lauriers, les Myrtes, les Jasmins, se cultivent de même que les Orangers, dont l'éducation peut servir de modéle à tous les arbres encaissés ou empotés, à quel-

que petite différence près, comme on va le remarquer.

Le Grenadier demande plus de nourriture, & une terre plus substancielle que l'Oranger; on met moitié de bonne terre neuve & moitié de terreau, & par-là on empêche ses fleurs de tomber si vîte; il veut beaucoup d'eau, comme de deux jours l'un, & demande à être souvent labouré; on lui donnera outre cela, un demi-rencaissement tous les deux ans, & l'on saupoudrera la superficie de la caisse, de deux ou trois pouces de terreau; sa tête doit être ronde & très-toussue, sans autre précaution pour la taille, que de pincer les branches qui s'emportent trop.

Le Myrte n'a rien de particulier dans sa culture, sinon qu'étant plus délicat que l'Oranger, il demande plus d'eau, & un

peu plus d'attention.

Les Lauriers-francs, les Lauriers-cerifes & les Lauriers-roses ont toujours soif, on ne leur peut jamais donner trop d'eau; on les changera aussi de terre de tems en tems; la taille en est ordinaire.

Les Jasmins en général demandent deux tiers de bonne terre & un tiers de terreau; on taille ceux d'Espagne tous les ans TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VII.

à la fin de Mars, en coupant toutes les branches à un œil près de l'endroit où elles fortent de la tige, de même qu'on fait aux

de l'endroit où elles sortent de la tige, de même qu'on fait aux Osiers; c'est pour les saire sortisser du pied & pousser plus vigoureusement. Ils veulent de l'eau amplement & souvent.

Les Rosiers se plaisent fort dans une terre légére & sabloneuse, la culture en est générale, excepté le Rosier de tous les mois, qui fleurit sept à huit sois par an, & qui exige de certains soins, sans lesquels il ne porte qu'une sois comme les autres; ces soins consistent, par exemple, à le tailler rez de terre en Septembre, pour avoir de nouveaux jets au Printems; on le taille encore à la fin de Mars, en approchant ces nouveaux jets jusqu'aux yeux près la tige; ensin on le taillera après chaque pousse, en coupant les branches au-dessous des nœuds où étoient les fleurs après qu'elles seront passées; c'est par cette quantité de tailles que l'on oblige ce Rosier à fleurir toujours; pour avancer cette fréquente sleuraison, on répand un doigt de terreau sur le pied de l'arbre, & l'on arrose par-dessus pour en faire tomber les sels sur les racines.

Le Genêt, l'Altea, le Chévre-feuille, le Trifolium, le Seringal, &c. demandent une terre naturelle, souvent arrosée & entretenue de labours; on les tond en palissade, en arbrisseaux, d'autres en boules: pour le Leonurus, l'Amomum, le Colutea, le Lentisque, ils sont plus délicats, ils demandent la terre des Orangers & leur propre culture.

On observera en taillant tous ces arbres, & pour entretenir leur rondeur, de couper le bois qui paroît usé & mal placé, ainsi que celui qui s'éleve au-dessus de la tête & qui s'emporte

de tous côtés.

Ces arbres, s'ils sont petits, peuvent être aisément empotés; pour les grands, ils souffrent trop dans la contrainte de leurs racines, qui se recoquillent dans les pots & les vases: cet empotement se fait comme le rencaissement. On garantit ces vases des secousses du grand vent, en les arrêtant dans les endroits fort exposés, par des sils de ser attachés à des piquets ensoncés rez de terre, ou par des tourniquets de ser scellés en plomb sur les dez de pierre, par le moyen desquels on serre le pied du vase. L'on doit arroser les arbres empotés beaucoup plus souvent que ceux qui sont en caisse; il est aisé d'en comprendre la raison; les pots étant de moindre consistence, sont

M m iij

plus tot pénétrés des rayons du Soleil, & par conséquent les terres plus tôt féchées & mises en masse: il les faut donc souvent changer de terre & de place. On les doit ferrer aux premiéres gelées avec les caisses, sans cela la gelée les feroit sen-

L'exposition de tous ces arbres sera la même que celle des Orangers, cependant on peut en placer par tout; comme ils craignent moins les méchans vents, on les serre un peu plus tard, & on les fort aussi plus tôt que les Orangers. Ces arbres se ressentent dans la serre, du feu que l'on fait pour les Orangers, & l'on aura soin de les arroser quand ils se fanneront. Quoiqu'on ne s'apperçoive pas qu'ils soient sujets à la punaise, ni à aucune vermine, on les nétoyera néanmoins de leur poufsiére & mal-propreté.

Les arbres qui restent toujours en terre, & qui sont un peu délicats, se couvriront l'Hiver avec de la litiére, ou avec des

paillassons.

MOYEN DE RÉTABLIR LES INFIR-MES.

Il ne reste plus maintenant, après avoir parlé des arbres qui sont en fanté, & qu'on suppose tels par la bonne culture qu'on leur a donnée, qu'à enseigner le moyen de rétablir les infirmes, & de leur rendre leur premier état de beauté; c'est ce qu'il y a de plus difficile & de plus de conféquence en fait d'Orangers, un peu de jugement suffit pour en bien distinguer la caufe.

Les maladies des Orangers proviennent d'une mauvaise serre, d'un rencaissement désectueux, d'une terre usée, de quelques racines pourries, de trop de feu, de trop d'eau, d'un peu de froid qu'ils ont enduré, d'une mauvaise taille, des infectes & vermines qui les dépouillent, ou enfin des vents & de la grêle qui cassent leurs branches, & brouissent leurs feuilles.

Si-tôt qu'on voit un Oranger languissant, on doit le séparer \* On appelle des autres & le mettre à part dans un \* lieu qui soit à l'abri du cet endroit, Soleil, qui pourroit brûler & jaunir sa nouvelle pousse. On l'y laisse jusqu'à ce qu'il soit entiérement rétabli, ce qui quelquefois ne laisse pas d'être long.

Il n'y a point de reméde à une mauvaise serre, sinon d'en bâtir une autre pour y serrer l'année suivante les Orangers malades: à l'égard d'un rencaissement défectueux, on ne perTROISIE'ME PARTIE. CHAP. VII. 279 dra point de tems pour rencaisser l'arbre, c'est le vrai moyen de le rétablir.

La terre est la chose la plus considérable à examiner, comme le fondement de toutes; si elle paroît entiérement usée, on décaissera l'arbre tout-à-fait; mais si on la croit encore assez bonne, l'on se contentera de lui donner un demirencaissement; on regardera ses racines en le décaissant, & s'il s'en trouve de pourries ou de mortes, on les taillera jusqu'au vif, ensuite l'on retranchera moitié de la motte, en la ferrant des côtés & du dessous, pour l'obliger à faire de nouvelles ra-

cines capables de rétablir sa tête.

Le trop de feu qu'on a fait aux Orangers, le froid qu'ils auront enduré en les fortant trop vîte, ou en ne les ferrant pas affez tôt, la trop grande charge de bois qu'on leur a laissée, la faleté des branches, & la persécution des insectes & des vermines, sont des marques évidentes de l'ignorance de celui qui les gouverne. Tous ces accidens, s'ils ne dépouillent pas l'Oranger, sont au moins mourir une partie de ses branches: alors on est obligé de l'étêter. Quand on en est quitte pour quelques branches mortes ou desséchées, on les rogne courtes jusqu'au vis, & on n'en laisse qu'à proportion du pied, asin que la charge soit à peu

près égale à la nourriture.

On ne doit point faire de difficulté d'abattre tout le bois languissant, pour n'y pas revenir les années suivantes, l'arbre qui s'en portera mieux, sera plus tôt en état de faire le plaisir des yeux. Quand on raprochera les branches près de la tige, l'on doit tâcher de réserver les plus grosses & tailler les menues, quoiqu'elles donnent quelques seuilles ou des sleurs, jusqu'à même dépouiller tout un arbre pour le soulager. Lorsqu'un Oranger languissant pousse des jets vigoureux jusqu'au milieu de ses vieilles branches & proche du corps, il saut ravaler ces sortes de branches remplies de jets soibles, pour prositer de la vigueur de l'arbre déclarée à cet endroit. Ces jets sont d'abord jaunâtres & langoureux, mais ils deviendront verds, dès que les racines se seront sortissées assez pour nourrir ces nouvelles pousses.

On aura soin surtout de tenir les nouvelles branches trèsnettes, d'en ôter la fleur, & de n'y laisser nouer aucun fruit. Qu'est-ce qu'on peut demander à des arbres malades, que du

bois & des feuilles? C'est encore beaucoup quand ils répondent à notre attente.

Pour les branches rompues par les vents, & les feuilles brouies par la grêle, l'on se contentera d'ôter ces seuilles, & de tailler les branches rompues, c'est le seul reméde: il est inutile de rencaisser pour cela un Oranger qui n'a nullement souffert dans ses racines; s'il étoit ébranlé, on le rasermiroit en jettant de la terre fraîche dans les sentes. Une bonne exposition dans les Jardins met à l'abri d'une partie de ces accidens.

On avertit qu'il faut se donner patience dans le rétablissement de ces arbres insirmes; un Oranger est quelquesois deux ou trois ans sans pousser ni branches, ni racines, quoique bien soigné, & nouvellement rencaissé dans de bonne terre, & dans une caisse qui n'est ni trop grande, ni trop petite. Pourvû que cet arbre paroisse verd dans sa tige & dans ses branches, il ne saut point le changer: avec le tems il sortira de cette létargie, & pousser aplus vigoureusement qu'un autre. Quand un Oranger encaissé depuis quatre ou cinq ans ne pousse que quelques seuilles jaunâtres, il demande absolument à changer de terre l'année suivante, sans attendre à le saire qu'il soit tout-à-sait malade, il saut prévenir cet accident, de crainte que l'Oranger, selon l'ordinaire, ne se dépouille dans l'année du rencaissement: cet ouvrage sait à propos préviendra la maladie.

Les Grenadiers, les Jasinins, les Lauriers & les autres arbres ci-dessus nommés, n'ont point de maladie particulière qui ne se rapporte à celles de l'Oranger, ainsi on peut y appliquer

tout ce qui vient d'être dit.

## CHAPITRE VIII.

DES FLEURS EMPLOYE'ES ordinairement dans les Plate-bandes des Parterres, avec la manière de les semer, de les cultiver & multiplier.

Es fleurs termineront ce Traité du Jardinage : leur cul- \* 0 sanctas ture doit être simple & exempte des erreurs & des ca- Gentes, quiprices de la plûpart des Fleuristes, à qui il ne manque que cuntur in horl'idolâtrie des \* Orientaux. On sçait que l'amour qu'ils por- tis, Numina? Juvenal, Sat. tent à leurs oignons, est au-delà de tout ce qu'on peut en 15. vers. 10. dire: cette ardeur un peu rallentie en France, est encore très- \* Les Egyp-

violente dans les Pays-Bas.

La curiosité en fait de fleurs, roule principalement sur les Lentilles, les Tulippes, les Anemones, les Renoncules, les Oreilles d'Ours, Féves & les & les Oeillets. Les Curieux ne font guére de cas de nos autres Oignons. fleurs, qui, quoique moins variées dans leurs espéces, ne leur sicile, liv. 1. cédent en rien pour la vivacité des couleurs, la belle forme, l'odeur, la durée & l'agrément qu'elles procurent aux Jardins: ce sont ces Tulippes, ces Anemones, qui leur demandent tant de soins & tant de peines, pour avoir le plaisir de les voir durer douze ou quinze jours au plus. Qu'on s'imagine un homme mystérieux, toujours inquiet, toujours craintif, qui se releve la nuit dans les gelées pour couvrir ses fleurs, qui laboure, arrose & sarcle continuellement ses plate-bandes, qui en passe les terres au crible fin, & les prépare différemment pour chaque espéce, qui fait un mémoire écrit par ordre de ses platebandes, avec les noms & portraits de chaque fleur, qui aussitôt que les fleurs sont passées, leve leurs oignons & les serre dans des boëtes & tiroirs chacun dans sa câse, en enveloppe d'autres dans du papier, & qui par-dessus rout cela garde ses fleurs comme un trésor, & n'en laisse approcher qu'avec des yeux jaloux, on aura une idée véritable d'un grand Fleuriste. C'est par-là que l'entêtement de ces Curieux pour leurs fleurs

devient si grand, qu'ils ont estimé un oignon de Tulippes jusqu'à cent pistoles & plus, & même pour rendre uniques leur beaux oignons, ils ontsouvent la malice d'en écraser les

cayeux?

Evitons des soins si surperflus, & des travaux si recherchés; donnons des régles certaines & des pratiques simples, pour avoir de belles fleurs de chaque saison, & des platebandes garnies sans aucun vuide pendant huit mois de l'année; c'est ce qu'on doit souhaiter uniquement dans les grands Parterres, qui deviendroient fort à charge & d'un entretien continuel, s'ils demandoient autant de soin que les Fleurisses en donnent à leurs planches. Une terre un peu amandée, une exposition abriquée, une culture ordinaire, sont tout ce qu'on demande.

On tâchera de débrouiller, autant que l'on pourra, cette quantité de noms bizarres donnés à la même fleur, & qui sont (a) Traité a- énoncés féparément dans les (a) Caralogues des Fleuristes. ronyme des Ces grands noms ne servent qu'à étonner les amateurs; la nafin du Tome ture est si variée dans ses productions, qu'à chaque espéce 2 de la Quin- nouvelle qui se forme, chacun se croit obligé d'y donner un Culture des nom, souvent le sien, une petite vanité y a plus de part qu'une nécessité indispensable. C'est ainsi que cette quantité de Le Jardinier noms s'accumule tous les jours parmi les Curieux, jusque-là Fleuriste & qu'ils connoissent souvent une fleur sous un nom, sans la connoître fous un autre.

Les fleurs proviennent de deux choses, de plantes ou racines, & d'oignons; cependant tous les oignons & la plûpart Fleurs, &c. des plantes tirent leur origine des graines, quoique la nature leur ait donné une autre manière de se multiplier par leurs cayeux, ou par les marcottes, boutures & talles qu'on tire de leur pied, ainsi c'est au discernement du Fleuriste que sont ré-

servées toutes ces différentes productions.

Avant que d'entrer dans un plus grand détail touchant les plantes & les oignons, il est à propos d'expliquer les différens endroits où l'on éleve les fleurs, & la composition des terres qui leur sont convenables, sans observer tout le rafinement des Fleuristes.

On éleve des fleurs sur des couches, sur des planches, dans des pots, & dans les plate-bandes mêmes des Parterres.

Fleurs par Morin. Historiogra-

Traité de la maniére de femer les

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VIII. 283

La plate-bande en général, est une grande longueur de terre étroite & ordinairement bordée de buis, dont les terres sont tenues en labour & relevées en dos d'âne ou de carpe, l'on y transporte en motte les fleurs élevées sur les couches. On en a vû toutes les différences dans le Chapitre des Parterres, Part. I.

La planche est aussi une grande longueur plate & étroite, plate-bande. sans aucun bord que celui du sentier, les terres en sont labourées sans être relevées que de deux ou trois pouces également tes entourent par tout au-dessus des sentiers & des allées, comme les planches, de bri-

ches d'un Potager.

La couche est fort dissérente de tout cela, elle n'est construite que de grande litiére ou sumier de cheval entassé pro-voulant pas y prement & tripé ensemble; on y répand par-dessu un demipied d'épaisseur de terreau, le tout monte à la hauteur de 3 ou la terre & 4 pieds au-dessus de la superficie des terres; leur largeur est de amene du chien-dent : ils mettent être celle des planches. Il les saut exposer au Midi.

Il y a trois sortes de couches, la couche chaude, la couche platras au fondde la ter-

tiéde & la couche fourde.

La couche chaude est celle qui vient d'être construite, & pêcher l'oiqui conserve encore toute sa chaleur. Il n'y faut rien semer soncer & de qu'elle n'ait au moins passé huit jours pour s'évaporer, sans cela les graines seroient brûlées; on juge de sa chaleur en y ensonçant le doigt.

La couche tiéde a souvent tant perdu de sa chaleur, qu'elle taupes. Queldemande à être réchaussée en répandant dans les sentiers du

pourtour du fumier de cheval ou de mulet.

La couche sourde est celle que l'on enterre à fleur de terre, mais elle n' est jamais si chaude que les autres. Elle sert à

recevoir des arbres plantés en caisse pour les réchausser.

Les pots dont on veut parler ici, sont ordinairement de terre rouge, & très-différens de ceux de fayence qui contribuent
à la décoration des Jardins, comme il a été remarqué dans la
première Partie, ceux-ci servent, étant remplis de bonne terre, à élever des oignons de Tulippes, d'Anemones, de Tubéreuses & de fleurs de saison, qu'on tient en réserve pour
regarnir les endroits vuides des plate-bandes : on y peut
semer des graines, mais ordinairement on aime mieux le-

on contond fouvent la planche & la planche & la plate-bande.
Les Fleurift tes entourent leurs planches, de birques, de pierres plates, ou de bois; ne voulant pas y planter du buisqui féche la terre & amene du chien-dent: tils mettent auffi un lit de platras au fond de la terre, pour empêcher l'oignon de s'entoncer & de fe perdre; ce qui empêche encore les trainaffes des taupes. Quella fuitation!

ver les fleurs en motte de dessus la couche, & les empoter un peu grandes, avec la précaution de les mettre à l'ombre les huit premiers jours. Ces pots servent encore à serrer durant l'Hi-

ver les fleurs & les plantes qui craignent le froid.

Avant que de planter ou de semer dans les pots, on met un peu de gravier ou de platras au fond, pour l'écoulement des eaux: on les remplit de terre préparée, approchante de celle des Orangers, & on la plombe, afin que les bords ne s'affaissent pas tant, on éleve la terre de deux doigts au-dessus des bords, Dans les pots & l'on enfonce l'oignon de trois doigts: si c'est de la graine, unpeugrands l'on en sème une pincée, qu'on recouvre d'un pouce de ter-

on met 4 ou reau. s oignons.

Pour avancer les fleurs empotées, on les enterre jusqu'au bord dans des couches chaudes, & l'on ne leve point les pots, que la fleur ne soit prête à paroître; quand elles sont en place on a soin de les mouiller plus souvent que les fleurs en pleine terre.

La terre des plate-bandes & des planches, doit être un peu Les belles amandée, & foncée de deux pieds de bas; si elle est usée l'on Tulippes, A- prendra la terre neuve des allées & sentiers voisins, que l'on noncules & recomblera avec cette mauvaise terre. On passe ces terres à la Jonquilles claie pour les épierrer, on les fume aussi tous les trois ans, demandent un peu plus qui est le tems que l'on tire les oignons & les plantes, de compossi- pour en ôter le peuple. On observera de ne rien mettre tion dans leur dans les plate bandes, que le fumier ne soit entiézement on le verra consommé & bien mêlé avec la terre, par deux ou trois labientôt. bours, sans cela les oignons & les plantes seroient bientôt brûlées. Ce fumier a le tems de se faconner depuis le mois de Juin

plante. L'on tiendra les plate-bandes & les planches bien nettes de pierres & de méchantes herbes, qui emportent toute la substance de la terre. On les labourera souvent, & l'on sau-(a) Ce qu'on poudrera le dessus de (a) terreau, peut rendre les terres plus

que l'on tire les oignons, jusqu'en Septembre où l'on les re-

appelle terro-légéres.

Dans les terreins humides vous mettrez un tiers de fumier de cheval, un tiers de sable, & l'autre tiers, de la terre naturelle de la plate-bande, afin de dessécher un peu ces terres & les rendre plus amandées. Dans les pays secs, vous y mêlerez deux tiers de terre fraîche, ou du fumier de vache qui est natu-

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VIII. 285 rellement frais, l'autre tiers sera de la terre du pays, le tout saupoudré d'un pouce de terreau; un demi-pied de hauteur de ce

mélange suffit pour élever lessleurs.

Les couches sont nécessaires pour élever les graines des plantes délicates & qui craignent la gelée; elles sont d'une grande utilité dans un Jardin, par le terreau qu'elles produisent, qui sert à poudrer les planches & les plate-bandes, & à

garnir les caisses & les pots.

On commence à faire les couches au mois de Mars : elles . Il faut toudoivent toujours être exposées au plus grand chaud, & s'il se jours avoir un endroit répeut contre un mur ou dans une melonière renfoncée; on laif- servé pourése passer leur grande chaleur pendant une huitaine, avant que lever des fleurssur coud'y rien semer, ensuite l'on saupoudrera d'un pouce de terreau ches, & en les graines que l'on y sémera, & cela dans l'espace que peuvent planches, cecouvrir des cloches ou chassis de verre, ou de perites rigoles pinière. faites avec le manche de la bêche : ces cloches garantissent les graines des froidures du Printents, & étant échauffées du Soleil, les avancent beaucoup: si le froid étoit un peu fort, on couvriroit ces cloches avec de la litiére, des paillassons, & l'on y employeroit même des brise-vents ou murs de paille.

Les couches ne sont bonnes que pendant une année; la seconde, on les réchauffe, en remplissant les sentiers entre les couches, de bonne litiére chaude; c'est ainsi que l'on remédie aux vieilles couches ou à celles qui font trop froides.

Qu'on ne s'arrête nullement à la Lune pour semer, ni pour planter: laissons ces visions aux gens simples, notre siécle est trop éclairé pour se prêter à des erreurs aussi populaires. On doit seulement choisir un tems commode, & disposé à la pluie, qui servira à enterrer les graines & à les faire germer plus tôt.

Commençons par les plantes annuelles; c'est-à-dire, qui se trop dures & communiquent tous les ans par leur graine ou semence, & dis- ses, seront tinguons celles qui se sèment sur couches, d'avec celles qui se trempées un

sement en pleine terre.

Les graines se recueillent toujours aux plantes les plus for- mées, pour res, aux pieds les plus vigoureux, & aux fleurs de la plus bel- les attendrir les faire le couleur; elles dégénérent toujours assez, ainsi on ne peut gonfler, sitrop bien les choisir: on remarquera que les fleurs doubles en non elles se-

Les graines jour avant N n iij tems à lever.

général ne grènent jamais, excepté l'Amarante, la Rosed'Inde, le Pied-d'Alouette, le Pavot, le Crysantemon & l'Œillet d'ouble. Ne laissez que le maître-brin aux fleurs choisies, & coupez toutes les autres tiges, afin que la graine réser-

vée ait toute la nourriture, & mûrisse plus sûrement.

La graine de ferrer pour le Printems suivant.

Ces graines font dans leur maturité & en état d'être cueillies Giroflée se quand la cosse qui les renferme est sèche & prête à s'ouvrir, qu'elle est de manière que la graine va s'envoler. On est sûr de leur bonté recueillie, a- quand en les mettant dans un vase plein d'eau, elles vont au fin que celles qui seront fond. Il y en a qui se sèment au Printems, d'autres en Automdoubles, se ne, les unes sur couche, & les autres en pleine terre; celles déclarent a-vant l'Hiver, que l'on attend à semer au Printems, se conservent l'Hiver & se puissent dans des sachets pendus au plancher de quelque lieu sec.

Les plantes annuelles qui se sèment sur couches au Prin-

tems, font:

La Giroffée double. La Rose-d'Inde. L'Œillet-d'Inde. La Belle-de-Nuir, ou Merveille de Perou. L'Amarante. Le Cryfantemon, ou grande Paquerette. Le Volubilis, ou grand Life-

Le Passe-velours, ou Queue de Renard.

Le Basilic simple & panaché.

Le Geranium-triste.

Le Tricolor blanc & noir.

Le Sain-Foin d'Espagne.

La Balfamine panachée.

Le Stramonium, ou Pomme-Epineuse.

Le Falma Christi, ou Ricinus.

Le Basilic.

La Capucine, ou Cressond'Inde.

On seme au Printemstant que dans les té & d'Automne.

Les graines que l'on sème au Printems en pleine terre, c'estsur couches à-dire, sur planches, & dans les plate-bandes des parterres, plate-bandes, sont les mêmes que l'on sème en Automne: il n'y aura que la les fleurs d'E- forte gelée, ou une inondation de rivière qui puisse retarder leur semence au commencement de Mars, parcequ'elle vaut toujours mieux en Automne. L'on aura soin d'éclaircir & de sarcler les fleurs semées, quand elles sont trop drues, c'està-dire, d'en arracher quelques-unes entre celles qui sont en place; ces fleurs font:

Le Pied-d'Alouette.

I Le Pavot double.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VIII. 287

Le Talaspic annuel. Le Souci double. La Marjolaine.

Le Muscipula, ou Attrape- Le Laurier Saint Antoine.

mouche.

Le Coquelico double.

L'Immortelle, ou Elichryfum.

On peut encore semer en Automne sur couche plusieurs plantes, telles que l'Ambrette, le Ciclamen, la Fraxinelle, l'Epatique, la Scabieuse, l'Anthirinon, l'Ancolie, la Digi-

tale, les Oreilles d'Ours, & autres.

Il n'y a pas tant de difficulté à élever les fleurs semées en pleine terre & en pots, que celles qui se sèment sur couche, qui ayant environ trois pouces de hauteur, s'accoûtument peu à peu à l'air, en élevant les cloches sur des fourchettes de bois: dans les nuirs chaudes on leve tout-à-fait les cloches, & on les remet le matin sur les fourchettes, & cela pendant l'espace d'un mois. Lorsque les fleurs sont trop serrées sur les couches, elles ne s'élevent pas si bien; ainsi quand elles ont acquis L'Amarante, un peu de force, on les replante en rang pendant un tems plu- de, le Trivieux, sur d'autres couches nouvelles, pour les hâter & les color, la Balempêcher de monter si haut. Quand le plant est un peu sort, samine, & les autres sleurs on doit bien mouiller les couches. On peut élever quel- d'Automne ques fleurs sur des planches faute de secondes couches. On veulent être couvre ces endroits de paillassons la nuit pendant la gelée, & transplantées on les découvre le jour dans le Soleil; ces couvertures sont sou ésoissur les couches, sourchettes de bois, afin qu'elles ne touchent à rien.

Les fleurs ont assez d'élévation & de beauté un mois ou deux pied, & ne après, pour être transplantées dans les parterres & dans les va- haut. ses, alors on les leve en motte avec la houlette, & on les porte doucement dans des trous proportionnés à leur motte, & préparés le long des plate-bandes, & on les mouille auf- au pied, les si-tôt. On prendra garde, en faisant ces trous à la bêche, de fait moins ne point couper d'oignons, ni de plantes voisines, & de placer souffrir dans le transport, ces fleurs dans les intervalles vuides qui y sont destinés.

Les plantes & racines la plûpart vivaces, sont :

Muffle-de-Lion, ou Anthi- | Talaspic vivace. Giroflée jaune & double.

Oculus Christi, ou Aster-Atti-

piquées ou pour s'élargir davantage du pas monter fi

Cette motte de terre que & mieux reprendre.

Œillet d'Espagne. Mignardise, ou Efilé.

Statissée.

Sain-Foin d'Espagne.

Hépatique. Primevers.

Ancolie.

Matricaire.

Véronique. Valerienne.

Roses-trémiéres.

Muguet.

Camomille. Maroutte.

Fraxinelle, ou Dictame.

Persicaire. Scabieuse.

Laurier Saint Antoine.

Eil-de-chat, ou Patte-d'araignée.

Votubilis, ou grand Liseron. Capucine, ou Cresson-d'Inde.

Œillets, ou Jacintes des Poëtes, autrement dits, Compagnons.

Reine Marguerite.

Œillets simples & doubles. Campanelle, ou Clochette.

Violette de Mars.

Pensée.

Coquelourde.

Oreille-d'Ours.

Phaseole, ou Pois des Indes.

Fleur de la Passion, ou Grenadille.

Marguerite, ou Plaquette.

Tourne-sol, Soleil, ou Héliotrope.

Jassée des Indes.

Julienne simple.

Julienne double, ou Giroflée d'Angleterre.

Croix de Jérusalem, ou de Malre.

Geranium couronné.

Buftal-Œil-de-Bœuf, ou mon.

Œillet de la Chine.

Immortelle d'Italie, ou Syturidaca.

Ces plantes ordinairement ne viennent point de graine : quoiqu'on en pût élever quelques-unes, on se contente d'en élever de marcottes, de talles & de boutures, comme la Julienne, la Giroflée jaune, l'Oeillet de Poëte & les Marguerites; elles se levent tous les ans en Automne pour les \* Cela s'ap- marcotter, & \* couper les talles ou le peuple qui sont à leur pelle, détal- pied : comme elles sont très-vigoureuses, elles se remettent en pleine terre aussi-tôt qu'on les a détallées.

Les marcotes, talles, boutures, fleurissent souvent dès la même année, mais ordinairement il leur faut deux ans pour se fortifier & produire de belles fleurs; on les éleve sur des planches en pépinière, & l'on peut même les mettre tout d'un coup en place. L'on observera que les boutures mises en pleine terre,

foient

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VIII. 289 soient ombragées pendant cinq ou six jours avec des paillassons, crainte que trop de Soleil ne les fanne. On plante ces boutures à trois doigts de terre, en laissant toujours deux ou trois yeux dehors, & on les aiguise en flute par le bout qui entre dans la terre.

A l'égard des talles & racines qu'on sépare du maître-pied, on le fait avec un couteau ou coin de bois, quand elles sont trop fortes, & que la main ne sussit pas. Chaque talle, pour être bonne à replanter, doit avoir un œil au moins & des racines. On recouvre ensuite avec de la cire d'Espagne les grandes plaies qu'on a faires en les séparant.

Les plantes bulbeuses, c'est-à-dire, les Oignons, se distinguent en ceux qui restent en terre, & qui ne gelent point, ap--pellés Oignons rustiques, & ceux qui étant trop délicats, demandent à être retirés des plate-bandes; ces Oignons sont :

Les Tulippes printanières & Les Anemones simples & tardives.

Les Narcisses communs & doubles.

Les Narcisses de Constantinople.

Les Jonquilles simples & doubles.

Lys-flâme, ou Oranger.

Lys blanc.

L'Hémérocale. La Tubereuse.

Ornythogalon d'Arabie.

Frittilaire.

doubles à peluche.

Les Renoncules de Tripoly.

L'Iris bulbeux.

Jacintes.

Couronne-Impériale.

Martagon.

Crocus, ou Saffran.

Ciclamen, ou Pain de Pour-

ceau.

Bassinets, ou Boutons-d'or.

Pivoines, ou Piones.

Perce-neiges, ou Leucoyon.

Les meilleurs Oignons sont les plus gros & les plus sains, c'est-à-dire, ceux qui n'ont aucune rongure, ni tache; les espéces nouvelles en font toute la différence & le mérite. On distingue parmi les Oignons, les Tulipes, comme les plus considérables, & ce que nous en dirons, suffira pour tous les Oignons en général, comme ceux de Jonquilles, de Narcisses, de Jacintes, de Lys, qui n'ont rien de particulier dans leur culture, & qui ne se puisse rapporter aux Tulippes.

Les Tulippes se partagent en plusieurs classes, en printaniéres, en médionelles & en tardives, qui se distinguent par les saisons où elles sleurissent, en Tulippes de couleur qui sont celles dont on recueille de la graine, en panachées & bordées qui sont les plus belles, en Tulippes basses & en celles à baguerres qui sont les plus élevées.

On appelle Tulippe de couleur, celle qui marque de plusieurs couleurs pleines & nettes sans interruption, ni mélange; la Tulippe panachée & bordée est une Tulippe de couleur qui est raiée & bordée de plusieurs autres couleurs qui la panachent. Celle qui revient tous les ans nettement panachée,

se nomme Tulippe parangonnée.

Les panachées se distinguent encore en paltots, en morillons, en agates, en marquetrines; il y a outre cela les Tulippes jaspées, les doubles, les raiées, les glacées, celles qu'on appelle Monstres, Dragons, Veuves, Bosvel, & quantité d'autres que chacun nomme à sa fantaisse, comme l'Impératrice, la Triomphante, la Junon, Jupiter, l'Agrippine, l'Angélique, la Charmante, la Favorite, la Royale, la Cléopatre, la Chinoise, l'Argus & la Cadiére qui s'éleve

plus que les autres.

On estime en général les Tulippes, quand elles sont d'une couleur nette & satinée, sans être aucunement brouillées, & qu'elles ne sont pas pointues. On leur demande le fond bleu & les étamines noires ou violettes; les bizarres & celles qui s'éloignent le plus du jaune & du rouge, sont les plus recherchées: quelquefois elles dégénerent, surtout celles que l'on sème, d'autres travaillent à se changer en mieux, & c'est ce qu'on appelle Tulippe de hazard. On met ces hazards à part pour se rectifier, & quelquesois ils donnent de très-belles Tulippes au bout de deux ans. Les panachées un peu brouillées se nétoyent souvent l'année suivante.

Les Tulippes ordinairement durent en fleur douze ou quinze jours, à moins qu'on n'en ait planté en différens tems, pour en avoir plus long-tems: elles aiment la terre sabloneuse & légére; elles sont si robustes, qu'elles ne craignent point la ge-Les Jonquil-lée; néanmoins pour conserver les belles, on ne laisse pas de les ont cela leur donner quelque légére couverture dans les grands froids. lier, qu'elles On les plante à la mi-Septembre jusqu'à la fin d'Octobre, à 5,

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VIII. 291

pouces à peu près l'une de l'autre, suivant le cordeau, & tou-veulent être jours au bord des plate-bandes : on les enfonce en terre d'envi- un peu cou-chées en les ron 3 ou 4 doigts dans des trous faits avec un plantoir arondi plantant : cepar le bout & non pointu, parce que les Oignons étant posés la empêche l'oignon de au fond du trou, se trouvent uniment sur la terre où ils se trop s'alonpeuvent lier sans aucun vuide entre-deux, au lieu que ces trous ger, qui en
étant creusés en pointe, laissent en dessous des cavités capa- Les bons oibles de pourrir l'oignon, ou de retarder l'effet des fleurs; ceux gnons de qui par une mauvaise pratique enfoncent l'oignon à la main, jont tout courrent risque de l'écorcher, & de le blesser par la rencontre ronds. de quelque pierre, ou bien d'en écraser le germe. L'on mouille les oignons en tems sec, quand le bouton sort de la fanne, pour faciliter la sortie des belles fleurs.

Les Tulippes se multiplient de graine & de cayeux, les graines se prennent aux Tulippes de bonne couleur; il ne faut pas laisser gréner les panachées, ni les autres belles Tulippes, dont on doit couper les tiges après que la sleur est passée; l'oignon s'en porte mieux, & la nourriture qu'il auroit fallu pour la tige & la graine, sert à sa conservation, & à le faire grossir.

On levera les oignons tous les trois ans au plus tard, il y a même des Fleuristes qui les levent tous les ans, du moins tous Tulippes rales deux ans; mais le terme de trois ans est le plus usité pour resquisemettent toujours toutes les fleurs. La raison de cette levée est, que les oignons à part, se les'enfoncent d'eux-mêmes en terre, & se perdent quelquesois. vent ordinairement tous Si on laissoit les oignons plusieurs années sans les lever, on en les ans. perdroit beaucoup, & la beauté des fleurs diminueroit, au lieu que quand les oignons sont replantés de tems en tems, les fleurs se ressentent de ces remuemens, & d'une nouvelle terre souvent labourée & fumée.

La faison la plus propre à cer ouvrage est depuis le commencement de Juin jusqu'à la fin de Juillet, pendant un tems doux & sec, quand on voit la tige & la fanne des oignons se sécher; on se servira de houlettes ou de déplantoirs, pour les tirer adroitement de terre, en prenant garde de rien couper.

Lorsque les oignons sont tirés, on les étale aussitôt sur un plancher pendant huit à dix jours, pour se ressuyer de l'humidité des terres; ensuire on les met dans des sachets, dans des boëres, & encore mieux dans des paniers pour avoir plus d'air.

On attendra jusqu'au tems convenable à replanter ces oignons, pour les examiner, les éplucher, les nétoyer, & couper jusqu'au vif les endroits pourris & rongés par les insectes; c'est asin d'empêcher que les oignons ne souffrent dans leur dépouille, en se gâtant l'un contre l'autre, pour peu qu'ils s'approchent dans les paniers. On détache alors avec la main les cayeux, ce qu'on appelle sevrer un oignon de sa mere.

Pendant les trois ans que les oignons restent en terre, les cayeux ont le tems de se former & de se fortisser, de maniére qu'une partie sait des oignons portant dès la même année; ceux qui ne sont pas assez sorts, se mettent dans une planche en pépinière, dont on leve de tems en tems des oignons qui

sont en état de fleurir.

On remarquera que les oignons qui n'ont point de robe, comme ceux de Lys, de Martagon, d'Hémérocale, d'Iris, de Couronne Impériale, de Crocus, &c. doivent toujours rester en terre; on les levera seulement pour en ôter les cayeux,

& on les replacera aussi-tôt.

Les pattes d'Anemone & les griffes de Renoncule sont des espéces d'oignons, qui se tirent tous les ans dans les mois de Juin & de Juillet, à la dissérence des autres qui ne se levent, comme on l'a dit, que tous les trois ans. Ces pattes & ces grifses, sans cette précaution, seroient sort exposées à pourrir & à dégénérer, elles se choisissent comme les oignons, & se conservent de même dans des paniers, après les avoir étendues quelques jours sur un plancher pour les laisser essort. Avant que de les replanter, on les nétoyera de leur pourriture, & l'on en détachera les cayeux.

Les Anemones & les Renoncules demandent une terre femblable à celle des Tulippes, c'est-à-dire, moitié terre neuve, & moitié sable & terreau, pour composer une terre sèche & légére, qui est bonne aussi pour les belles Jonquilles; elles ont encore une singularité, c'est de vouloir être toutes seules dans une place, sans aucun mélange d'oignons, ni de plantes. On les met en terre dans les mois de Septembre & d'Octobre, de même que les autres oignons; ensuite on les saupoudre de terreau; elle ne veulent guére d'eau, & elles ne craignent que les fortes gelées, pendant lesquelles on les couvrira de paillassons ou de grande li-

TROISIE ME PARTIE. CHAP. VIII. 293

tiére; on tirera les belles aussi-tôt que la fleur sera passée, &

que leur fanne jaunira.

Nous avons des Anemones simples, de nuancées, de veloutées ou à peluche, de doubles, de bizarres lustrées, & de panachées qui sont les plus belles, ainsi que les suivantes, l'Angélique, la Bury, la Cassandre, la Clitie, la Colombine, la Moresque, l'Orientale, la Provence & autres. On voit pareillement des Renoncules simples d'une couleur & de deux couleurs, de doubles d'une couleur & de deux couleurs, des semi-doubles & de panachées qu'on estime toujours plus que les autres. On appelle les plus belles le grand Visir, le Papillon, l'Arcen-ciel, l'Africain, l'Aurore, le Calabrois, le Drap-d'or & autres. Elles se multiplient en séparant les petites pattes & griffes qui viennent autour de la grande; & après les avoir détachées, on les plante en pépinière sur une planche de même que les cayeux, excepté celles qui sont fortes, & qui peuvent porter l'année suivante; l'on en peut aussi élever de graine.

La graine d'Anemone s'appelle Bourre, à cause qu'elle tient si fort qu'il la faut mêler avec de la terre pour la détacher, avant que de la pouvoir sémer. Celle de Renoncule ressemble assez à la graine de Girossée, mais elle est un peu plus épaisse. On la recueille toujours aux Anemones & aux Renoncules

fimples de bonne couleur.

Il est inutile de dire que les pattes & les griffes, comme les cayeux, conservent la qualité de l'oignon dont on les détache; & que pour en avoir de différentes espéces & en quantité, l'on en éleve de graine que l'on garde jusqu'au mois d'Août, pour la fémer sur une planche bien préparée en la maniére suivante. Unissez d'abord la terre avec une baguette, sémez à claire-voie vos graines & saupoudrez-les de terreau; Jardiniers ne les couvrez d'abord qu'à demi pour les retenir, & recom-qui sèment dans de lonmencez à sémer là-dessus; saupoudrez encore cette seconde gues caisses, sémence, jusqu'à ce qu'elle soit entiérement couverte d'environ pourêtreplus un pouce d'épaisseur, unissez ensuite la terre avec la baguet-conservation te, couvrez légérement la planche de grande paille, crainte de la graine. du Soleil, & arrosez par-dessus. Au bout de quinze jours ôtez cette paille sous laquelle la graine doit être levée, ayez soin de bien sarcler cette planche pour tenir toujours vos graines nettes, & couvrez-les dans les fortes gelées. La seconde an-

née, quand les graines qui forment des pois, ont poussé leur seconde fanne, & qu'elle est séchée, on les tire hors de terre, on les conserve dans du fable, & on les replante l'Automne fuivante fur une autre planche neuve, ce qui avancera beaucoup leur fleuraison, on sçait qu'il faut quatre ou cinq ans au moins à ces graines, pour être en cayeu, patte & griffe, formant un oignon portant fleurs.

Cette pratique servira pour semer les graines de Tulippes, Narcisses, Jonquilles, Jacintes, &c. ainsi pour éviter les re-

dites, on reviendra à cet endroit.

Il y a de certaines fleurs qu'il est plus à propos d'élever de cayeux que de graine, comme la Tulippe, l'Anemone, la Renoncule, les Narcisses, &c. des plantes qu'il vaut mieux \* L'Eillet aussi marcotter ou détaller, comme \* l'Eillet, la Julienne, se marcotte \*\* l'Oreille-d'Ours, &c. elles en deviennent infiniment plus toujours: on belles & font plus sûres. Le cayeu ou la marcotte ne donne l'on couche qu'une seule seur qui tiendra toujours, sans beaucoup dégénéles branches rer, de la beauté de la plante ou de l'oignon qui l'a engendré; On peut en- ainsi c'est un sûr moyen de conserver l'espéce des belles Tulipcore l'œille- pes panachées, des Anemones doubles à peluche, des Re-\*\* L'Oreille noncules doubles de deux couleurs, des femi-doubles, des d'Ours est la Juliennes doubles, des Oreilles-d'Ours panachées, &c. au fleur la plus lieu qu'une plante, & qu'un oignon qu'on a laissé gréner en peuen couleur & vent donner une grande quantité, dont la beauté est fort inla plus variée certaine, le plus souvent de mauvaises espéces fort à rebuter, ayons. On en quelquefois aussi de très-belles & de très-variées dans les couforme de leurs. Ces graines donnent seulement des Tulippes, des Anemones & Renoncules simples de couleur fantasque, & des hazards, en un mot qui peuvent travailler en bien ou en mal. C'est le seul moyen d'avoir des sleurs nouvelles que personne ne possede.

> On ne doit presque réserver que les fleurs panachées & les doubles, & quelques simples; tant pour en avoir de la graine, que parce que leur mélange sert à faire valoir la beauté des doubles, qui sont toujours plus délicates & plus tendres que les autres, & par conséquent demandent un peu plus d'atten-

tion.

Les fleurs en général exigent certains soins, tant pour les élever, que pour les multiplier. Celui de les visiter tous les

tonner.

tres.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. VIII. 295

matins à la rosée, n'est pas un des moindres: on les nétoye On se servira par-là des insectes qui les attaquent, surtout des limaçons, des goulot, au punaises, perce-oreilles & toiles d'araignées, qui gâtent lieu de ceux à toutes leurs belles couleurs: elles sont d'une nature trop foible pomme per-cée de plu-

pour y pouvoir résister d'elles-mêmes.

On remarquera qu'il faut arroser les fleurs aussi-tôt qu'elles ils lavent sont plantées, & les entretenir d'eau dans la suite; l'on prend les seuilles pour cet ouvrage le matin ou le foir, le foir vaut encore mieux d'une fleur, que le matin, parce que la fraîcheur s'entretient plus long- qui par sa détems la nuit, & dure jusqu'au lever du Soleil, les naissantes de-pourroit être mandent peu d'eau, seulement pour plomber les terres en les fannée aussi plantant; mais quand les fleurs sont devenues fortes, il leur leil. Il ne lui faut beaucoup d'eau, il y a presque toujours pour cet effet un faut de l'eau bassin dans les parterres sleuristes & dans les melonières où l'on qu'au pied. éleve les fleurs.

On doit garantir les fleurs nouvellement plantées, de trop de Soleil pendant cinq ou six jours en couvrant avec des paillassons celles qui sont en pleine terre, & mettant à l'ombre les

fleurs empotées.

Les plate-bandes de fleurs veulent être sarclées de tems en tems & très-nettes, la terre en sera tenue en labour propre & souvent rafraîchi; dans les orages qui ravagent les fleurs, on aura soin de relever avec de petites baguettes celles qui seront batues & renversées, comme aussi celles qui sont montées

trop haut, & sont trop foibles pour se soutenir.

Il est absolument nécessaire pour la beauté & la conservation des fleurs, d'observer ce qui suit. Quand on s'apperçoit qu'un oignon a trop de cayeux ou trop de peuples, ce qui rend ses fleurs très-petites & en trop grand nombre, il le faut déplanter dans l'année pour le sevrer, en détachant les cayeux, & séparant le peuple qui est au pied, sans cela les plantes avorteroient & périroient à la fin. D'autres demandent à avoir des touffes au pied que l'on appelle des foudres.

Il faut encore tâcher de n'approcher jamais les plate-bandes de fleurs si près d'un bois, d'une grande palissade & de hautes allées d'Ormes ou de Tilleuls, dont les racines desséchent toutes les terres d'alentour & les usent entiérement. Si l'on ne peut leur donner une autre place par rapport à la situation du terrein & à la disposition du dessein, on fera faire tous les cinq

fieurs trous:

à six ans une tranchée dans le milieu de l'allée attenant la platebande, & l'on coupera à 3 pieds de bas toutes les racines &

les traînasses de ces arbres.

Il y a plusieurs moyens d'avancer les fleurs, de retarder leur fleuraison, de leur donner différentes couleurs & même des odeurs. On les trouve dans les livres des (a) Compilateurs, & il seroit aisé de les éprouver. La plûpart de ces secrets ne sont point avérés, ils tiennent du fabuleux, & ne doivent point être proposés au Public (pour qui l'on doit avoir cette attention) qu'ils ne soient confirmés par l'expérience.

Il reste à parler maintenant de la place convenable à toutes les sleurs, & des différentes décorations qu'elles forment

dans chaque saison de l'année.

(a) La Maison Rustique. Curiosités de la Nature & de l'Art par Vallemont. Recueil des Secrets & curiosités par Lemery. Les Ouvrages de Liger.



## CHAPITRE IX.

DE LA PLACE CONVENABLE à chaque Fleur dans les fardins, & des différentes décorations des Parterres suivant les Saisons.

omm E il y a des fleurs plus hautes les unes que les autres, on en a fait trois classes différentes; les fleurs de la grande espéce, celle de la moyenne, & les basses ou naines: cette distinction est fort nécessaire pour ne les pas mêler les unes avec les autres, parce que les hautes étousseroient indubitablement les basses, & les moyennes en seroient altérées; ainsi l'on doit apporter quelque ordre en les plaçant dans les

plate-bandes.

On prétend que la vraie place des fleurs est fixée par l'expofition qui leur convient le mieux, qui est le Levant; cependant on ne peut pas toujours leur donner cette exposition dans les parterres, dont les places sont destinées de manière à ne pouvoir être changées par rapport aux bâtimens. Cette observation n'est bonne que pour les petites planches des Fleuristes qui élevent des sleurs rares, elle devient inutile dans un grand parterre que les sleurs doivent envelopper de tous côtés & en différentes situations à cause de la simétrie, surtout dans les découpés & dans les parterres de compartiment.

Pour arranger les fleurs dans les plate-bandes qu'on suppose être bien préparées & bien dressées, on tracera en grille des traits en longueur de 4 à 5 pouces de distance, recroisés par d'autres, le tout tiré au cordeau. Les plate-bandes de 6 pieds de large, pourront contenir quatre rangs d'oignons de chaque côté, c'est-à-dire, huit en tout; mais dans les plate-bandes de 3 à 4 pieds, deux rangs de chaque côté suffisent, parce qu'on y doit conserver des places dans le milieu pour les fleurs & les plantes qu'on transporte dans les saisons. On arrange sur la terre même de la plate-bande les oignons en

échiquier à 4 ou 5 pouces l'un de l'autre, ensuite on les plan-

te dans le même ordre.

Quand on a quatre rangs de chaque côté, on peut faire les deux proche du trait de buis tout de Tulippes, qui s'enfonçant de leur naturel, en sont empêchées par une terre plus ferme près du buis, que dans tout le reste de la plate-bande; les deux autres seront mêlés de Narcisses & de Jacintes. Voilà les trois espéces d'oignons de sieurs moyennes qu'on plante dans les parterres. Lorsqu'on ne peut avoir que deux rangs d'oignons, par rapport au peu de largeur de la plate-bande, il y en aura un de Tulippes, & l'autre de Narcisses & de Jacintes; l'on peut aussi mêler les oignons ensemble, c'est-àdire une Tulippe, une Narcisse & une Jacinte, ce qui ne fait pas mal: ou bien mêler les sleurs de Printems & d'Eté pour prositer de la place, en mettant toujours les oignons avec les oignons, & les plantes avec les plantes.

On remplit les grands vuides du milieu des plate-bandes, par le moyen des Îfs moulés & des arbrisseaux de fleur taillés en boules, qu'une tonture fréquente entretient roujours petits. On met encore dans ce milieu les plantes des fleurs de moyenne taille, comme le Musse de Lion, le Crysantemum, la Rose-d'Inde, l'Œillet de Poëre, l'Amarante, & les gros oignons de Lys, de Couronne Impériale, de Martagon. Il ne faut-point mettre de plantes sur les bordures qui sont réservées pour les oignons qu'on risqueroit de couper en plantant ces

plantes, ou en labourant la plate-bande.

Ce milieu seroit aussi la vraie place des sleurs de la grande espèce; mais elles sont si désagréables à la vûe par leur hauteur qui ofsusque tout un parterre, qu'on doit les en bannir entièrement, ainsi qu'on a fait les grands Iss & les arbrisseaux. Ces sleurs sont la Rose-Trémière, la Gigantine, la Pyramidale, Volubilis, Fleur de la Passion, Tourne-sol, Capucine, Phaseole, &c. qui demandent à être soutenues par des bâtons. Ces grandes sleurs conviennent mieux à couvrir des murs, se palissant bien contre le treillage, soit dans une cour, ou dans un petit Jardin de ville, ou à mettre en tousses entre les rangs des arbres isolés.

À l'égard de la troisiéme espèce de fleurs qui sont les basses ou naines appellées rampantes, comme elles seroient étous-

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. IX. fées dans les grands parterres, elles ne sont propres que dans de petites plates-bandes & piéces coupées : telles sont l'Oreille-d'Ours, la violette de Mars, les Marguerites, Pensées, Basfinets, Hépatiques, Primevers, Ciclamen, Crocus, Mignardises, Statissées, Camomilles, Marouttes, dont on peut faire encore des bordures, des sentiers & des tapis entierement émaillés de fleurs.

Les Anemones, les Renoncules & les Jonquilles sont du nombre des fleurs basses; elles veulent aussi être seules dans quelque piéce coupée & tapis émaillé, ou dans les volutes de

la naissance d'un grand parterre.

La Giroflée double, l'Œillet, la Tubereuse, se mettent rarement en pleine terre; elles s'élevent bien mieux dans des pots & des vases de fayence, où l'on peut aussi mettre des fleurs de saison, comme des Amarantes, des Tricolor, des Balfamines, pour remédier autant que l'on peut pendant l'année au dégarni d'un parterre.

Il est aisé de voir que les sleurs moyennes sont les plus recherchées, c'est-à-dire, celles qui s'élevent à un pied & demi ou deux au plus, elles marquent fort bien de loin, & ne gâtent nullement la vûe : ce font aussi celles dont nous avons

un plus grand nombre.

Sans s'arrêter à nommer les fleurs qui fleurissent dans chaque mois, ou à en faire de grands \* Catalogues, nous les \* Morin. distinguerons par les saisons où elles sleurissent, dont nous Fleurisse. exclurons l'Hiver, comme l'ennemi le plus cruel des fleurs. Nous aurons donc le Printems, l'Eté & l'Automne, & ces trois saisons donneront lieu aux trois décorations de fleurs dont on embellit les parterres durant l'année, c'est-à-dire, qu'ils changent trois fois dans une année, & forment trois différens aspects ou scénes de fleurs.

La décoration du Printems est la plus gaie, & l'une des plus agréables aux yeux; mais la délicatesse de ses sleurs la rend de peu de durée. La décoration de l'Eté est la plus riche & la plus confidérable par la quantité & la diversité de ses fleurs. Celle de l'Automne est la plus belle & la plus durable, quoiqu'elle soit presque dénuée d'oignons: Ses sleurs crois-

sent naturellement dans les plate-bandes.

On pourroit avoir des décorations plus fréquentes par le Ppij

300 LA PRATIQUE DU JARDINAGE.

moyen des pots, en changeant tous les mois (a) les parterres, & les garnissant de sleurs empotées, que l'on enterre dans les plate-bandes jusqu'au bord des pots; ce qui surprend & trompe de manière que l'on croiroit ces sleurs élevées en pleine terre; mais cela est fort extraordinaire & d'une gran-

de dépense.

Il y a encore une autre décoration de fleurs qui ne régarde point les parterres, c'est celle des (b) théâtres de fleurs, qui ne consiste que dans le mélange des pots avec les caisses, ou dans l'arrangement que l'on en fait par simétrie, sur des (c) gradins & estrades de pierre, de bois ou de gazon. Toutes les fleurs y conviennent assez, principalement l'Œillet, la Tubereuse, l'Amarante, la Jacinte, l'Oreille-d'Ours, la Balsamine, le Tricolor & la Girossée. Ces gradins & ces amphitéâtres de sleurs changent selon les saisons, de même que les parterres.

Il ne faut point s'arrêter dans le choix des fleurs, à leur rareté, à leur cherté & à la bonne odeur qu'elles exhalent. La rareté & la cherté ne sont pas toujours ce qui rend une fleur belle, & l'odeur n'est pas ce qu'on doit rechercher dans les grands parterres, dont les plate-bandes, pour être estimées belles, doivent être bien garnies toute l'année sans interruption, ni aucun vuide: l'abondance des fleurs, leur durée, la variété, la simétrie, le mélange émaillé de toutes sortes de couleurs, sont les vraies beautés de nos (d) plate-bandes, & tout ce qu'on doit souhaiter dans un grand parterre. L'on conviendra que les fleurs communes marquent souvent plus de loin que les doubles. Ainsi il faut avoir des unes & des autres, & des rouges & blanches de chaque espéce pour faire opposition. Si l'on a cependant quelques belles sleurs rares, on les peut élever séparément dans de petits endroits, comme dans des piéces coupées & plate-bandes de quelque petit parterre de fleurs. Voici celles de chaque saison.

(b) On en a marqué les places dans les figures de la première & de la feconde Partie.

(c) Le théâtre de la Vigne Borghese à Rome est décoré précisément dans ce goût.

<sup>(</sup>a) Par cet artifice les parterres de Trianon changeoient autrefois de fleurs tous les quinze jours.

<sup>(</sup>d) Les plate-bandes des Thuilleries sont fort bien garnies en tout tems', quoique de sleurs communes, & peuvent servir d'exemple.

TROISIE'ME PARTIE. CHAP. IX.

Les oignons plantés & les graines semées en pleine terre dans l'Automne précédente, fournissent les plate-bandes au Printems; l'Été, d'autres oignons & les graines sémées au Printems en pleine terre, & d'autres sur couches que l'on transporte en Mai, fournissent de même les parterres; il y a peu d'oignons en Automne, mais beaucoup de fleurs semées sur couches & sur planches dès le Printems, & que l'on porte vers le mois de Juillet tout emmotées dans les plate-bandes.

La premiére décoration qu'offre le Printems, dure pendant les mois de Mars, d'Avril & de Mai: quoiqu'elle ne soit composée que d'un petit nombre de plantes, la quantité d'oignons dont elle est enrichie y supplée, & la rend des

plus riantes.

Cette décoration confiste dans les fleurs suivantes.

Tulippes hâtives de toutes fortes.

Anemones simples & doubles à peluche.

Renoncules de Tripoly.

Jonquilles simples & doubles.

Bassinets, ou Boutons d'or.

Jacintes de toutes sortes.

Celles appellées Passe-tour. Iris bulbeux & autres. Narcisses simples & doubles. Narcisses de Constantinople. Ciclamen printanier. Couronne Impériale. Sastan, ou Crocus printanier. Iris de Perse.

OIGNONS,
PATTES, &
GRIFFES.

Oreilles-d'Ours.
Hépatiques.
Pensées.
Giroslées doubles.
Giroslées jaunes, simples & Muguet.

doubles. Primevers ou Paralyfe. Violettes de Mars. Marguerites , ou Plaquettes. Muguet. PLANTES & RACINES.

La décoration de l'Eté qui regne dans les mois de Juin, de Juillet & d'Août, est moins abondante en oignons, mais aussi elle est très-riche en plantes & en racines.

Tulippes tardives.
Lys blancs.
Lys-orangers, ou Lys-flâme.
Martagons.
Frittilaires.

Pivoines, ou Piones.

Hémérocales, ou fleurs d'un jour.

Tubereuses.

OIGNONS &

302 LA PRATIQUE DU JARDINAGE.

RACINES.

PLANTES & Véronique. Campanelle, ou Clochette. Croix de Jérusalem, ou de Malte. Œillets de diverses espéces. Mignardise, ou Efilé. Sain-Foin d'Espagne. Coquelourde. Jassée des Indes. Giroflée jaune. Celle appellée la Provençale. Laurier Saint Antoine. Œil-de-chat, ou Patte-d'araignée. Persicaire. Fraxinelle. Scabieuse. Marjolaine. Genêt d'Espagne. Talaspic annuel. Pavot double. Pied d'Alouette. Balfamines.

trope. Julienne simple. Julienne double, ou Giroflée d'Angleterre. Œillet d'Espagne. Œillets, ou Jacintes des Poëtes, autrement dits, Compagnons. Aconit, ou Tue-Loup. Matricaire. Valerienne Grecque. Coquelico double. Camomille. Muscipula, ou Attrape-mou-Cryfantemum, ou grande Paquerette. Muffle de Lion, ou Anthirinum. Immortelle, ou Elichryfum. Basilics simples & panachés. Eil-de-Boeuf, ou Buftalmon. Soleil, Tourne-fol, ou Hélio-Statissée.

L'Automne comprend les mois de Septembre, d'Octobre & de Novembre, il y a peu d'oignons dans sa décoration, mais quantité de fleurs.

OIGNONS. Tubereuse. Crocus, ou Saffran automnal.

Ciclamen automnal.

PLANTES & Aster Atticus, ou Oculus Christi Palma Christi, ou Ricinus.

Souci double.

Belle-de-nuit, ou Merveille du Pérou.

Amarantes de toutes fortes. Passe-velours, ou queue de

Renard.

Tricolor blanc & noir.

Roses d'Inde. Œillers d'Inde. Valerienne. Roses-trémiéres. Reine Marguerite.

Œillers de la Chine. Volubilis, ou grand Liseron. TROISIE'ME PARTIE. CHAP. IX. 303

Maroutte.

Phaseole, ou Pois des Indes.

Fleur de la Passion, ou Grenadille.

Balsamine panachée.

Stramonium, ou Pomme épineule.

Cryfantemum, ou grande Paquerette.

Capucine, ou Creffon-d'Inde. | Anthirinum, ou Muffle de PLANTES ET

Geranium couronné.

Talaspic vivace.

Tourne-fol, ou Soleil vivace. Ambrette, ou Charbon bé-

nit.

Immortelle d'Italie, ou Syturidaca.

Quoique la faison de l'Hiver soit peu propre à élever des fleurs, néanmoins pour satisfaire ceux qui en voudroient orner leur petit Jardin de ville, malgré la rigueur des mois de Décembre, de Janvier & de Février, voici celles qu'ils peuvent avoir.

Anemones simples. Ciclamen bivernal. Jacinte d'Hiver.

Crocus printanier. Narcisses simples. Perce-neige, ou Leucoyon.

OIGNONS.

Primevers. Aconit d'Hiver.

Hépatique. Eternelle.

PLANTES & RACINES.

Il y a encore bien d'autres fortes de fleurs de peu de conséquence, & qui ne servent qu'à embarrasser l'esprit d'un particulier, ou à grossir les Livres des Fleuristes; on n'a mis ici que les fleurs les plus belles & les plus connues, afin que la culture & la recherche en soient plus aisées. L'on a encore marqué les différens noms qu'on leur a donnés, pour en laisser une idée plus distincte.

On peut avoir dans l'Automne des Anemones & des Renoncules, si on les a plantées un peu rard, & même l'on peut dire en général, qu'on est sûr d'avoir presque de toutes les fleurs en les semant à différentes sois & à un mois l'une de l'autre, ce qu'on peut encore observer pour bien garnir & fournir chaque saison. Mais quoiqu'on puisse semer & planter les mêmes fleurs dans différens tems, pour en avoir pendant toute l'année, il est certain qu'elles ne viennent jamais si belles, que dans la saison qui leur est affectée. Il y a cependant quel304 LA PRATIQUE DU JARDINAGE.

ques fleurs, quoique de la même espéce, qui ont un génie différent; l'une est hâtive ou printanière, l'autre tardive ou automnale, comme le Crocus & le Ciclamen, dont il y en a un printanier, & l'autre automnal,

Nous avons des fleurs qu'on peut faire fleurir plusieurs mois de suite, en coupant leurs tiges, ou en les pinçant quand la fleur est passée; telles sont le Mussle de Lion, le Crisante-

mum, la Matricaire, la Giroflée, & autres.

Comme il est impossible d'éviter quelque dégarni dans les décorations de fleurs, soit d'un oignon mort ou d'une plante qui n'a pas repris, on doit avoir en réserve de toutes les fleurs, tant en pots que sur des planches, pour regarnir les vuides de chaque saison.

#### FIN DE LA TROISIEME PARTIE.





## QUATRIÉME PARTIE, OUI CONTIENT

# UN TRAITE DHYDRAULIQUE

CONVENABLE AUX JARDINS.

## CHAPITRE PREMIER DE L'HYDRAULIQUE.

L seroit assez difficile de trouver une matiére plus convenable au Jardinage, qu'un Traité des Eaux & des Fontaines. Ce sont elles qui sont le principal ornement des Jardins, elles les animent & semblent même leur prêter de la vie; leur brillant éclat, leur chûte

en bannissent la solitude, & nous ne devons souvent qu'à leur fraîcheur & à leur murmure, l'aimable repos qu'elles nous procurent. Leur (a) nécessité pour l'accroissement des végé- (a) Aqua nu-taux est suffisamment établie; c'est l'eau qui maintient la sou-trix omnium plesse des plantes, qui développe leurs germes, & qui réunis-virgultorum diversos sant les principes de la sève, lui donne les moyens de se porter singulis usus de tous côtés.

L'Hydrostatique est la comparaison des différens corps solides avec les corps liquides; cette science examine encore la pesanteur des corps sluides, l'effort de leur choc & le ressort de l'air.

L'Hydraulique est l'application de l'Hydrostatique aux machines, en tant qu'elles servent à élever les eaux; les Anciens s'en servoient pour des jeux d'orgue & de flûte qui est la propre signification d'Hydraulique. Par ce mot l'on entend aujourd'hui non-seulement la connoissance de toutes les machines Hydrauliques, mais encore celle des eaux, leur dépense, leur vîtesse, leur poids, leur nivellement, leur conduite & la proportion des tuyaux avec les ajutages & les réservoirs.

Les corps solides qui sont le bois, la pierre, le fer, le cuivre & les autres métaux, sont rensermés dans plusieurs sursaces qui forment leurs sigures. Un corps quelque petit & quelque divisé qu'il soit de sa masse, est un vrai solide, quoique ses surfaces soient à peine visibles à nos yeux: leurs parties étant

séparées, ne se rejoignent plus.

Les corps fluides, tels que l'air, la flâme, la fumée, le mercure, se laissent aisément traverser, & leurs parties infiniment petites, quand elles sont séparées, se réunissent aussi-tôt.

Les liquides, comme l'eau, le vin, l'huile & les autres liqueurs coulent jusqu'à ce que leur surface soit parfaitement de niveau; ils prennent la forme des vaisseaux qui les contiennent ou des surfaces qui les entourent.

Quelques principes généraux sur la nature & la propriété de ces trois corps, ainsi que sur les machines Hydrauliques, suffiront ici, sans entrer dans un plus long détail de Physique.

Les corps solides sont composés de matiéres liées ensemble, & capables de résister à d'autres corps: leurs parties sont si compactes & si adhérentes, qu'elles se meuvent toutes ensemble, & qu'il est nécessaire, pour les élever, d'en soutenir toute la masse. On peut cependant les décomposer jusqu'aux premiers principes qui sont regardés comme indivisibles, alors on trouve de l'air dans les interstices de leurs molécules.

Un corps solide ne résiste à être élevé de bas en haut, que parce qu'il s'éloigne du centre de la terre qui est son centre de gravité. Avec une très-petite sorce on peut mouvoir un corps très pesant, si ce sardeau mû le long d'un plan horizon-

Les Corps

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. I. tal ne trouve que la résistance du frottement, attendu qu'il ne change point de centre. Si ce corps grave tombe librement & avec une vîtesse sensible, son accélération augmentera sa force & sa vîtesse, c'est ainsi que l'eau en combant a d'abord moins de vîtesse qui croît à mesure qu'elle descend.

Dans les corps fermes, comme le bois & la ciré, ceux qui font plus pesans que l'air & plus légers que l'eau y étant mis, s'y enfoncent un peu, & font élever l'eau; alors toute la partie enfoncée est au corps entier, comme sa pesanteur spécifique

est à celle de l'eau.

On appelle pesanteur spécifique celle qui est affectée à cha-

que matiére.

Les corps plus légers que l'eau étant retenus par force au fond de l'eau, & ensuite mis en liberté, s'élevent au-dessus de

la superficie de l'eau.

Les corps dont la pesanteur spécifique est plus grande que celle de l'eau, y étant plongés, sont comprimés de toutes parts, & ils tombent au fond: ils perdent dans l'eau de leur pesanteur en même quantité qu'en a l'eau dont ils occupent la place, ou pour mieux dire, ils déplacent un volume d'eau

égal à eux.

Les corps folides fecs & poreux se renssent étant plongés dans les liqueurs (a) maigres, telles que l'eau & le vin qui (a) Ccs licontiennent encore beaucoup de parties salines qui ne sont queurs sont pas moins propres à produire cette extension. Cela arrive aux liqueurs grafmarbres que l'on veut déroquer dans les carrières par le moyen ses, telles que des coins d'un bois très-léger & desséché au four, qu'on les huiles, les enfonce à force dans une petite tranchée faite dans les blocs, poix, &c. & où l'on jette ensuite de l'eau. Ces blocs de marbre se trouvent peu de rems après détachés les uns des autres, ce que n'auroit pû faire un grand nombre de chevaux. Une corde mouillée s'étant renssée par l'humidité qui y est entrée, se ra courcit & éleve un très-gros poids qui retombe ensuite à terre, lorsque la corde est sèche. C'est ainsi que l'industrie supplée à une très-grande force.

De tous les corps fluides l'air est le seul qui résiste aux efforts LES CORPS des eaux jaillissantes; on sçait que le vent qui leur est si con- fluides. traire, n'est autre chose qu'un air agité. Nous regardons ordinairement comme vuide tout ce qui n'est rempli que de ce

fluide; quoique l'air air, comme les autres corps, une masse solide, ses parties infiniment petites échappent à nos sens, & cédent au moindre de nos efforts.

La flâme ne peut faire équilibre par son choc avec des poids, mais on peut la faire sortir par un tuyau contre les ailes

d'une roue, & en mesurer la force.

Toute matière pèse, l'air & la flâme sont reconnues par plusieurs expériences, des substances matérielles, par conséquent elles pèsent. L'air a donc une pesanteur absolue, & c'est un fluide élastique qui résiste aux aîles d'un moulin à vent, d'un cerf-volant, d'un éventail; ce seroit même en avoir une idée peu juste que de le croire exempt de gravité, cette pesanteur n'est cependant reconnue par les expériences que la neuf centiéme partie de celle de l'eau.

L'air se trouve dans tous les solides, on en voit dans les intersfices de leurs molécules, quand leurs parties sont séparées: les liquides en ont aussi, & les expériences en convainquent.

L'élasticité de l'air n'est pas moins reconnue que son poids & son ressort. L'un & l'autre s'augmentent, le premier par la compression, le second par la chaleur, lorsqu'il est retenu par les parois de quelque corps. Plusieurs Physiciens attribuent à la fluidité de l'air la principale cause de son élasticité. Cet air raréfié prend plus de volume, & l'on sçait qu'il agit dans toutes sortes de directions, le ressort & la slexibilité de ses parties empêchent qu'elles ne puissent se réunir pour former un corps solide, elles ne tendent qu'à le rarésier; ce ressort diminue encore à mesure que l'air est dilaté, & augmente à mesure qu'il est condensé.

On sçair encore que l'air est compressible, de manière qu'on peut extraire des bulles d'air d'un morceau de bois plongé dans (a) La ma- l'eau, & comprimé dans la machine (a) Pneumatique. Cetchine Pneu- te pression de l'air est la cause de l'ascension de l'eau dans les matique est te pression de l'air est la cause de l'ascension de l'eau dans les

Les Physiciens modernes distinguent de deux sortes d'air, l'air subtil qui est une matière plus déliée que l'air, & à propreportant une ment parler, la matière subtile de Descartes, & l'air grossier cuivre sur la- que nous respirons.

L'air subril est peu connu, on le suppose dans la région la se un réci-pient de cris- plus élevée du ciel. Ce peut être l'air extrêmement dilaté &

une pompe pompes. aspirante montée sur un trépied platine de quelle on poOUATRIEME PARTIE. CHAP. I.

raréfié, qui malgré tous nos efforts, reste dans la machine tal pour y lo-

Pneumatique, où l'on ne peut espérer un vuide parfait.

L'air groffier que nous respirons est l'arhmosphére qui nous re par le entoure : ce dernier n'est jamais pur, & est mélangé de sub-moyen d'un stances étrangéres qui s'exhalent de la terre, du feu, des eaux l'air grossler & des animaux, & qui souvent corrompent l'air au point que qui y est conles habitans d'un climat sont attaqués de maladies épidémiques. sort par le On évalue par estimation cet athmosphére jusqu'à 15 à 16 robinet à railieues en hauteur.

Une colonne d'air est l'air même qui entoure une fontaine, c'est l'athmosphére qui nous environne jusqu'à la plus haute région de l'air. Le poids de cet athmosphére est égal à une colonne d'eau de base égale & de 32 pieds de haur, ou à une colonne de mercure de 28 pouces de haut & de même base, ce que l'on connoît par le Barométre. Cette expérience a réglé la hauteur de l'aspiration des pompes qui ne peut s'élever

plus haut.

On a cherché à connoître le rapport de la pesanteur de l'air avec celle de l'eau, on a mis pour cet effet un vaisseau sphérique de cristal plein d'air & plongé dans l'eau attaché au bout Physique exdu fleau d'une balance & en équilibre avec des poids dans périmentale, l'autre bassin de la balance. On a pompé l'air renfermé dans le par M. l'Abvaisseau par le moyen de la machine Pneumatique, & en le bé Nolet, de remettant ensuite avec le poids de la balance, on a trouvé le Sciences. vaisseau plus léger, & le poids que l'on y met pour rétablir l'équilibre, est celui de l'air qui est sorti dans l'expérience, d'où l'on a conclu que le poids de l'air étoit à l'eau commune comme 1 est à 885, & à l'eau de pluie comme 900.

Tous les fluides augmentent de pesanteur à proportion de leur densité, & l'on a remarqué que l'air en Eté n'étoir pas si pesant qu'en Hiver, à cause des dissérens dégrés de dilatation.

On peut prendre la pesanteur de l'air pour la force de son ressort, ou son ressort pour sa pesanteur, étant les mêmes dans

l'expérience.

Tout corps liquide est sluide, mais tout sluide n'est pas li- Les Corps quide, comme le sable & le bled. De toutes les liqueurs l'eau Liquides, sera ici notre seul objet, c'est un élément liquide & visible, puisqu'on le voit couler sur la terre, & c'est un des plus pesans. La pesanteur des liquides est plus facile à remarquer que

ger plusieurs tenu & qui nure placé au milieu.

Qqiij

celle des fluides: tout le monde est persuadé de la pesanteut de l'eau, du vin, de la bierre, de l'huile & des autres liqueurs. Cette pesanteur différe de celle des solides dont il faut en même tems soutenir toute la masse, au lieu que dans les liquides il suffir de soulever la colonne d'air ou d'eau qui lui est égale, & qui est celle qui résiste à la puissance qui s'efforce à l'élever.

l'eau devenue glace.

Les liquides ne peuvent se comprimer comme les fluides, à (a) Comme moins qu'ils ne changent (a) d'état. Leurs parties impalpables & imperceptibles, quoique très-adhérentes, se peuvent désunir fans effort; elles font entr'elles dans un si continuel mouvement, qu'une partie obéit à son propre poids, ce qui les distingue des corps durs, & en qualité de matière, elles ont leur poids séparément. Elles conservent même cette pesanteur en rout sens, quand elles sont unies, mais dans leur séparation elles pèsent moins en tombant que les solides.

On sçait par expérience que l'eau contient beaucoup d'air, & qu'en remplissant une bouteille vuide elle chasse l'air en avant pour occuper sa place: plus vous faites chauffer l'eau dans la machine Pneumatique, plus il en sort de bulles d'air, & plus ses parties sont fluides. Le froid au contraire les con-

dense.

L'eau, ainsi que toutes les liqueurs, se tient de niveau dans quelque position qu'on puisse la mettre. Quand elle est renfermée dans un vaisseau ou dans plusieurs qui se communiquent, elle conserve toujours ses parties supérieures au même niveau, c'est-à-dire en égale distance du centre de la terre.



Soit le tuyau recourbé A que l'on remplisse d'eau ou d'une autre liqueur, elle se mettra toujours de niveau dans ses deux branches, de même que dans le tuyau incliné B, ainsi sa direction se prend toujours fur la ligne CC, comme au plan incliné.

QUATRIEME PARTIE, CHAP. I. 311

Dans les syphons & tuyaux d'inégale grosseur, l'eau se met pareillement de niveau dans les branches inégales, parce que l'eau contenue dans le petit tuyau D, ne sçauroit s'élever qu'elle ne s'abaisse dans le gros tuyau E dans la même proportion. Il en arrive de même dans les tuyaux inclinés, tortillés & d'inégale grosseur FGH, où l'équilibre se conserve toujours, quoique ces tuyaux tortillés contiennent une plus grande quantité de liqueurs.

Les expériences ont convaincu que les liqueurs ne pèsent que selon leur hauteur & la base qui les soutient, ainsi dans une pompe on évalue la résistance de l'eau & son poids, en multipliant la superficie de la base du corps de pompe où est le pis-

ton, par la hauteur perpendiculaire du tuyau montant.

On peut regarder comme une colonne d'eau celle qui forme un jet d'eau; c'est souvent le contenu d'eau du tuyau qui descend d'un réservoir, & qui à la sortie de l'ajutage veut regagner la hauteur dont il est parti en sormant une lance d'eau; c'est encore le contenu du tuyau qui monte l'eau d'une rivière ou d'un puits dans un réservoir par le moyen d'une machine Hydraulique.

L'eau peut être aspirée jusqu'à 32 pieds de haut, pourvû que l'air extérieur comprime la surface de l'eau du puits ou de la rivière dans laquelle trempe le tuyau de l'aspiration, alors la

colonne d'eau fait équilibre avec la colonne d'air.

L'on sçait par expérience qu'une pinte d'eau pèse deux livres moins 7 gros; qu'une ouverture circulaire d'un pouce fournit en une minute 14 pintes pesant 28 livres; qu'un pied cube d'eau contenant 36 pintes, pèsera 70 livres. On sçait de de plus que 10 livres de force soutiennent en équilibre 10 livres d'eau; & qu'il saut un degré de force de plus pour l'entraîner & la faire monter. Sur ce principe un homme qui est la force motrice d'une pompe à bras, & qui en saitaller la manivelle, s'il emploie 11 livres de force, enlevera 10 livres d'eau en l'air, en supposant qu'il n'y a point de frottemens.

On évalue ordinairement à 25 livres la force d'un homme qui fait marcher sans effort une pompe à bras, & à 175 livres celle d'un cheval qui tient lieu à peu près de sept hommes, & qui fait tourner la manivelle d'une pompe. C'est suivant ce calcul qu'on peut estimer le poids de l'eau & la force du moteur, en faisant encore attention aux frottemens inévitables

dans toutes les machines.

Si l'on suppose deux corps dont les surfaces soient des plus unies comme deux tables de marbre que l'on aura soin de frotter un peu pour rendre plus exacte l'application que l'on fait de l'une sur l'autre, & pour en chasser l'air, comme leurs plans sont remplis de cavités & de petites éminences imperceptibles, quoiqu'ils soient polis autant qu'ils puissent l'être, les frottemens naîtront nécossairement de l'engrénure des éminences de l'une dans les cavités de l'autre. Si deux corps aussi polis occasionnent des frottemens, combien à plus sorte raison en auront davantage les corps raboteux.

On compte deux fortes de résistance dans les machines, 10. Le frottement dans le corps de pompe, dans les roues, lanternes, pignons & autres engrénages. 20. Le poids de l'eau.

Le poids de l'eau contenue dans le tuyau montant se calcule suivant la septiéme formule qui se trouve dans le Chapitre VI de cette quatriéme Partie, & l'on y ajoute ordinairement par approximation un tiers en sus pour tous les frottemens. Si la pesanteur, par exemple, du corps que l'on veut élever, pèse po livres, il saut ajouter à cette somme son tiers qui est 30 pour l'élever & surmonter la résistance des frottemens, ce qui fait en tout 120 livres de sorce pour faire monter un colonne d'eau de 90 livres pesant.

Outre tous ces frottemens, il faut encore vaincre ceux que l'eau fait en passant contre les parois des petits tuyaux montans & l'étranglement des fourches au-dessus du corps de pompe, L'on remédie aux premiers en employant des tuyaux plus gros. A l'égard de l'étranglement des fourches, l'eau y est souvent si resserrée, que ne pouvant y passer, elle cause un ébranlement à toute la machine qui la met en risque d'être brisée. Si, par exemple, un des corps de pompe a 8 pouces de diamétre, il y passera 64 pouces d'eau circulaires; & si la fourche qui reçoît l'eau de ce corps de pompe & qui se raccorde au tuyau montant, n'a que 4 pouces, il n'y passera que 16 pouces d'eau, parce que 4 fois 4 font 16; or 64 pouces d'eau du corps de pompe ne peuvent passer dans 16, il faudroit donc que chaque fourche de cet équipage eût le même diamétre du corps de pompe, ou au moins qu'elle l'eût par le bas en venant diminuer à 6 pouces par en haut pour se raccorder au tuyau montant, lequel aura de diamétre celui du corps de pompe

qui

QUATRIEME PARTIE. CHAP. I.

qui est ici de 8 pouces. C'est ainsi qu'on évitera les étranglemens & les accidens si fréquens dans les (a) machines, & (a) La plu part des pomque l'eau sera portée plus facilement & en plus grande abon-pes ont ce dédance dans les réservoirs. On observera que dans la pompe as-faut. pirante, le tuyau aspirant doit être beaucoup plus petit que celui du corps de pompe.

On peut élever l'eau par différentes machines, 10. Par la DES MACHIforce des pompes à bras & à cheval, 29. En se servant des NES HYDRAUtrois élemens de l'air, de l'eau & du feu.

Les pompes à bras, c'est-à-dire, qui sont mûes à force de bras d'homme, sont les moindres de toutes les machines; le peu d'eau qu'elles fournissent, & laffatigue d'un homme qui sans cesse leve les bras pour faire marcher le balancier, les rendent peu propres aux eaux jaillissantes, on ne s'en sert ordinairement que pour avoir de l'eau pour arroser, ou pour remplir des auges de cuisine ou d'écurie. Les pompes à cheval au contraire, c'est-à-dire, celles qui sont menées par un ou plusieurs chevaux, sont d'une grande utilité, & sournissent souvent plus d'eau en une heure qu'une source ordinaire n'en améne en quatre jours.

On distingue deux sortes de pompes, la foulante & l'aspirante. La premiére porte l'eau d'une riviére sur le haut d'une montagne, sans aucune reprise, ce que l'aspirante ne peut faire que de la longueur de la tringle de fer qui passe dans son tuyau. Cette derniére même, égale dans toutes ses parties à la

foulante, améne moins d'eau qu'elle.

Dans l'aspirante, le piston A étant levé par la tringle du ba-POMPE ASPIlancier ou de la manivelle B presqu'au haut du corps de pom-RANTE. pe C, y laisse un grand vuide rempli d'un air si dilaté, qu'il n'est plus en équilibre avec l'air extérieur. Cet air par sa pesanteur oblige l'eau de monter, & par son ascension éleve le clapet E, & l'eau entre dans le corps de pompe. La portion d'air renfermée dans le tuyau montant H, se trouve si affoiblie qu'elle donne lieu au poids de la colonne de l'athmosphére qui presse extrêmement sur la superficie FF de l'eau de la rivière, du puits ou de la bache dans laquelle trempe l'aspirant D, & fait monter cette eau dans le tuyau aspirant jusqu'à une certaine hauteur. Le piston A en descendant ferme le clapet E de l'aspirant, afin d'empêcher l'eau de descendre dans le bas, &

ouvre le sien G pour laisser passer à travers l'eau qui est dans le corps de pompe; ensin le piston en se levant plusieurs sois de suite, l'eau de l'aspirant parvient dans le corps de pompe C audessus du clapet G du piston, l'eau qui se trouve resoulée par la descente du piston passe au-dessus, & en se succédant, s'éleve peu à peu par le tuyau montant H jusqu'à la cuvette du réservoir I où elle tombe. C'est donc à l'action de l'air extérieur & aux mouvemens successifs des deux clapets qu'on doit tout le jeu de cette pompe.

Il convient mieux d'aspirer l'eau à 20 ou 25 pieds qu'à 32, parce que le piston en a plus de vivacité & plus de force pour tirer l'eau. Cette manière de l'élever fait l'esset d'une seringue

qui est une vraie pompe aspirante.

Pompe fou-

Dans la pompe foulante le piston A est renversé, & il y a quelque différence dans la position du corps de pompe B qui doit tremper dans l'eau CC. Le piston est attaché à un chassis de fer marqué DDD qui est mû par la tringle E du balancier ou de la manivelle F, & le tuyau montant G G est dévoyé pour laisser agir la tringle perpendiculairement. Le pifton qu'on suppose presqu'au bas du corps de pompe, y laisse, en descendant, un espace vuide rempli d'un air très-dilaté. Alors l'eau de la superficie CC du puits, pressée par les colonnes d'eau des côtés, & aidée du poids de l'athmosphére, est poussée de bas en haut, elle ouvre le clapet H du piston, passe au travers & monte dans le corps de pompe. Quand le piston remonte, son clapet H se referme pour empêcher l'eau de retomber, & l'eau au dessus étant refoulée de bas en haut, ouvre le clapet supérieur I du corps de pompe, & passe dans le tuyau montant GG qui successivement se remplit jusqu'à sa chûte K dans le réservoir.

On emploie souvent l'une & l'autre de ces pompes dans la même machine. On place dans le bas d'une rivière ou d'un puits l'aspirante qui porte l'eau jusqu'à 25 pieds dans une bache ou cuvette, ou dans un corps de pompe, d'où elle s'éleve successivement dans le tuyau montant jusqu'au réservoir. Quand la hauteur où l'on veut porter l'eau est considérable, ou que le puits est trop prosond, on met dans cette bache une pompe soulante qui reprend l'eau & la porte jusqu'au réservoir: alors c'est le même mouvement qui fait agir les deux pis-





OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. I. tons liés par une tringle au-dessus l'un de l'autre, de manière qu'un piston aspire pendant que l'autre resoule l'eau: on en voit des exemples à la machine de (a) Marly & à Paris dans la pompe (b) du Pont Notre-Dame: les manivelles à tiers-point font monter l'eau continuellement & font jouer trois corps de pompes, dont l'un aspire, pendant que les deux autres foulent & contrefoulent l'eau, qui sans cela ne viendroit que par bouffées, ce qui feroit perdre le tems de l'aspiration.

Souvent les corps de pompes ne sont point placés au fond du puits, ils peuvent l'être au milieu ou à l'entrée, ainsi qu'on le voit dans les pompes aspirantes. Dans les foulantes il faut que le corps de pompe trempe dans l'eau; il peut encore tremper dans une bache au niveau des terres, & lorsqu'on ne peut se dispenser de mettre les corps de pompes au fond de l'eau, on les éleve, en cas de rétablissement, par le moyen d'un équipage qui se monte par deux bâtis de charpente avec des coulisses; l'on observera toujours de faire le tuyau montant du même diamétre que le corps de pompe, afin qu'il y passe le même volume d'eau.

La seconde manière d'élever les eaux est d'employer la force des élémens, & c'est la meilleure de toutes. Commençons par les moulins que font tourner le vent ou l'eau : ces machines ont l'avantage d'en fournir abondamment, &, pour ainsi dire, jour & nuit, telles sont la Machine de Marly, la Pompe Notre-Dame, la Samaritaine, les Moulins de Saint Maur, de Maisons, Conflans, Clichy. Ces moulins sont d'une dépense & d'un entretien bien plus considérable que les pompes à cheval, mais ils ne conviennent pas à toutes les situations.

Il faut être voisin de la riviére ou de quelque ruisseau pour se servir de moulins à eau qui ressemblent par l'extérieur aux moulins à bled, & n'ont de différence que dans la composition du dedans. Il y a même de ces moulins qui moudent du

(b) Dans la Pompe Notre-Dame l'eau est élevée perpendiculairement de

21 pieds au-dessus du lit de la riviere.

<sup>(</sup>a) Dans la Machine de Marly l'eau est contresoulée à 500 pieds de haut, suivant la rampe de la montagne; sçavoir, 148 pieds jusqu'aux deux premiers puisarts à mi-côte; d'où par d'autres pompes l'eau est reprise & portée à 175 pieds dans un autre puisart, d'où elle est encore reprise par de nouvelles pompes qui la refoulent à 177 pieds de haut sur la plate-forme de la tour de l'Aqueduc, qui a 36 arcades & 330 toises de long.

bled, & montent de l'eau quand on veut, en décrochant la manivelle. Les uns vont par le moyen de la chûte d'un ruifseau sur la roue, ou quand ils sont dans le fil d'une rivière par la force du courant. Dans les endroits éloignés des rivières & des ruisseaux, tel que pourroit être un lieu élevé sur quelque côteau, dont la situation est très-exposée aux vents, les moulins à vent y sont bien placés. La plaine y est aussi fort pro-(a) Versail- pre, pourvû qu'il n'y ait point de bois qui arrête le vent. Ces les, Marly, moulins ressemblent assez aux moulins à vent ordinaires, ils ont cependant une plus grande commodité qui est de se mettre Argenville, d'eux-mêmes au vent par le moyen d'une queue en forme de gouvernail portant sur un pivor qui se tourne de tout sens. Ils sont un peu plus rares que les moulins à eau, n'ayant encore été exécutés qu'en cinq ou six (a) endroits. Cependant leur réussite & leur bonté sont de sûrs garands dans l'exécution qu'en voudroit faire un Particulier.

> Combien de belles machines le vent & l'eau ne font-ils pas mouvoir? Nous avons les moulins à poudre, ceux à papier, les moulins à scier du marbre, des planches, les moulins à tan, à soie, à forge, à foulons, à ciment, à poudre, &

à percer des tuyaux de bois.

Meudon .

Bercy.

Chatillon,

La machine à feu des Anglois, dont on a construit deux modéles aux environs de Paris, est une invention des plus heureuses. Quoiqu'on ait tenté en France & en Allemagne de perfectionner cette machine, on ne peut en ôter le mérite aux Anglois qui les premiers l'ont mise à exécution. Cette machine est d'un grand entretien, fort compliquée & d'une grande dépense, même dans les pays où le bois n'est pas rare. Elle fournit beaucoup d'eau, mais il faut au moins trois hommes continuellement appliqués à son jeu : le premier est un directeur qui a l'œil sur le robinet d'injection & le jeu du régulareur, pour faire succéder continuellement le chaud au froid. Les deux autres hommes sont occupés à fournir de charbon le fourneau, pour y entretenir un feu violent & continuel, de manière que cette machine consume en un jour deux muids de charbon de terre ou deux cordes de bois. C'est ainsi que j'ai vû jouer à (b) On m'a Londres (b) la machine à feu sur le bord de la Tamise.

assuré que C'est de ces derniéres machines élémentaires dont on veut cette machine dont la fu- parler, quand on les présére aux eaux naturelles, elles en ont

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. I.

le mérite par leur mouvement continuel, on les place dans méeinfectoit toutes sortes de situations, & elles fournissent beaucoup plus toute la ville, est présented'eau & ordinairement en égale quantité, pendant que les sour- ment détruices tarissent la plûpart en Eté & en Automne. L'on peut dire te. en général que ces machines se réduisent toutes au piston, & qu'elles ont beaucoup de rapport à celles des anciens, surtout à celle de Ctesibius dont parle (a) Vitruve. C'est presque tou- (a) Liv. x. jours la même méchanique, elles ne sont différentes que dans ch. 12. la manière de les ajuster aux diverses situations des lieux, & c'est en quoi consiste toute leur difficulté.

Après ce qui vient d'être dit, on pourroit souhaiter des sigures & des descriptions détaillées des plus fameuses machines pour élever les eaux, avec leurs dimensions, leurs élévations, leurs profils & leurs coupes. Elles auroient affurément ici leur place, si un Auteur (b) moderne n'avoit donné (b) M. Belidans son Architecture Hydraulique plusieurs figures de machi-dor. nes fort bien gravées & accompagnées de Descriptions & de Remarques qui ne laissent rien à desirer. Il y a encore de bons (c) Ecrivains qui ont travaillé sur les eaux & sur les machines Hydrauliques. Le Lecteur pourra dans le besoin les confulter.

(e) Heron, Majettus, Augustin Ramelli, Jacques Besson, Isac & Salomon de Caus, Jacques Strada, George-André Boeckler, Vittorio Zonca, Jean Branca, Jean-Baptiste Baratteri, Benoist Castelli, Dominique Guglielmini, le Pere Jean - François, -François Blonde l, Jean Picard, Claude Perrault, dans fon Commentaire sur Vitruve, & son Recueil de Machines, Edme Mariotte, le Chevalier Morlan, Charles Fontana, Philippe de la Hire, Pierre Varignon, Pierre Couplet, Louis Carré, Jacques Ozanan, Ferdinand-François Comte de Wahl.



#### CHAPITRE II:

## DE L'ORIGINE DES FONTAINES & de leur division.

A diversité des opinions sur l'origine des Fontaines en prouve l'incertitude, puisque depuis Platon & Aristote aucun Philosophe ne s'est trouvé d'accord sur ce point de Physique. Il semble que la Nature air affecté de nous en cacher la vraie cause.

Les (a) anciens Philosophes attribuoient l'origine des Fon-

(a) Platon, Aristote.

taines à l'air condensé, réduit par le froid en humidité, & aux vapeurs de la terre qui en s'élevant, s'attachent à la pointe des rochers & des montagnes. Ces matiéres, selon eux, s'y épaissiffent au point de se réduire en petites gouttes d'eau qui en tombant s'écoulent suivant la pente des montagnes. D'au-(b) Magna-tres (b) ont attribué à la terre une faculté attractive, comme nus, Cardan. de sucer l'eau par le moyen des seux souterrains, & de l'attirer, comme feroit une éponge, jusqu'au haut des montagnes. L'eau de la Mer, à ce qu'ils disent, y peut être poussée par la violence de la marée, ou du flux & reflux. Ce mouvement devroit être très-violent pour pousser les eaux à deux ou trois cens lieues de distance, & à plus de mille toises de haut, il causeroit sans doute un ébranlement à toute la terre.

(c) Descar-

Quelques (c) Philosophes modernes disent que la plûpart tes, Princ. des sources ne tarissent jamais, que les riviéres qui les reçoi-Phil.p. 4. t. 1. vent, entrent continuellement dans la Mer qui n'en devient pas Phys. c. x. p. pour cela plus enflée, d'où ils concluent que c'est elle qui fournit l'eau à toutes les Fontaines. Des canaux souterrains les conduisent de la Mer au pied des montagnes où elles se trouvent au même niveau, & les sables & les pierres par où ces eaux passent, leur font perdre la salûre dont elles déposent une partie en ces endroits; ces eaux ensuire par la chaleur souterraine de la terre, sont réduites en vapeurs qui s'élevent au haut des montagnes où le froid de la superficie des terres les condense en gouttes d'eau qui par leur pesanteur sont

QUATRIEME PARTIE. CHAP. II. contraintes de couler vers le bas de la montagne pour y former des rameaux & filets d'eau qui sortent de la terre, &

qu'on appelle fources.

Si la Mer fournissoit les sources, elles seroient salées, ne tariroient jamais, & seroient toujours dans le même état, ce qui est contraire à l'expérience; ainsi cette filtration & cette distillation sont impossibles. Si elles étoient réduites en vapeurs & portées dans le haut intérieur des cavernes, où comme dans un alambic elles seroient réduites en gouttes d'eau, bien loin de gagner le haut des montagnes, leur pesanteur spécifique les feroit retomber perpendiculairement. On voit que ces alambics de Descartes sont fort imaginaires.

D'autres (a) en admettant des canaux fouterrains qui ame- (a) Le Pere nent les eaux de la Mer au pied des montagnes, ne discon- Deschales viennent pas qu'elles ne tirent la plûpart leur origine des eaux Mundus Ma-

de pluie.

Un (b) Physicien veut concilier tous ces sentimens, en di-judicio existisant que l'air mêlé de corpuscules aqueux peut pénétrer dans sontes ex plules concavités des montagnes, que la chaleur souterraine éle-viis generari, ve des vapeurs des eaux qui y sont rensermées, & que ces va-descientibus peurs étant incorporées avec l'air souterrain, sont condensées pluviis arefen gouttes d'eau dans les voûtes, d'où en tombant petit à petit 17. de font. elles se rassemblent & forment un petit rameau d'eau qui en nat. & flum. trouvant encore d'autres en son chemin, grossit assez pour for-prop. 13. mer une fontaine.

Il a recours ensuite aux eaux de pluie & aux neiges fondues qu'il regarde comme la cause principale des fontaines, lesquelles s'imbibant en terre, remplissent les cavités & les réservoirs qui forment les sources qui ne sont abondantes qu'après les grandes pluies, & qui tarissent dans la sécheresse, d'où il s'enfuit qu'il n'y a point de sources sur le sommet (c) des monta- (c) Nullique gnes, mais à leur pied ou à mi-côte, parce que les réservoirs sint sontes curdoivent être plus bas que les sommets.

Il prétend encore que l'eau de la Mer par une espéce de montium jucirculation est poussée au-dedans des terres, d'où elle est éle-gis, nisi alius vée en vapeurs, convertie en nuées & en pluies qui par les vicinus. ruisseaux, les fontaines, les sleuves & rivières, retournent à la Mer qui ne croît & ne déborde jamais, & dont la falûre se

perd, comme on l'a déja dit.

Meo quidem (b) Gassendi, t. 5. l. 1. c. 3.

rentes intelligo in supremis

(a) Perrault, L'Auteur (a) de l'origine des fontaines est d'un sentiment de l'origine singulier. Pour éviter de répondre à la salûre des eaux de la fontaines, Part. 2. Mer, en s'opposant à la pénétration des eaux de pluie dans l'intérieur des montagnes, il croit que ces eaux tombant sur leur fommet, sont converties en évaporations qui causent la pluie & les brouillards, & qu'elles ne forment point les fources. Ce font, felon lui, les eaux des collines qui coulent jusqu'aux rivières pour les fournir, & il foutient qu'il n'y auroit point de fontaines sans les rivières qui en sont les vraies causes. Il fait donc arriver les eaux des riviéres par des canaux sourerrains jusqu'au pied des montagnes; là elles sont élevées en vapeurs par la chaleur de la terre jusqu'au sommet intérieur des montagnes, d'où elles retombent en gouttes d'eau dans des réservoirs qui fournissent les fontaines.

> Ce sentiment est contraire à la nature des corps pesans qui les porte naturellement à descendre de haur en bas, & non à remonter sur les montagnes. On voit même à découvert sur

leur fommet les vraies fources de plusieurs grands fleuves, (b) Mariot-tels que le Rhin, le Rhône & le Pô. Un (b) Académicien te, Traité du connu par ses expériences & ses recherches Physiques, dévemouvement des eaux, loppe beaucoup mieux l'origine des fontaines. Il les attribue Disc. 2. Part. à des vapeurs aqueuses qui s'élevent des mers, des fleuves, des riviéres, des étangs & des terres humides, & qui étant amenées à la moyenne région de l'air, & y ayant formé des nuées & des brouillards, s'y refroidissent, & ne pouvant monter plus haut, parce qu'elles trouvent un air moins condensé que celui d'en-bas, elles sont contraintes de tomber en gouttes sur le haut des montagnes, d'où par de petites ouvertures & fentes de rochers, elles pénétrent la surface des terres poreuses, & viennent se rendre dans l'intérieur de la montagne, sur des lits de glaise ou de pierres dures qu'elles ne peuvent pénétrer, & qui retiennent l'eau en réserve : cette eau par sa pesanteur cherche ensuite un écoulement vers le bas de la montagne, & en fort par quelque fente de rochers pour for-

> Il faut d'abord examiner la nature des différentes montagnes qui se trouvent sur le globe terrestre pour prononcer avec plus de certitude sur cette matiére. Les montagnes sont, comme l'on sçait, construites stratum per stratum, c'est-à-dire, lit

mer des fontaines d'eau vive.

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. II. par lit, & le lit de glaise est ordinairement le dernier de ceux de craie & de pierre; on les distingue en pierreuses & en

glaiseuses.

Les pierreuses sont d'une nature si compacte qu'elles donnent rarement passage à l'eau dans leur intérieur. Les caillouteuses sont bien construites stratum per stratum, mais ce ne sont que des graviers rouges & jaunes mêlés de cailloux & de grés sans aucun lit de glaise, ce qui fait qu'elles ne retiennent point les eaux qui siltrent à travers ces pierres, & roulent le long du rempant, d'où naissent des torrens dont la plaine est fouvent inondée. D'autres montagnes pierreuses moins serrées se fendent en plusieurs gersures qui servent de canaux ou de petits passages à l'eau pour se filtrer à travers les terres, & elle s'arrête, elle serpente sur des lits de marne & des bancs de pierre, & si l'on y trouve des sources, c'est toujours au pied de ces montagnes.

Les montagnes glaifeuses plus propres aux fontaines, les retiennent à différens étages suivant leurs différens lits de glaise & de sable par où elles se siltrent & passent en plusieurs rameaux pour former une source ; elles arrêtent l'eau, de peur qu'elle ne coule trop vîte, & ne tarisse le réservoir jusqu'aux

nouvelles pluies qui le remplissent.

Il est certain que les montagnes sont les réservoirs des fontaines, & que les fontaines sont ceux des grands fleuves. La plûpart des sources augmentent de beaucoup quand il a bien plû, tarissent dans les grandes sécheresses, ou fournissent peu d'eau, & recommencent à couler après les pluies: en effet s'il étoit un an sans pleuvoir, les trois quarts des fontaines cesseroient de couler; on voit même les (a) rivières diminuer (a) La Seine.

considérablement après les grandes sécheresses.

On remarque que les fontaines au pied des Alpes font abondantes en Eté & tarissent l'Hiver, lorsque les neiges ne coulent point. Au contraire sur nos montagnes sans neiges, les sources sont abondantes en Automne & en Hiver qui est le tems des pluies, dont la cessation les fait sècher en Eté.

Abandonnons entiérement les alambics de Descartes, de Rohault & des autres Philosophes. Ne donnons pas plus de croyance aux canaux fouterrains qui amenent les eaux de la mer; l'on n'en voit aucun vestige dans les grandes fouilles

fol. 1733.

de terre; la direction même de celles qu'on y trouve, penche (a) Valisnie- vers la (a) mer, plus tôt que de remonter vers les terres. Comni intorno al' ment ces eaux amenées au pied des montagnes pourroient-elorigine delle les percer intérieurement des masses de glaise & de pierres fontane. Pa- les percer interrediction des manes de glane et de prenes doua. 3 vol. dures de 15 à 20 pieds d'épaisseur capables de retenir les eaux d'en-haut? Il faut donc que le Soleil attire puissamment de la mer, des fleuves, des rivières, des lacs & marais, des eaux qui s'élevant extérieurement en rosées & en vapeurs sur le haut des montagnes, se fondent en forme de brouillards, & par la raréfaction de l'air s'épaisissent en gouttes d'eau. Le froid les y glace, elles se convertissent en neiges qui se fondent par la chaleur du Soleil, & s'échappent par les crevasses & gersures des terres à mi-côte où leur poids les entraîne, & s'arrêtent sur des lits de pierres ou de glaise qu'elles ne peuvent percer. C'est le réservoir d'où par leur poids elles se font encore un écoulement plus bas, ce qui forme une fontaine. On en voit rarement sur le sommet des montagnes, & en ce cas il faudroit que dans le voisinage il y eût des hauteurs supérieures dont elles seroient l'égoût. Si l'on en trouve sur des mon-(b) Il y a tagnes (b) isolées, c'est que l'eau par des canaux souterrains, dans le Jardin du Châ- en forme de siphons, s'y rend d'une montagne éloignée & plus

teau de Pier- haute. re - Size près Lyon un baf-

La mer sert donc en partie par son évaporation continuelsin fournipar le à la nourriture des sources, le vent porte ces évaporations une source. sur les montagnes qui les retiennent, elles s'y changent en gouttes d'eau, & se joignent aux neiges fondues & aux pluies, qui par de sûres expériences, fournissent seules plus d'eau qu'il n'en faut aux fontaines & pour remplir le lit des rivières cteur Halley. & des fleuves, puisque suivant un (c) Auteur Anglois, elles Les Mémoi-donnent dans une année 18 à 20 pouces d'eau qui s'élevent par tout. Ces eaux pénétrent par les crévasses, le milieu des montagnes, elles y forment des réservoirs pour fournir des sources dans le bas qui ensuite vont se rendre dans les rivières & les fleuves: sans même admettre des canaux souterrains qui amenent les eaux au-dessous du niveau des mers, les grands fleuves suffisent pour conduire dans la mer les eaux abondantes & superflues des prairies. Celles qui n'y peuvent arriver, telles que les caux qui pénétrent avant dans les plaines, servent à fournir les puits, & le reste se perd dans les terres. La

res de l'Académie des Sciences.

OUATRIEME PARTIE. CHAP. II. mer ne diminue point par son évaporation, elle augmente aussi très-peu; à l'égard de ce que son évaporation universelle lui fait perdre, elle le retrouve par les eaux que lui amenent les grandes riviéres, & par les pluies continuelles qui, au rapport des voyageurs, durent plusieurs mois de suite dans les terres sous la ligne.

On peut diviser en plusieurs classes toutes les eaux qui servent aux Jardins. On scair qu'elles viennent de sources naturelles, de ruisseaux, ou de machines qui les élevent des rivié-

res, des puits & des citernes.

Ces eaux se distinguent en eaux naturelles, artificielles, courantes, plates, jaillissantes, forcées, vives, dormantes,

folles, eaux de pluie ou de ravines.

Les eaux naturelles sont celles qui sortant d'elles-mêmes de la terre, se rendent dans un réservoir, & font jouer les sontaines continuellement.

Les artificielles ou machinales sont élevées dans un réser-

voir par le moyen des machines Hydrauliques.

On appelle eaux jaillissantes celles qui s'élevent en l'air au milieu des bassins, & y forment des jets, dés gerbes & des bouillons d'eau.

Les eaux plates sont plus tranquilles, elles fournissent des canaux, des viviers, des miroirs & des piéces d'eau sans au-

cun jet.

Les eaux courantes produites par une petite (a) rivière ou le canal de un ruisseau, sont très-agréables par leurs serpentemens & leur Chantilly, murmure; elles forment des pièces d'eau & des canaux très-de Berny vivans.

Les eaux vives sont celles qui coulent rapidement d'une Courances, fource abondante, & par leur extrême fraîcheur, sont très-de Villacers. peu propres à la boisson.

Celles qui fournissent aux jets d'eau, sont appellées forcées,

elles se confondent avec les jaillissantes.

Les eaux dormantes, par leur peu de mouvement sujettes pendant l'Eté à exhaler de mauvailes odeurs, sont peu estimées.

On appelle eaux folles, des pleurs de terre qui produisent peu d'eau, & sont regardées comme de fausses sources qui manquent dans les premiéres chaleurs.

Les eaux de pluie ou de ravines sont les plus légéres de tou-

Sfij

tes, elles ne sont pas les plus claires, mais elles se clarissent & s'épurent dans les étangs & citernes qu'elles sournissent.

Nous avons encore deux différens genres de fontaines, les minérales, & celles qu'on appelle intercalaires. Les premiéres sont analysées par les Médecins pour en connoître les différens usages propres au soulagement des maladies. Plusieurs sont thermales ou bouillantes, telles qu'on en trouve à Forges, à Bourbon, à Baregde, au Mont-d'Or en Auvergne, & en plusieurs autres endroits. Les secondes qui sont appellées intermittentes ou intercalaires, ont leur écoulement périodique, telle est la sontaine de Vaucluse dans le Comtat d'Avignon, la sontaine de Nîmes, celle de Fontestorbe dans les Pyrenées, la sontaine sans sond située dans la Paroisse de Sablé en Anjou, & celles qui sont dans les Sévennes proche Montpellier. Les merveilleux essets de ces derniéres eaux regardent moins l'Hydraulique que la Physique.



#### CHAPITRE III.

### DE LA RECHERCHE DES EAUX

avec la manière de les amasser.

I N grand (a) Naturaliste prétend que pour connoître les sources cachées, il ne faut que remarquer les endroits d'où s'élevent ordinairement des vapeurs & des exhalaisons humides, en observant que ces endroits ne le soient point dans leur superficie. Il seroit, par exemple, inutile de fouiller dans un marais où les eaux ne proviennent point de fources, & ne sont que des amas de pluie & de neiges fondues.

(a) Pline.

Examinez les herbes qui couvrent la terre; si ce sont des rofeaux, (b) des cressons, baumes sauvages, vitex, lierres ter- (b) Palladius. restres, argentines, joncs, queues de renard, & autres her-Le P. Desbes aquatiques, ce sera une marque assurée qu'il y a de l'eau dans ces endroits (pourvû que ce ne soient point des marais ou des eaux fauvages) & que ces herbes y croissent naturellement.

On peut encore connoître (c) les sources cachées en se (c) Vitruve, couchant, avant le lever du Soleil, le ventre contre terre, l. 2. chap. 1. Le P. Kircayant le menton appuyé, & regardant le long de la cam-ker, Mundus pagne: si l'on voit en quelque endroit une vapeur humide s'é-subterraneus,

lever en ondoyant, on pourra y faire fouiller.

Un (d) Ancien ajoute plusieurs manières pour découvrir les (d) Vitruve eaux que la nature s'efforce, pour ainsi dire, de nous cacher. liv. 8. Dans l'endroit où vous croyez qu'il y a de l'eau, faites faire une fouille de six pieds de profondeur, & mettez-y un chaudron ou un vase d'airain dont le dedans soit frotté d'huile, vous le renverserez, & ensuite vous recouvrirez la fosse de terre. Si le lendemain ce vase est humide en dedans, c'est une marque certaine qu'il y a de l'eau. On peut à la place de ce vase mettre de la laine, & en l'exprimant examiner s'il en tombe de l'eau. Il ajoute qu'on peut mettre dans cette fouille une lampe allumée qui assurera de l'existence de l'eau, si quelque

tems après elle se trouve épaissie, l'huile & la mêche subsistant encore, parce que la chaleur attire à soi l'humidité. d'en-bas. Si vous allumez un grand feu sur la superficie de la terre, il en naîtra d'épaisses vapeurs, si véritablement elle contient de l'eau.

(a) Caffiodo-Jean - Fran-

fuperstitieu-

le Brun.

D'autres (a) disent que des nuées de petites mouches qui re, selon le P. volent contre terre à un même endroit, sont des signes cercois Jés. dans tains qu'il y a de l'eau, ou qu'il suffit d'enfoncer de longues tafon Traité riéres de fer, qui étant retirées, font juger de ce qui est comfontaines, p. pris sous la terre.

Quelques personnes prétendent avoir le secret de trouver des eaux par le moyen d'une baguette de Coudrier appellée Divi-(b) Hist. crit. natoire, qui paroît aux yeux de bien (b) des Physiciens une des pratiques grande absurdité. Cependant quelques (c) Scavans ne laissent ses par le P. pas d'en être convaincus, & Paracelse dit qu'il y a une grande analogie entre les arbres & les métaux. Voici ce que des

Metallicus expériences réitérées m'ont fait remarquer à ce sujet.

eum virum boperitum & prudentem telligit sibi metall. l. 2. p. 28.

Etant à la campagne avec une nombreuse compagnie, un vem esse volumus, virgula cret de la baguette. J'allai aussi-tôt couper une branche de incantata non Coudrier d'une figure fourchue, que je lui présentai. Il la prit utilur, quia rerum natura dans ses deux mains & entra dans un Jardin où je l'accompagnai avec une autre personne. A l'approche d'un puits furcatam in- inconnu, couvert de planches & de terre au milieu d'une allée, la baguette à plus de 20 pieds de distance s'éleva & sit usui non esse, un jet, malgré la résistance de ses bras. Il nous le sit remardixi, habet quer, & quelques efforts que nous fissions pour les arrêter, naturalia ve- ses bras tournerent, & la baguette victorieuse s'éleva de plus que observat, en plus jusqu'à devenir toute droite. Ses mains dans le mo-Agricola de re ment parurent violettes par le sang qui s'y éroit porté, & par les efforts qu'il avoit faits au point de se lasser & d'inter-(c) Paracel- rompre l'opération. Je baissai la baguette plusieurs fois pendant la marche, & elle se releva avec promptitude; enfin elle se Physique oc-culte de Val-culte de Valches qui soutenoient les terres, on découvrit l'eau.

lemont. Becher.

Un pré qui étoit au bout du Jardin fournit l'occasion d'une nouvelle expérience. La baguette après le même manège, y fit trouver une source que l'on a creusée depuis, & qui donne beaucoup d'eau à cette maison. Le même homme nous

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. III. 327 dit qu'il avoit découvert par le même moyen de l'or & de l'argent caché dans une terre labourable, ce qu'il exécuta l'année suivante dans un autre pays, & avec le même succès. Il découvrit aussi en ma présence de l'eau en plusieurs endroits. Toutes les petites ruses que je pus imaginer pour le tromper

& déranger l'effet de la baguette, furent inutiles.

Quelquefois fans employer aucun des moyens précédens, la nature seule & l'expérience nous indiquent les endroits où font les sources. Il est certain qu'il y a de l'eau par tout, & que dans les situations les plus élevées, si-tôt que l'on fouille aussi bas que le niveau de la rivière, on est sûr d'en trouver. La difficulté est de découvrir des sources assez élevées pour sournir des eaux jaillissantes. Si l'on est voisin de quelque montagne ou côteau, les fources n'y manqueront point, à moins que le pays ne soit naturellement très-sec, pierreux ou sabloneux.

L'aspect du terrein, la situation du lieu, & la nature des terres sont trois choses essentielles dans la recherche des eaux.

On entend par l'aspect du terrein, qu'il soit couvert de plantes aquatiques, comme on l'a dit ci-dessus, ce seul aspect suffit à un Praticien pour connoître où est l'eau & sa profondeur jusqu'au lit de glaise qui la retient & qui se découvre souvent à mi-côte.

La situation du lieu s'entend de sa disposition avantageuse pour les eaux, tel que seroit un terrein à mi-côte couvert de verdure, dont la pente peu considérable, seroit d'une vaste étendue. Si ce terrein est surmonté d'une hauteur plus élevée, d'une nature sabloneuse & pierreuse dont il soit l'égoût naturel, le sommet poussera les glaises à mi-côte, & les découvrira à la vûe.

On doit encore examiner la nature des terres. La couleur verdâtre ou blanchâtre, telle que celle des glaises, annonce sûrement de l'eau; c'est l'eau qui a fait changer leur nature, & les a, pour ainsi dire, engraissées. Les terres franches sont encore les indices de l'eau, mais le gravier, la pierre rouge, le (a) roc sont quelquesois les meilleurs pour la durée d'une source, sources sorparce que l'eau se tient en réserve dans ces sortes de terre, & tant du roc au village de fournit plus long-tems que sur un lit de glaise où elle s'échape Viry. tout d'un coup. L'on trouve souvent des sources où l'eau vient

en abondance les premiers jours, & ensuite se réduit à une petite quantité: ce qui provient du lit de glaise ou de craie sur lequel les eaux roulent promptement, & qui ne sont que (a) Les Fon- des (a) filtrations, & des pleurs de terre, qui ne fournissent tainiers ap-pellent ces que dans les tems pluvieux, tels que le Printems & l'Hiver. fources, des Ces sortes de sources dans l'Eté & dans l'Automne sont très-

eaux de glai- sujettes à tarir.

On prendra garde, en cherchant des sources, que ce soit dans des endroits où il paroisse y avoir beaucoup d'eau. Si à la chûte d'un grand espace de terre, on ne trouvoit qu'un filet d'eau, on coureroit risque de le perdre bientôt par la chûre des terres qui sont sur le passage de l'eau, & qui par leur pefanteur la bouchent & la contraignent de chercher une autre route. Cela arrive fouvent par des tremblemens de terre, par des ouvertures de terres plus basses que la source, ou parce que les lits de glaisse glissent & changent de place.

Les habitans d'un lieu peuvent encore indiquer les endroits où il y a de l'eau apparente. L'on voit souvent à mi-côte des sourcilles qui se découvrent d'elles-mêmes, & qu'il faut suivre

en remontant toujours pour les amasser.

On fait ordinairement la recherche des eaux dans les mois d'Août, de Septembre & d'Octobre. C'est dans ces tems-là que la terre déchargée de toutes ses humidités, est plus sèche, & que toute l'eau qui s'y trouve peut s'appeller fource.

Ceux qui ne sont pas assez heureux d'avoir des sources, (b) Versail- peuvent avoir recours aux eaux de (b) ravines qu'ils ramassent les, Meudon, dans la campagne par le moyen de rigoles faites le long des piéces de terre & des grands chemins, aufquelles on donne une pente douce pour les conduire dans un réservoir. Ces eaux se purifient d'elles-mêmes dans les grandes piéces, & perdent leur couleur jaune. On peut encore, avant de les lâcher dans le réservoir, les faire tomber dans un puisart caillouté pour qu'elles déposent le plus gros de leur saleté. Ces puisarts sont l'effet du citerneau que l'on ménage en pratiquant les citernes: ils ont 3 ou 4 pieds en quarré sur 6 à 7 pieds de profondeur, & on les remplit de cailloux de vignes, ou de petits gravois qu'on a soin de bien laver, auparavant de les jetter dans le puisart, afin que la terre qui pourroit y rester ne bouche pas le passage nécessaire à la siltration de l'eau.

Belleassisse, Pleffis - Piquet.

Supposons

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. III.

Supposons que l'on ait trouvé des eaux dispersées en plusieurs endroits d'une montagne, si la source est à découvert sur la terre, vous l'amasserez dans un petit trou quarré en tirant les terres doucement, & ensuite vous les soutiendrez de tous côtés par des pierres sèches. Dans l'endroit de l'écoulement vous creuserez une rigole dans les terres, ou une pierrée bâtie de blocailles & pierres sèches que vous couvrirez de terre à mesure que vous marcherez. Si l'eau n'est pas à découvert, & que l'on soupçonne l'endroit où il y en a, il faut, pour ramasser toutes les eaux, faire de petits puits éloignés les uns des autres de 30 à 40 pas & joints par des tranchées. Lorsque la source sera enfoncée plus avant dans les terres, vous creuserez un passage jusqu'à l'eau en forme de voûte par-dessous les terres que vous retiendrez avec des planches & des étrésillons, en observant de ne pas souiller trop bas, de peur de percer le lit de glaise ou de tuf qui soutient l'eau. Quand vous aurez fait plusieurs de ces trous & plusieurs pierrées de communication, vous les conduirez dans une tranchée de recherche dont les berges, pour se soutenir, seront coupées en talus des deux côtés, en pratiquant des rameaux à droite & à gauche en forme de pattes d'oie pour ramasser le plus d'eau que vous pourrez. On donnera une pente douce à ces rameaux, pierrées & tranchées, en tenant l'eau le plus haut qu'il se pourra, alors elles se rendront toutes dans une seule pierrée qui portera l'eau dans le regard de (a) prise ou dans le réservoir.

Quelques Fontainiers prétendent perfectionner ce travail vera dans en élevant un regard bien au-dessus de sa source. C'est un Chapitre suigrand hazard s'ils ne la perdent pas, & si par sa pesanteur spé-vant la figure cisique elle ne trouve un autre écoulement. Le danger n'est prise de Runpas moindre de la fouiller trop bas, parce que sous prétexte gis. de la rendre abondante, on pourroit percer le lit de glaise & de craie qui la retient, ce qui la feroit perdre entiérement.

Le regard étant construit suivant les remarques précédentes, on pratiquera le long de ces pierrées de 50 toises en 50 toises des puisarts ou regards de 3 pieds en quarré sur 4 pieds de profondeur, à compter au-dessous du fond de la tranchée. L'usage de ces regards est 1°. pour examiner si l'eau coule, y remédier si elle s'arrête, sans être obligé de renverser toute une conduite. 2º. Pour connoître la quantité d'eau

(a) On trou-

TRAITE' D'HYDRAULIQUE.
qu'apporte une source. 3°. Cette prosondeur de 4 pieds ménagée au sond de chaque regard, amasse le sable & le limon que la source charie avec elle, & purisie l'eau. On entoure ces puisarts de corrois de glaise à la hauteur de l'eau pour l'y maintenir, ensorte qu'elle puisse s'élever & reprendre son cours dans les pierrées qui suivent, & on revêt ces puisarts d'une maçonnerie jusqu'en haut en sorme de puits, que l'on couvre d'une pierre platte percée dans le milieu, pour la pouvoir lever dans le besoin.

C'est par le moyen des rameaux, des pierrées & des tranchées qu'on saigne une montagne de tous côtés, & qu'on recueille toutes les pleurs des terres voisines: on doit saire ordinairement ces saignées en cotoyant une montagne ou le long d'une côte surmontée de hauteurs dont elle sera l'égoût. Vous ferez au bas du côteau d'autres tranchées & des écharpes qui ayent la forme d'un demi-cercle pour ramasser toutes les eaux

dans le regard de prise où tout doit se rendre.

J'ai trouvé une source sournissant un pouce & demi d'eau qui charioit tant de sable qu'elle remplissoit en un mois le regard de prise, & bouchoit tous les tuyaux. Dans une occasion pareille, au lieu de ne faire des puisarts que de 50 toises en 50 toises, on les fera de 25 toises en 25 toises, on les rendra plus prosonds, comme de 6 pieds, asin de ramasser plus de sable, que l'eau puisse rouler plus aisément, & l'on aura soin de les nétoyer souvent.

Quand la source est peu sorte, comme de 5 à 6 lignes, il convient mieux de la conduire dans un petit tuyau de grez d'un pouce & ½ de diamétre, lequel conserve toujours mieux l'eau que les pierrées sujettes à être souvent percées par les taupes,

les mulots & les vers.

Les pierrées seront marquées par des bornes pour empêcher les plantations d'arbres, dont les racines seroient perdre l'eau. Cette eau rentre du regard de prise dans une autre pierrée ou dans une conduite qui va droit au réservoir où se rendront toutes ces eaux, qui seront ensuite conduites par des tuyaux jusqu'aux places destinées pour les bassins & sontaines. Quelquesois l'eau sort du regard de prise sans aucun réservoir, & par des tuyaux va droit au jet, alors l'eau ne s'éleve pas bien haut saute de charge, à moins que la source ne sournisse au-

OUATRIEME PARTIE. CHAP. III. 331 rant d'eau que le jet en dépense. Il vaut donc mieux faire un

petit réservoir pour donner plus de chasse à l'eau.

Ceux qui sont voisins de petites riviéres, de courans d'eau, de ruisseaux dont ils peuvent disposer, s'en servent utilement en les faisant entrer dans leurs Jardins, pour y former des canaux & des piéces d'eau. Par le moyen d'une vanne ou d'un batardeau qui retient les eaux un peu haut, ces ruisseaux peuvent tomber en (a) nappes, ou faire tourner un moulin qui de nappe de avec le secours d'une pompe, élevera les eaux dans un réservoir Chantilly, celle de Berpour fournir des sontaines jaillissantes. On peut encore se ser ny, & la napvir d'une petite rivière pour borner un Jardin', en la régulari- pe du Châsant en (b) canal revêtu seulement de talus de gazon. Ces ai-teau de Boughton à mables clôtures unissent la campagne avec un Jardin, & n'en 20. lieues de font, pour ainsi dire, qu'une seule piéce.

(b) Liancourt, Juvify, Chantilly, Berny, &c.



#### CHAPITRE

## DE LA MANIERE DE NIVELER la pente des eaux.

N a déja trouvé dans la seconde Partie de cet Ouvrage la méthode de niveler & de dresser les terres suivant une ligne de niveau ou de pente. Il s'agit ici du nivellement des eaux qui est infiniment plus difficile. Cette opération est de si grande conséquence que c'est d'elle que dépend la réussite d'une entreprise. Si l'on a mal nivelé, on ne connoîtra point exactement l'élévation du lieu où la fource peut monter pour donner de la hauteur aux fontaines d'un Jardin. Il convient donc, avant que d'entreprendre un ouvrage, de bien réfléchir sur les regles suivantes, & de recommencer un nivellement deux ou trois fois, tant pour le vérifier que pour corriger les erreurs inséparables de l'opération.

Niveler n'est autre chose que trouver avec un instrument deux points également distans du centre de la terre, & l'objet du nivellement est de sçavoir précisément combien un endroit est élevé ou abaissé au-dessus de la superficie de la terre.

Une ligne véritablement de niveau parcourant le globe de la terre, est réputée courbe à cause que tous les points de son étendue sont également éloignés du centre de la terre. Dans la pratique ordinaire on prend le niveau apparent, c'est-à-dire, une ligne droite pour le vrai niveau qui doit être une courbe. Quand la distance ne passe pas 100 toises, la dissérence du niveau apparent au vrai niveau, est insensible; mais à 300 toises (a) Cette ta- il y a un pouce d'erreur selon la (a) table des haussemens du ble se trouve niveau apparent par-dessus le vrai niveau. Il se trouveroit une dans les ouvrages de dissérence considérable dans un grand nivellement, si l'on ne Clermont, la corrigeoit l'excès du niveau apparent par-dessus le vrai niveau, Hire, Picard, et l'apparent par de la loco toises; l'on Bullet, Oza- il y a près d'un pied dans un nivelement de 1000 toises; l'on nam, & au- donne rarement des coups de niveau de 300 toises de long d'une seule opération, la portée de la vûe est trop foible pour s'étendre si loin, à moins qu'on n'applique au niveau une lu-

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. IV.

nette à longue vûe, ce qui facilite dans les grandes distances, mais l'imperfection des verres rend cette opération peu exacte;

la vûe seule est encore moins sujette à se tromper.

Les réfractions causées par les vapeurs rompent le rayon visuel suivant qu'elles sont plus denses ou plus épaisses. Dans les petits nivellemens l'erreur est insensible, dans les grands il saut placer le niveau à peu près à pareille distance des points requis. Quoique ces points ne soient pas de niveau avec l'œil du Niveleur, ils le sont cependant entr'eux, puisque les réfractions sont égales à des distances égales & posées sur un même plan.

Quand on a une distance de 500 toises & plus, on pose le niveau au milieu des deux extrêmités, en se retournant sur l'une & sur l'autre, & s'il se rencontre de l'erreur dans ces deux points, la moitié de leur dissérence sera la vraie dissérence du

niveau.

On observera que chaque coup de niveau ne passe pas à peu près 100 toises de long, en plaçant l'instrument dans le milieu des deux termes du nivellement, & se retournant sur chaque terme, l'un corrigera l'autre, & vous éviterez par-là de prendre dans la table la différence du niveau apparent par-dessus le vrai niveau; en le posant au milieu dans une distance de 200 toises, on aura fait de la même opération le nivellement de 200 toises.

Il est bon de sçavoir qu'il y a deux sortes de nivellemens,

le nivellement simple & le composé.

Le nivellement simple est celui qui se fait d'un lieu peu éloigné d'un autre, comme de 100 toises, & d'une seule opération.

Le composé s'entend de celui qui demande plusieurs opé-

rations de suite, quand la distance est considérable.

On ne donnera ici que l'usage d'un niveau appellé communément le niveau à sioles, le plus juste & le plus simple de tous.

C'est un grand (a) tuyau de ser blanc d'un pouce de grosseur, (a) Voyez sa & de 3 ou 4 pieds de long, comme AA, Fig. 1. soûtenu figure qui est dans son milieu par les liens de ser BB, & par la douille C, à la page suiqui sert à sicher un piquet quand on veut s'en servir. Sur le dessus de ce tuyau, aux deux extrêmités & dans le milieu, on

T t iii



l'autre comme D EF, & You met dans chacun de ces tuyaux, les fioles de verre g hi, à peu près du même diamétre, ces fioles font ouvertes par les deux bouts, & on

les joint avec de la cire ou du mastic aux trois tuyaux DEF, ensorte que l'eau remonte dans ces fiotes, sans se perdre par

aucun endroit.

La perfection donnée depuis peu à cet instrument, est que le tuyau du milieu E qu'on a ajouté, étant hors de l'alignement de ceux des deux bouts D & F, & en étant écarté environ de deux lignes, sert de pinule, & dirige beaucoup

mieux le rayon visuel.

(a) On pour- Quand on veut établir le niveau, on met dans la (a) douille C roit monter un bâton pointu que l'on fiche en terre, & l'on affure l'infect instrument sur un trument le plus droit qu'il est possible, en le pointant du côté genouquiser- où se doit faire le nivellement. On prend ensuite de l'eau où viroit à se re- l'on mêle du gros vin rouge ou du vinaigre, afin qu'elle detout sens & vienne colorée, & puisse mieux se distinguer de loin, on en à faire plu-remplit le tuyau, de manière que l'eau remontant dans les tions sans dé- trois fioles, il y reste un peu de vuide par-dessus. Avant d'oplacer le ni- pérer laissez réposer l'instrument, jusqu'à ce que l'eau ne balance plus, ayez même la précaution de couvrir avec du papier l'orifice des fioles, crainte que le vent ne cause quelque agitation à l'eau.

> Pour opérer mettez-vous à quelque distance du niveau, comme à 3 ou 4 pieds, posez l'œil, & alignez-vous sur la surface de la liqueur comprise dans les trois fioles, qui conduira votre rayon visuel suivant lequel vous ferez arrêter un jalon ou une perche à la hauteur juste. C'est ainsi que se dirige dans un nivellement la ligne de mire ou rayon visuel. On fera tenir à la distance requise ces jalons ou perches par des hommes qui les hausseront ou baisseront, jusqu'à ce que le

DU ATRIE'ME PARTIE. CHAP. IV. 335 haut du carton se trouve juste à cette ligne de mire. Ce carton sera attaché & immobile au haut des perches, & sera coupé à l'équerre: il faut, outre ce carton, en avoir encore un autre portatif attaché à un jalon pour le poser dans les intervalles des perches, si le cas y échet, & quand le Niveleur a déterminé un point, on le marquera à fleur de ce carton avec de la craie blanche ou noire sur les grandes perches. On peut encore se servir d'une double toise divisée en pieds, pouces & lignes,

suivant la manière des Ingénieurs. Le carton alors coule le

long d'une rénure faite dans le milieu du bois.

On proportionne la hauteur des jalons & des perches au lieu où l'on nivele; fur le penchant d'une montagne on diminue à chaque station en contre-bas la hauteur du pied de l'instrument, au lieu que dans un nivellement fait en plat pays on compte cette hauteur que l'on reporte sur tous les jalons. Il faut toujours observer de partir d'un endroit déterminé, asin qu'on se puisse régler là-dessus, & le pied de l'instrument sera tenu de même hauteur dans toutes les stations, pour éviter l'embarras de soustraire des élévations dissérentes. Une mesure de 4 pieds par tout convient assez. Les exemples suivans feront connoître toutes ces variétés.

Il y a encore plusieurs choses à remarquer touchant le tems propre à niveler, la manière de se faire entendre en travaillant, l'usage & la proportion des perches, jalons, piquets, c'est ce que l'on a déja trouvé dans les Chapitres II & III de la seconde Partie de ce Traité.

# PREMIERE PRATIQUE.

Pour en venir à l'usage de cette pratique, il faut supposer



qu'on ait à faire un nivellement entre les deux points donnés A & B distans d'environ 200 toises. On a dit qu'il falloit tou-

jours poser le niveau à peu près dans le milieu des deux distances comme en C. Ayant établi & dirigé le niveau, faites poser en A un jalon garni d'un carton qui y soit attaché, & faites le hausser ou baisser suivant la superficie des liqueurs comprises dans vos fioles, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il se trouve juste à la ligne de mire D D. Retournez-vous ensuite sur l'autre terme du nivellement vers B, & posez ce jalon de la même manière que l'autre, ensuite messurant celui des jalons dont la place est déterminée, tel qu'est celui A d'où vous êtes parti, prenez-en la hauteur depuis le pied jusqu'y compris la carte, laquelle est ici supposée de 4 pieds, & reportez sur celui B la même messure de 4 pieds en contre-bas. Si ce dernier a 7 pieds 9 pouces, la pente sera de 3 pieds 9 pouces du point A à celui B.

# SECONDE PRATIQUE.

On peut faire l'application de cette pratique pour niveler dans un Jardin la pente qui se trouvera d'un bassin à une autre piéce d'eau qui en doit être sournie, c'est-à-dire, dont la décharge de superficie du bassin A sournit le jet du bassin B.



Vous poserez l'instrument à peu près dans le milieu de ces deux distances comme en C, & le dirigeant vers les deux jalons D & E posés à l'extrêmité de chaque bassin, vous compterez la hauteur du jalon E, laquelle est ici supposée de 3 pieds, & celle du jalon D de 8 pieds. La dissérence qui sera de 5 pieds donnera à peu près l'élevation du jet B suivant le coup de niveau FF.

Il arrive quelquesois qu'on ne peut établir l'instrument dans le milieu des deux termes du nivellement par différens obstacles, alors on est obligé de poser le niveau suivant ce qui va être expliqué dans cette troisséme pratique.

TROISIE'ME

# QUATRIEME PARTIE. CHAP. IV. 337 TROISIEME PRATIQUE.

Niveler un terrein de six cens cinquante toises de longueur sur neuf pieds de pente, ce qui s'appelle un nivellement composé.



Soit à mesurer en plusieurs stations une grande distance, telle que celle de la montagne A en B avec la sujettion de commencer à l'extrêmité A; choisissez le chemin le plus commode & le moins inégal d'A en B; établissez le niveau au point A, & dirigez-le vers B où il fera bon de planter un jalon pour faciliter l'alignement. Faires tenir une perche à la distance d'environ 100 toises comme en C, supposé de 12 pieds de haut dont vous diminuerez la hauteur du pied du niveau jusqu'à la superficie de l'eau qui est de 4 pieds. Les 8 pieds restans seront l'élévation du point A sur celui C, transportez enfuite le niveau à pareille distance de C, c'est-à-dire à 100 toises par-delà comme en F, & dirigez-le sur la perche E C où vous marquerez en G avec de la craie le coup de niveau. Retournez-vous sur l'autre terme qui sera à 100 toises par-delà l'instrument, comme en H, & faites-y mettre la perche IH suivant la ligne de mire KK, & vous diminuerez en contre-bas les 4 pieds de la hauteur du niveau. Ainsi des 7 pieds qu'on suppose qu'a certe perche, il reste 3 pieds de baissement. On posera à la troisiéme station le niveau dans le milieu du ventre ou gorge L de 150 toises, & se retournant successivement sur les deux perches I & M qu'on aura eu soin de faire poser, on donnera deux coups de niveau qui se trouvant en cette occasion au pied des perches, ne donneront rien à compter, ni à diminuer du pied de l'instrument, parce qu'on suppose que les deux points I & M sont dans la ligne de mire. Reportez ensuite le niveau en O qui est le milieu du dernier alignement de

210 toises, vous donnerez deux coups de niveau sur les perches posées en M & N, & ayant diminué les 4 pieds de l'instrument sur la perche M qui a 6 pieds, reste pour 2, & sur la perche N n'ayant trouvé que la hauteur même du niveau, il n'y a rien à compter; ainsi faisant une table où seront marqués tous les haussements dans une colonne & les baissements dans l'autre, on trouvera à la premiere station 8 pieds de baissement, trois à la seconde, rien à la troisseme, & à

TABLE
Baissemens. Haussemens.

|         |         | 11 |
|---------|---------|----|
| 8 pieds | 2 pieds | 2  |
| 3       |         | 0  |
| II      | 2       |    |
|         |         | •  |

la quatriéme station 2 pieds de haussement; ajoutez ensemble les haussemens, & faites une autre somme des baissemens, soustrayez l'une de l'autre, c'està-dire, la petite de la grande, le reste sera leur différence qui fera l'évaluation du point A sur celui B quiest de 9 pieds suivant

la table, ainsi une source trouvée sur la montagne A qui sera

conduite en B, aura 9 pieds de pente.

Il n'est pas nécessaire ici de se servir des tables du niveau apparent sur le vrai, parce que le nivellement n'a pas été fait d'une seule opération, & que l'erreur est corrigée par les disférentes stations de 100 toises en 100 toises, où l'on s'est re-

tourné sur chaque terme du nivellement.

Cette pratique est encore bonne pour niveler le cours d'une riviére dont on connoîtra aisément la pente des eaux par tous les baissemens du niveau, si l'on suit son cours en descendant; si c'est en remontant, les haussemens du niveau seront le même esset en ajoutant toutes ces sommes pour en avoir le total.

# QUATRIE'ME PRATIQUE.

Il s'agit de connoître quelle hauteur aura un jet d'eau provenant d'une source trouvée sur la montagne A où l'on a construit un réservoir, Fig. V. Soit le réservoir B où l'on a ramassé des eaux que l'on veut conduire au bas de la montagne C pour y saire jouer un jet d'eau. Posez le niveau aux bords du réservoir B, établissez-le suivant ce qui a été dit

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. IV. 339 ci-dessus, & pointez-le vers le bas C; faites tenir une perche



à quelque distance du niveau comme en D, en la faisant hausser ou baisser jusqu'à ce que le haut du carton se trouve juste à la ligne de mire H. Vous prendrez ensuite la hauteur qu'il y a depuis la superficie de l'eau du réservoir B jusqu'à la liqueur comprise dans les fioles que vous diminuerez & marquerez en contre-bas sur la perche D, en commençant par en haut; on comptera ce qui reste de I en D supposé ici de 6 pieds, ayez un papier où vous chiffrerez cette premiere station du nivellement & les autres suivantes; faites ôter cette perche, & à l'endroit D où étoit son pied, reportez le niveau que vous établirez pour la seconde opération, comme vous avez fait dans la premiére, & ensuite par plusieurs stations de D en E, d'E en F, d'F en G, vous viendrez à l'endroit Coù doit être la fontaine jaillissante. Vous supputerez toutes les mesur s'entre de la chaque station, comme de B en D 6 pieds, de D en E 8 pieds, d'E en F 4 pieds 6 pouces, d'Fen G5 pieds; la diminution de la hauteur de l'instrument réglée à 4 pieds ayant été faite à chaque station, on aura, en ajoutant toutes ces sommes ensemble, 23 pieds 6 pouces pour la pente générale depuis le réservoir B jusqu'à la fontaine C.

Voici une pratique bien simple pour connoître la pente & la longueur du rempant d'une montagne dont on a souvent besoin pour sçavoir celle de la conduite. Toutes les lignes (a) ho- (a) Voyez la rizontales A A A A étant mesurées par stations vous don-Figure qui est neront la longueur de la base C D, & les lignes verticales vante. BBBBB étant aussi mesurées, vous donneront la hauteur DE. Si-tôt que vous connoissez ces deux longueurs CD & V u ij

TRAITE' D'HYDRAULIQUE.

DE, quarrez chacune de ces lignes felon ce qui est enseigné

Sig. G.e A B..... E

dans le Chapitre V I suivant, ajoutez
les deux produits ensemble, & tirez la
racine quarrée
de leur somme
suivant la méthode du même Chapitre,

ce sera la longueur FF du rempant de la montagne que l'on cherchoit, laquelle devient (a) l'hypothenuse du triangle rectangle CDE; c'est une suite de la quarante-septième proposi-

tion du premier Livre des Elémens d'Euclide.

On sera sûr d'avoir bien nivelé un terrein proposé, lorsqu'en recommençant l'opération en sens contraire, on retrouvera les mêmes hauteurs & les mêmes mesures; ce qui fera juger si la source peut parvenir à l'endroit où l'on se propose de l'élever.

Il pourroit quelquesois arriver, que quoiqu'un nivellement sût exact, l'eau ne monteroit point à la hauteur requise après que la conduite sera posée, ce qui ne peut être attribué qu'aux frottemens causés dans les coudes & jarets des tuyaux, & dans les contresoulemens inévitables dans les longues conduites.

<sup>(</sup>a) L'Hypothenuse dans un triangle restangle est son plus grand côté opposé à l'angle droit.

## CHAPITRE V.

# DE LA METHODE DE JAUGER & de mesurer les eaux.

VANT que de jauger, de mesurer les eaux & de les calculer, on doit sçavoir qu'il y a trois sortes de toises, la

toile courante, la toise quarrée & la toise cube.

La toise courante est une longueur qui contient 6 pieds de Roi courans; chaque pied est divisé en 12 pouces courans, chaque pouce en 12 lignes courantes, & la ligne en (a) 12 points. Ces mesures ne varient jamais, mais la perche n'est (a) Quelpas de même, elle change en plusieurs Jurisdictions; elle vaut ques-uns ne donnent à la à Paris 18 pieds de long, en d'autres endroits 20, 22 pieds.

La toise quarrée est de 36 pieds, c'est-à-dire, en multi-points, ou pliant 6 pieds par 6, dont le produit est 36 pieds quarrés.

Le pied quarré est de 144 pouces quarrés, en multipliant

12 pouces par 12 dont le produit est 144.

Le pouce quarré est de 144 lignes quarrées, en multipliant

12 par 12 dont le produit est 144.

Le pied circulaire est de 144 pouces circulaires, en multipliant 12 par 12 dont le produit est 144.

Le pouce circulaire est de 144 lignes circulaires, en multi-

pliant 12 par 12 dont le produit est 144.

Le pied cylindrique, qui est un solide, est la multiplication de la superficie d'un pied circulaire, contenant 144 pouces circulaires, par sa hauteur 12; ce qui donne 1728 pouces cylindriques.

Le pouce cylindrique est la multiplication de la superficie d'un pouce circulaire, contenant 144 lignes circulaires, par sa

hauteur 12; ce qui donne 1728 lignes cylindriques.

La toise cube est la multiplication de la superficie de la toise quarrée, contenant 36 pieds quarrés, par sa hauteur 6; ce

qui donne 216 pieds cubes.

Le pied cube est la multiplication de la superficie d'un pied quarré, contenant 144 pouces quarrés, par sa hauteur 12; ce qui donne 1728 pouces cubes.

V u iij

Le pouce cube est de même la multiplication de la superficie d'un pouce quarré, contenant 144 lignes quarrées, par sa

hauteur 12; ce qui produit 1728 lignes cubes.

Ces mesures établies, on connoît ordinairement la quantité d'eau que fournit une source par le moyen d'un instrument appellé Jauge construit de ser-blanc ou de cuivre, contenant une cuvette percée tout autour de plusieurs ouvertures circulaires garnies de petits tuyaux appellés Canons qui ont depuis un pouce jusqu'à 2 lignes de diamétre, avec chacun un couver-cle attaché à une petite chaîne, lequel se tire ou se bouche suivant le besoin. Il y a de ces jauges saites en demi-cercle, d'autres en quarré long, & leur cuvette est ordinairement partagée par une cloison ou languette de la même matière, ainsi que le sont voir les Figures A & B.

Plancke \*\*

Les cloisons ou languertes qu'on pratique dans les cuvertes des jauges, sont faites plutôt de cuivre que de plomb, crainte des tromperies; celles qui sont placées entre la sortie de l'eau & la languerte de la jauge, s'appellent languertes de calme, & sont source par des liens de ser. Elles servent à calmer la surface de l'eau que le tuyau de la source amene avec impétuosité, & à empêcher qu'elle ne vienne en ondoyant vers la languerte du bord où sont percés les orifices des jauges, ce qui interromproit le niveau de l'eau, augmenteroit sa sorce & par conséquent sa dépense. Ces cloisons ou languertes de calme ne touchent point au sond des cuvertes, elles ont environ 4 lignes de jour par en-bas pour que l'eau puisse remonter dans l'autre partie de la cuverte, & se communiquer de tous côtés.

Si la juge étoit sans canons, telle que la Figure B, elle seroit plus juste, parce qu'outre le frottement inévitable qui se sait dans l'épaisseur de la languette, elle a celui de chaque canon qui répand l'eau, ce qui retarde encore sa vîtesse. Cette jauge outre cela, ne comprend qu'un certain nombre d'orissees, & n'en donne point, par exemple, pour 5, 8, 15, 18 lignes, parce que ces mesures n'ont point de nombre quarré qui y réponde. De nouvelles expériences en donneroient certaine-

ment les orifices.

On fait entrer dans cette cuvette toute l'eau de la source, & ensuite on la vuide par ces ouvertures en levant ou fermant leurs couvercles, suivant l'abondance de la source: si elle sour-

nit un tuyau bien plein, elle donne un pouce d'eau; si elle en remplit deux, elle sournit deux pouces, ainsi du reste. Quand elle ne remplit pasentiérement le tuyau d'un pouce, on ouvre le canon du demi-pouce, du quart, du demi-quart, & jusqu'aux plus petites mesures, s'il s'en trouve dans la jauge. Si c'est une jauge simple comme la Figure B, on met un tampon de bois dans l'ouverture d'un pouce, on le perce de celle d'un demi-pouce, d'un quart, ou de tant de lignes qu'on juge à propos, asin de connoître par parties ce que la source sournit exactement.

Il est quelquesois bien difficile de faire entrer dans la cuvette de la jauge une source dont la sortie est un peu basse, alors on ramasse l'eau dans un petit circuit de la terre même que l'on creuse au-dessous de la source, & que l'on soûtient avec des pierres & de la glaise en sorme de regard, l'eau par ce moyen remonte un peu, & on la fait couler plus bas dans la cuvette

pour la pouvoir mesurer.

Les Fontainiers ont un instrument C de fer-blanc ou de cuivre appellé Quille sait en pyramide, qui diminue par étages; sa base a 12 lignes, & elle dégrade d'une demi-ligne à chaque saut, de manière que le plus petit terme de la division commence par une ligne  $\frac{1}{2}$ , le second est 2, ensuite  $2\frac{1}{2}$ , &c. ensorte que tous les termes ont pour différent un  $\frac{1}{2}$ . Ces nombres sont chiffrés sur vingt-trois séparations; les uns dénotent les diamétres des jauges, les autres marquent leurs superficies. Le manche qui soutient cette quille sert à la pouvoir manier, & à l'introduire dans l'ouverture des jauges de la cuvette, la pointe la première.

Cet instrument n'est point sait dans toute la rigueur géométrique, car, quoique les superficies des cercles soient entr'elles comme les quarrés de leurs diamétres, la dépense des eaux par les jauges circulaires, ne suit pas exactement ce même rapport, parce que les frottemens qui arrivent dans l'écoulement des eaux, sont que la dépense d'une jauge qui a 3 lignes de diamétre, ou 9 lignes de sortie, ne donne pas précisément le de dépense de celle qui a 6 lignes de diamétre, ou 36 lignes de sortie, comme elle devroit faire, puisque la superficie de la première qui est 9 lignes, est le quart exactement de la seconde qui est 36 lignes. Ensin on a négligé dans les divisions por-

tées sur la Quille, & qui expriment le rapport des superficies des jauges, quelques fractions qui ont été considérées comme de peu de valeur, & qui cependant produiroient quelque avantage à ceux qui ont acheté de l'eau: par exemple, 2 lignes ½ multipliées par 2 lignes ½ font 6 lignes ¼; & ne sont comptées sur l'instrument que pour 6 lignes. On en use ainsi dans plusieurs occasions pour la facilité du calcul, où ces restes sont ordinairement négligés: ces petites pertes sont réparées dans les sontaines de Paris par l'eau qui se trouvant souvent forcée d'une cuvette à l'autre, se porte en plus grande quantité

qu'elle ne devroit dans les tuyaux de distribution.

On tient ordinairement l'eau dans la cuvette une ligne plus haute que les ouvertures des canons, ainsi il s'ensuit qu'elle doit être tenue 7 lignes au-dessus du centre de chaque tuyau. On bouche avec le doigt le trou circulaire du tuyau jusqu'à ce que l'eau soit montée une ligne au-dessus, ou bien on peut le boucher avec un bouchon de bois, ensuite le laisser couler pour juger de son effet. L'eau étant tenue une ligne au-dessus de ce trou, ou à 7 lignes de son centre (ce qui est le même) se trouve un peu forcée à la fortie, & le tuyau est entretenu bien plein. Ce niveau n'est pas toujours facile à maintenir dans une parfaite continuité: les fources diminuent, les machines ne fournissent pas également, surrout les moulins à l'eau dont le courant d'une riviére change sur le champ le produit. Si au lieu d'une ligne on faisoit monter l'eau de 2 ou 3 lignes au-dessus de l'orifice, elle seroit alors plus forcée, & dépenseroit beaucoup plus. Sur quoi on pourroit dire que les petites jauges étant plus éloignées par leur centre du niveau de l'eau, en doivent être plus forcées, & dépenser par conséquent à proportion plus que les grandes; mais les frottemens qui arrivent à ces petites jauges, empêchent qu'elles ne profitent si avantageusement de cette charge, cependant les sept expériences suivantes ont fait connoître qu'il passe moins d'eau par l'ouverture d'un pouce de 144 lignes circulaires que par 4 ouvertures d'un quart de pouce qui ont chacune 6 lignes de diamétre faisant 36 lignes circulaires.

Quelques Physiciens ont publié qu'il passe plus d'eau par un seul orisice circulaire d'un pouce de maniere que par deux ouvertures d'un demi pouce chacune. L'ancien usage de distri-

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. V. buer les eaux paroît même leur être favorable. Ils disent, 10. qu'il se fait plus de frottemens à proportion aux bords des petites ouvertures que dans les grandes, ce qui en doit diminuer la force, & par conséquent la dépense. 20. Que les petits orifices ayant plus de circonférence à proportion que les grands, retardent plus la vîtesse de l'eau, eu égard à la quantité qui en devroit fortir, ils ont conclu de-là qu'une grande ouverture, telle que celle d'un pouce, dépensoit à proportion plus d'eau que deux d'un demi pouce, ou que quatre petites d'un quart

de pouce chacune.

Deux raisons combattent ce qu'ils ont avancé: 10. On remarque aisément, quand on jauge les eaux, qu'il se fait un frottement au-dessus du trou circulaire qui a un pouce de diamétre par le peu d'eau qui est au-dessus, qui n'est ordinairement qu'une ligne pour le forcer, & que l'abaissement que cette eau prend dans l'endroit de son écoulement plus que dans tout le reste de la cuvette, diminue la force, & retarde la vîtesse de l'eau; car les parties de l'eau voisines de celle qui coule ne suffisant pas, il est nécessaire qu'il en vienne d'autres de loin pour fournir celle qui coule, ce qui retarde encore cette vîtesse. On est donc obligé pour que le pouce d'eau soit forcé également, de tenir un peu forte la ligne au-dessus de son orifice jusqu'à lui donner souvent près de deux lignes, afin qu'il s'en trouve au moins une au-dessus de l'orifice du pouce où le niveau de l'eau est toujours plus bas, ce qui est essentiel à observer dans une expérience.

2°. L'ouverture de 6 lignes étant continuellement surmontée de 4 lignes, est toujours forcée également, & n'est nullement sujette aux retardemens qu'on vient d'indiquer, & qui arrivent à l'orifice d'un pouce: or cette charge entretenue continuellement rend la dépense uniforme. On doit faire la même application à l'orifice du demi pouce, du quart, du demi quart, du douzième, du vingt-quatrième & du trente-sixième

du pouce.

De nouvelles expériences appuyées sur une (a) démonstra- (a) Mariotte, tion tirée des quarrés des ordonnées de la Parabole, ont fait Mouvement! connoître le contraire, & doivent convaincre l'esprit de cette des eaux, p. vérité. Elles ont été faites dans une fontaine publique de Pa-Paris 1700. ris, nommée Bafroy dans le Fauxbourg'S. Antoine en pré-

sence du sieur Sirebeau Fontainier de la Ville, d'un habile Horloger conduisant une pendule à secondes, & de trois autres personnes destinées au service de l'expérience. J'ai pris l'eau dans la cuvette publique où elle vient continuellement & afsez également; je l'ai fait tomber par des syphons dans une jange demi cintrée très-exactement divisée, & dont tous les centres des canons sont traversés exactement par une ligne horizontale, & surmontés d'une autre ligne paralelle à 7 lignes au-dessus desdits centres. Cette jauge étoit montée sur un trépied à la hauteur de la cuvette, & mise de niveau avec l'instrument. L'eau du syphon tomboit dans le centre de la cuvette, de manière que son flot étoit calmé par la cloison ou diaphragme qui est dans le milieu; & avant que de commencer l'expérience, l'eau a été entretenue quelques minutes de suite à la hauteur de la ligne qui surmonte les orifices des jauges, ainsi elle n'étoit forcée que d'une ligne au dessus, & a été rejettée par un déversoir, quand elle s'est trouvée trop abondante. Un signal de la voix servoit à tout le monde pour opérer, quand la minute commençoit & quand elle finissoit, & l'eau qui sortoit par le canon d'un pouce ayant coulée à terre quelques minutes de suite pour s'ajuster avec l'observateur du niyeau de l'eau & avec le commencement de la minute, a été recue dans un baquet vuide qu'un homme a avancé an signal; elle y a coulé pendant l'espace d'une minute, à la fin de laquelle un autre homme a fermé exactement ce canon avec un tampon de bois. Ensuite on a mesuré avec des mesures exactes & vérifiées la quantité d'eau qui étoit dans le baquet abreuvé depuis deux jours.

La premiére expérience pour une ouverture circulaire d'un pouce valant 144 lignes circulaires, laquelle a douze lignes de diamétre, & son centre surmonté de 7 lignes, ou bien son orifice d'une ligne, ce qui est le même, a donné pendant l'espace d'une minute ou de 60 secondes, la quantité de 13 pintes 1/4 d'ean mesure de Paris. Cette expérience comme sonda-

mentale, a été réîtérée plusieurs fois.

La seconde, pour une ouverture circulaire d'un demi pouce contenant 72 lignes d'eau circulaires, laquelle a 8 lignes ½ de diamétre, & son cercle surmonté de 2 lignes ¾ a donné pendant la même minute 7 pintes ½, ce qui fait pour deux demi

QUATRIEME PARTIE. CHAP. V. 34

pouces joints ensemble 15 pintes qui excédent d'une pinte \frac{7}{2} la valeur du pouce qui est de 13 pintes \frac{7}{2}: les deux demi pou-

ces séparés sont donc plus forts que le pouce réuni.

La troisième expérience pour un quart de pouce donnant 36 lignes d'eau, lequel a 6 lignes de diamétre, & son cercle surmonté de 4 lignes, a donné pendant le même tems 15 demi septiers & un poisson valant 3 pintes 3 demi septiers & un poisson, ce qui fait 2 demi septiers de plus que le quart de la valeur du pouce à 13 pintes ½ qui devroit être 3 pintes ½ septier & un huitième qui est un poisson. Quatre mesures d'un quart de pouce étant réunies sont 60 demi septiers & 4 poissons qui valent 15 pintes ½, & sont plus sortes de deux pintes que les 13 pintes ½ valeur d'un pouce réuni en une seule ouverture.

L'expérience d'un demi quart de pouce qui est le huitième du pouce, & qui donne 18 lignes d'eau, a été faite séparément, n'ayant point de place dans les jauges ordinaires, parce que le nombre 18 n'a point exactement son nombre quarré. On s'est servi d'un gobelet d'étain dans lequel on a percé un trou de 4 lignes \(\frac{1}{4}\) de diamétre suivant un mandrin forgé & tourné avec toute la précision que l'on peut desirer, & l'orisice étant surmonté de 4 lignes \(\frac{7}{8}\), a donné pendant une minute une pinte, une chopine & demi septier, lorsqu'il ne devoit donner, comme huitième d'un pouce, que la huitième partie de sa valeur qui est une pinte, une chopine & un poisson \(\frac{1}{2}\).

La cinquiéme expérience est pour le douzième du pouce donnant 12 lignes d'eau, lequel a 3 lignes ½ de diamètre, & son cercle surmonté de 5 lignes ¼, il a dépensé pendant une minute une pinte & 3 poissons, & il ne devoit sournir, suivant le douzième de 13 pintes ½, qu'une pinte & un poisson.

La sixième expérience est pour le vingt-quatriéme du pouce, donnant 6 lignes d'eau, lequel a 2 lignes  $\frac{1}{2}$  de diamètre, & son cercle surmonté de 5 lignes  $\frac{3}{4}$ , il a fourni dans une minute 3 demi septiers, & il ne devoit donner qu'une chopine & un

demi poisson.

Enfin la septiéme expérience est pour le trente-sixième du pouce, donnant 4 lignes d'eau, lequel a 2 lignes de diamétre, & son cercle surmonté de 6 lignes: il a dépensé dans le même espace de tems 2 demi septiers, & il n'en devoir sour-

nir qu'un demi septier  $\frac{1}{2}$ , parce que 13 pintes  $\frac{1}{2}$  valeur du pou-

ce, font 54 demi septiers dont le trente-sixième est 1 ½.

Voici la figure des orifices de la jauge, tels qu'ils ont été choisis comme les principales parties du pouce, à l'exception du demi quart de pouce dont l'expérience a été saite séparément, comme ne se trouvant point dans les canons de la jauge ordinaire, la ligne D E passe exactement dans tous les centres des jauges, & elle est surmontée à 7 lignes de distance par la parallele FG qui détermine le niveau de l'eau de la cuvette. Il saut observer que cette eau ne soit pas plus sorcée qu'elle le doit être, ce qui feroit varier l'expérience à l'infini. Les rayons ou demi diamétres y sont calculés ainsi que les lignes excédentes au-dessus de chaque orifice.

On voit par les calculs ci-dessus que les sept expériences ne se sont point démenties, & qu'elles prouvent certainement que le pouce d'eau séparé en petites ouvertures, donne toujours plus d'eau que quand il est réuni en un seul volume, malgré les frotemens qui surviennent aux bords des petites ouvertures.

On a observé que l'ouverture de 2 lignes de diamétre a fourni suffisamment, il n'y a que celle d'une ligne ½ de sortie qui donne 2 lignes d'eau ¼ qui resuse de passer par la jauge, & c'est ce que j'ai remarqué dans deux sontaines différentes; cette mesure est très-rare, & ne sournit que des pleurs d'eau.

Ces expériences sont de si grande conséquence pour la distribution des eaux, qu'on ne doit point être étonné de l'étendue que l'on a donnée à leurs descriptions: leur détail étoit absolument nécessaire pour prouver que ce qu'on a crû jusqu'à présent qu'il passoit moins d'eau par quatre ouvertures d'un quart de pouce chacune, que par celle d'un pouce réuni, est sujet à erreur. Cette preuve sera d'une grande utilité à ceux qui auront quelque distribution d'eau à faire. Ils comptoient donner moins, & ils donnoient plus d'eau qu'il n'en appartenoit à chaque particulier.

Il faut donc convenir pour l'uniformité des expériences & des calculs suivans, que l'eau sera toujours tenue une ligne audessus de l'orifice d'un pouce, ou à 7 lignes de son centre, & alors on pourra compter suivant plusieurs expériences réstérées, que l'eau qui s'écoule par le trou circulaire d'un pouce, dépense pendant l'espace d'une minute 13 pintes \frac{1}{2} mesure de

Fig. D E F G.

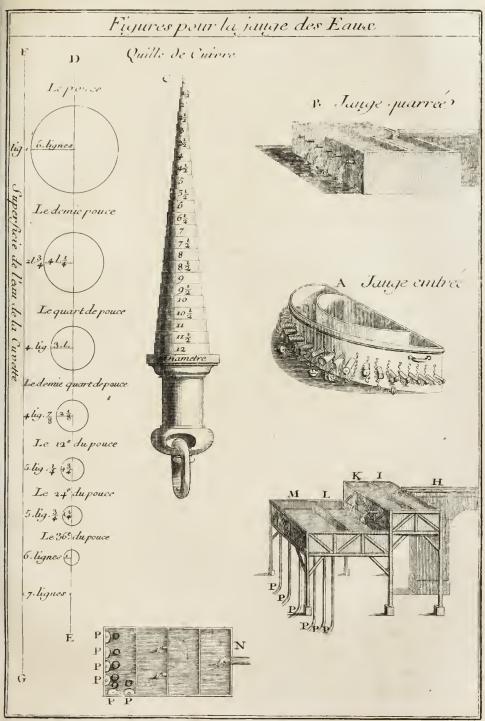

Pl. \*\* pag.348



QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. V.

Paris, ce qui donne par heure deux muids \(\frac{3}{4}\) \& 40 pintes, le pied cube étant de 35 pintes huitième du muid, \& l'on aura par jour 69 muids 120 pintes sur le pied de 280 pintes le muid.

Si l'on vouloir connoître précisément ce que fournir d'eau dans un réservoir un tuyau d'un pouce de sortie pendant l'espace de 24 heures, on ne pourroit le sçavoir avec la même exactitude, parce que l'eau vient plus vîre quand la riviére est forte, & qu'elle augmente le jeu des pompes: de plus une source sournir tantôt plus, tantôt moins en certains tems, &

même dans les fontaines de Paris, l'eau est souvent forcée d'une cuvette à l'autre, ainsi on ne connoîtra ces dépenses que

par le calcul.

Le pouce quarré qui a 12 lignes en tous sens multiplié par lui-même, produit 144 lignes quarrées. Il est constant que le pouce circulaire contient également 144 lignes circulaires, parce que les surfaces des cercles sont entr'elles comme les quarrés de leurs diamétres, cependant le pouce circulaire est toujours plus petit que le quarré, à cause des quatre angles; l'usage est de diminuer le quart de 144 lignes pour avoir la proportion du pouce quarré au pouce circulaire, ce qui est trop, puisque par la proportion du quarré au cercle donnée par Archimede, laquelle est de 14 à 11, on trouve dans la superficie du pouce quarré de 144 lignes celle du pouce circulaire qui est 113 lignes 2 points, au lieu qu'ôtant le quart de 144 qui est 36, il ne reste que 108. Ce même pouce circulaire qui donne en une minute 13 pintes 1 d'eau mesure de Paris, en donneroit, étant quarré, près de 13 pintes même mesure, ce qui est une vraie perte pour le Public.

Si les jauges qui déterminent la dépense des eaux étoient quarrées au lieu qu'elles sont rondes, il y auroit moins de difficulté d'en calculer la dépense & de les distribuer. Il est aisé de concevoir une ouverture rectangulaire qui auroit 36 lignes de base sur 4 lignes de hauteur: on voit qu'en multipliant 4 par 36, il viendra 144 lignes quarrées qui sont la valeur du pouce quarré. Pour avoir de même 4 lignes d'eau qui est une des plus petites jauges, la base aura une ligne sur la même hau-

teur 4, ainsi des autres.

Si l'on donnoit cette figure rectangulaire aux orifices des jauges grandes & petites, pourvû qu'elles fussent situées sur la

même base & surmontées toujours d'une ligne d'eau au-dessus de leur orifice, elles seroient chargées également par tout, & l'eau étant distribuée plus régulièrement, les particuliers y gagneroient, & ils perdroient proportionellement chacun suivant leurs jauges, dans les diminutions d'eau qui sont inévitables.

Un usage consacré par le long tems a prévalu. C'est de vendre l'eau au pouce circulaire sur le pied de 200 livres la ligne circulaire. Cette somme multipliée par 144 lignes contenu du pouce, le fait valoir 28800 liv. Ces mesures sont déposées au Gresse de la Ville de Paris, toutes les concessions sont faites sur ce pied-là, & il se trouveroit de grandes difficultés à en réformer la pratique, ce qui ne pourroit même se faire que

par l'autorité du Prince ou du Magistrat.

On a préféré de donner aux tuyaux la forme circulaire à toute autre figure, parce que la circulaire n'ayant point d'angles, est moins sujette aux frottemens & moins exposée à se détruire. Les jauges au contraire devroient être quarrées, parce que quand on voudra les assujettir à des dépenses extraordinaires, il sera plus aisé de les regler en les élargissant sur les côtés, sans jamais toucher à leur hauteur. Mais il est à remarquer que quelque exactitude que l'on puisse apporter dans la manière de jauger, on ne parviendra jamais à connoître la véritable dépense des eaux que par des expériences réstérées qui pourroient servir à la construction de nouveaux instrumens plus exacts & plus étendus pour toutes sortes de jauges: on ne s'est même servi dans les expériences ci-dessus des instrumens ordinaires, qu'on n'approuve nullement, que parce qu'ils sont en usage, & qu'il n'y en a pas de meilleurs.

On fait à Londres la distribution de l'eau bien plus commodément qu'à Paris, mais on oblige chaque maison d'en acheter. Il passe de gros tuyaux de bois des deux côtés des rues & le long des maisons, l'on n'a qu'à tirer une branche de plomb d'un diamétre proportionné à l'eau qui doit être sournie, & la recevoir dans son réservoir. Il est vrai que l'eau ne vient point continuellement comme à Paris, on ne la donne que deux sois la semaine, & c'est de l'eau sallée de la Tamise sur laquelle sont construits des moulins qui la portent à de grands réservoirs hors la Ville. La bonne eau à boire est rare & chere, surtout celle

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. V. de Bristol dont la bouteille revient à 12 sols monnoie de France.

L'eau, suivant ce qui vient d'être dit, n'est point également distribuée à Paris, elle est souvent plus ou moins forcée qu'elle ne devroit être, quand la riviére reçoit des crues d'eau, le niveau est inégal dans plusieurs fontaines, souvent arbitraire, & l'on n'y voit point de ligne horizontale tracée au-dessus des ouvertures des jauges, dont les petites perdent beaucoup auprès des grandes qui en emportent la nourriture, parce que l'eau vient de tous côtés à l'endroit où il se fait le plus de mouvement. On devroit donc tenir les ouvertures des jauges un peu éloignées les unes des autres, afin qu'elles ne se confondissent pas, & mettre dans le même bassinet les fortes avec les fortes, & les petites jauges ensemble dans d'autres bassinets. Ce voisinage fait qu'un (a) Con- (a) C'est le cessionaire qui aura 9 lignes d'eau à prendre à côté de deux nom qu'on donne à ceux jauges d'un demi pouce chacune, n'en aura au plus que 4 li-qui achetent gnes.

On auroit trouvé ici la distribution de la cuvette de la Pompe Notre-Dame, de la Fontaine Sainte Catherine & des principales Fontaines de Paris, lesquelles distribuent l'eau à plusieurs Couvens & Maisons particulières, si elles n'étoient pas rapportées dans l'Architecture Hydraulique; ainsi nous nous retrancherons à donner la manière de partager une source à six

Particuliers.

Soit la fource H conduite par un aqueduc, & tombant dans la cuvette I dont la cloison K arrête le flot de l'eau, elle fournit par des canons d'un pouce chacun, deux pouces d'eau dans la cuvette de distribution L où il y a pareillement la cloison de calme M: dans l'autre partie de la cuvette on a pratiqué six bassinets pour distribuer à chaque particulier la quantité d'eau qu'ils doivent avoir: par exemple, un pouce au premier, un demi pouce au second, un quart au troisiéme, 25 lignes au quatriéme, 9 lignes au cinquiéme, & 2 lignes au dernier. L'eau tombera de la cuvette dans les bassinets par des jauges percées en rond tout autour avec une ligne horizontale tirée exprès pour en régler le niveau; la jauge d'un pouce aura 12 lignes de diamétre, celle d'un demi pouce 8 lignes 1, d'un quart de pouce 6 lignes, la quatriéme jauge qui donne

de l'eau de la .

25 lignes d'eau, aura 5 lignes de diamétre; celle de 9 lignes aura 3 lignes, & la derniére qui ne doit fournir que 2 lignes d'eau, aura une ligne ½; ce qui compose en tout la dépense des deux pouces qu'apporte la source H. L'eau descendra des (a) Fig. N. (a) bassinets 00000, par les six conduites ou tuyaux

PPPPPP, & ira fe rendre chez chaque particulier.

Quand il y a un plus grand nombre de Concessionnaires, on est obligé d'en mettre plusieurs dans les mêmes bassinets, & c'est alors que les grosses jauges altérent beaucoup les petites. A ceux qui auront 4 lignes, 6 lignes, 9 lignes, 12 lignes, on leur distribuera la quantité qui leur est dûe par le moyen de la Quille dont on a vû la figure ci-dessus: on bouche le trou de la jauge de manière qu'il n'y passe pas une goutte d'eau; on fait suivre le doigt pour marquer l'endroit où l'on s'arrête, & retirant la Quille sur le champ, on connoît si la mesure est exacte. On a déja dit qu'on ne pouvoit distribuer 5 lignes, 8 lignes, 15, 18 lignes, parce qu'il n'y a point de nombre quarré qui y réponde. Il faut donc prendre garde en acherant de l'eau, de demander un nombre de lignes qui contienne son quarré exactement, comme de 4 lignes qui sont 2 fois 2, 6 lignes qui font 2 \frac{1}{2} par 2 \frac{1}{2}, 9 lignes qui font 3 fois 3, 12 lignes qui sont 3 \frac{1}{2} par 3 \frac{1}{2}; sinon le Fontainier prend le nombre quarré qui approche le plus près de celui que vous demandez, en cavant toujours au plus foible, & le Concessionaire n'y trouve point son avantage. On doit encore remarquer que deux lignes d'eau qui ont une ligne 1 de diamétre, ont bien de la peine à passer, parce qu'il se fait trop de frottement à la languette, ainsi il faut au moins acherer quatre lignes d'eau qui ont 2 lignes de diamétre.

Quand une cuvette reçoit différentes eaux, comme de l'eau de fource & de rivière, on sépare la cuvette par une forte cloison de cuivre, & l'eau se reçoit & se distribue séparément, & même dans un besoin elle peut se mêler par des raccordemens de tuyaux qui communiquent aux différens bassinets.

On jauge l'eau que fournit une pompe à bras, à cheval, un moulin, en faisant tomber l'eau de la nappe que fournit le tuyau montant, dans la cuvette de la jauge, & la quantité de pouces qui tombera dans le réservoir pendant l'espace d'une minute, sera connoître ce que produit la machine.

On

QUATRIEME PARTIE. CHAP. V. 353

On connoît encore par la jauge la quantité d'eau que fournit un ruisseau ou une petite riviére en la maniére suivante: arrêtez-en le cours par une digue ou batardeau construite de clayonnage avec des pierres & de la glaise, & ajustez sur le devant une planche percée de plusieurs trous d'un pouce de diamétre chacun avec des tuyaux de fer-blanc du même calibre, & posez sur une même ligne. Cette digue arrêtera toute l'eau du ruisseau qui sera contrainte de passer par les trous de la planche, & les tuyaux vous seront connoître combien de pouces le ruisseau fournit en un certain tems.

Si l'on ne peut réunir dans un batardeau l'eau d'un ruisseau, ou d'une perite rivière, il faut commencer par connoître la vîtesse de son courant, à laquelle on parviendra en déterminant sur les bords une base à discrétion, comme de 20 toises; on prend ensuite un morceau de bois ou une boule de cire garnie en dedans d'un petit caillou pour la rendre plus pesante, & on la pose doucement sur l'eau dans un jour peu venteux; & par le moyen d'une pendule à secondes, on sçait combien de tems la boule entraînée par le courant a été à parcourir le même espace de 20 toises: si la boule a été 30 secondes, moitié d'une minute, dans sa course, ce seront 20 toises ou 120 pieds en 30 secondes, & 4 pieds par seconde; vous multiplierez cette vîtesse de 4 pieds par la largeur du ruisseau qu'on suppose ici de 12 pieds, ce qui donnera 48 pieds quarrés par seconde pour la superficie du canal. Prenez la profondeur de ce canal, par exemple de 2 pieds qui en multipliant les 48 de la superficie, vous donneront 96 pieds cubes pour la solidité de l'eau qui s'écoulera dans l'espace d'une seconde. Ces 96 pieds cubes multipliés par 35 pintes valeur du pied cube, font 3360 pintes qui s'écouleront par seconde.

Ensin pour sçavoir combien 3360 pintes sont de pouces d'eau, multipliez les 3360 pintes par 60 secondes valeur d'une minute, ce qui produira 201600 pintes que vous diviserez par 14, parce qu'un pouce d'eau sournit environ 14 pintes dans l'espace d'une minute, il viendra pour quotient 14400 pouces d'eau que sournira le canal par minute. Si l'on vouloit sçavoir combien il y a de muids d'eau, on divisera les 3360 pintes par 288, valeur du muid, & le quotient donnera 11 muids \(\frac{1}{2}\), & 48

pintes en une minute.

S'il s'agissoit de l'eau d'un aqueduc, on prend une longueur à volonté, comme de 20 pieds, on la fait parcourir par la boule de cire, en examinant suivant la pendule à secondes, combien elle a été de tems à parcourir cette longueur. Ensuite on prend la largeur de l'auge de l'aqueduc que l'on multiplie par l'espace parcouru par la boule en tant de tems que l'on réduira à tant par secondes, & ce produit sera multiplié par la hauteur de l'eau qui passe dans l'aqueduc. Ce produit donnera des pieds cubes qui multipliés par 35 pintes valeur du pied cube, donneront un certain nombre de pintes qui sera encore multiplié par 60 secondes valeur d'une minute, ce qui produira le nombre de pintes qui se seront écoulées dans l'espace d'une minute, lesquelles vous diviserez par 14 pintes produit du pouce d'eau par minute, le quotient sera le nombre de pou-

ces que fournit l'eau de l'aqueduc par minute.

Comme il est assez difficile de déterminer exactement la vîtesse de l'eau d'un canal ou d'une riviére, parce que d'une part l'eau ne va pas exactement vîte par tout, & que celle de son fond qui devroit avoir la plus grande vîtesse, devient la moindre à cause des frortemens occasionnés par le sable, les pierres & les herbes qu'elle rencontre; d'un autre côté l'eau qui est à la superficie coule moins vîte qu'elle ne devroit couler., parce qu'elle est arrêtée par les vagues & les vents, de manière qu'on peut dire que sa vîtesse moyenne ou sa plus grande doit être prise entre ces deux extrêmités, ce qui a occasionné d'inventer une nouvelle machine infiniment plus juste que la boule de cire, & plus commode, surtout pour les grandes riviéres dont il s'agit de mesurer le courant. Dans l'un des deux tuyaux de verre qui la composent, fait en entonnoir & plongé à l'opposite du courant, l'eau est contrainte de monter au-dessus de sa surface à la hauteur relative à la force du courant, & cette hauteur, qui est sa vraie vîtesse, & qui doir être regardée comme seroir celle d'une chûre qui feroit remonter l'eau à sa hauteur, est marquée en pieds & en pouces (a) Voyez les sur une des tringles du chassis de la (a) machine.

Mémoires de On ne peut être trop exact à jauger & à mesurer les eaux l'Acad. des Sciences, an. pour connoître parfaitement leur dépense & les distribuer aux 1732. p. 363. différentes fontaines qu'on se propose de construire : c'est le de la même principe de tous les calculs que demandent les formules qui

Académie. vont suivre.

## CHAPITRE VI.

DE LA METHODE DE CALCULER la dépense des eaux, leur vîtesse, leur élétion, leur poids.

L faut au moins que le Lecteur soit instruit des quatre premières regles de l'Arithmétique pour pouvoir calculer la dépense des eaux, & qu'il sçache ce que c'est que raison & proportion.

Une raison ou rapport, ce qui est la même chose, est la comparaison que l'on fait d'une quantité avec une autre de même espèce; on entend par quantité ou grandeur, tout ce qui

peut être augmenté ou diminué.

Une raison est composée de deux termes, dont le premier s'appelle antécédent, & le second conséquent. L'antécédent est la quantité qui est comparée à une autre, & le conséquent est la quantité à laquelle l'antécédent est comparé, comme le nombre 6 comparé à 3; 6 est le terme antécédent, & 3 est le terme conséquent.

On peut comparer une raison avec une autre pour sçavoir si

elle lui est égale, plus grande ou plus petite.

Il y a deux manières de faire une comparaison, l'une en examinant combien une grandeur est contenue dans une autre, ce qui fait le rapport Géométrique; l'autre en observant combien une grandeur est surpassée par une autre, qui est le rapport Arithmétique.

Une proportion est la comparaison de deux raisons égales ou l'égalité de deux raisons, au lieu qu'une raison n'est que la

comparaison de deux quantités.

Il y a deux sortes de proportions, la Géométrique & l'Arithmétique; on ne parlera ici que de la Géométrique qui se subdivise en simple & en composée. La simple ne comprend jamais que quatre termes, au lieu que la (a) composée en ren-

<sup>(</sup>a) On n'expliquera point la proportion composée, parce qu'on n'en sera point usage dans ce Chapitre.

Y y ij \*

ferme plusieurs qui se réduisent toujours à quatre termes. Quand la proportion n'est point indiquée, elle est toujours censée

Géométrique.

On marque la proportion en la manière suivante 2,6::8, 24. Le premier & le dernier terme, ou les chiffres qui sont aux extrêmités, se nomment extrêmes; le second & le troisséme placés dans le milieu, s'appellent moyens. Si les termes moyens sont exprimés par la même quantité, cette grandeur sera dite moyenne proportionnelle, comme dans l'exemple qui snit 2,6::6,18. La quantité 6 est appellée moyenne proportionnelle. Cette proportion se peut encore appeller continue.

Une propriété essentielle de la proportion Géométrique est que le produit des extrêmes soit égal au produit des moyens. Dans cette proportion 12,6::14,7, en multipliant 12 par 7 on aura pour produit 84 qu'on retrouve de même en multipliant 14 par 6. De cette propriété si connue suit le sondement de la regle de Trois, appellée par excellence REGLE D'OR. Cette regle enseigne la manière de trouver par le moyen de trois termes connus, un quatrième terme inconnu qui leur doit être proportionnel, & que l'on a coûtume de représenter par une lettre telle que x ou y, en cette manière 12, 6::14, x. En multipliant les deux termes moyens 6 & 14 l'un par l'autre, & divisant leur produit 84 par le premier terme 12, on aura au quotient le quatrième inconnu 7 qui est le terme cherché, & l'on écrira ainsi la proportion, 12,6::14,7 c'est-à-dire, 12 est à 6 comme 14 est à 7.

Souvent, sans être obligé de faire une regle de Trois qui est toujours sons-entendue, on se contente de multiplier les deux termes moyens l'un par l'autre, lorsque l'unité est au premier terme. Alors la regle de Trois se réduit à une simple multi-

plication.

Il y a plusieurs sortes de raisons dont on n'examinera que celles qui conviennent au sujet que l'on traite, telle qu'une raison doublée, une raison soudoublée qu'il faut bien prendre garde de consondre avec une raison double ou soudouble.

On appelle une raison double celle dont l'antécédent est double de son conséquent, ainsi les raisons de 12 à 6, de 20 à 10 sont des raisons doubles; au contraire la raison soudouble est celle dont l'antécédent est moitié de son consé-

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VI. quent, comme les raisons de 5 à 10, de 6 à 12. Il en est de même d'une raison triple, soutriple, quadruple, souquadru-

ple, quintuple, sextuple, multiple, &c.

On aura besoin dans les pratiques suivantes de quarrer un nombre, ce qui n'est autre chose que de le multiplier par luimême. Quarrer le nombre 6, c'est multiplier 6 par 6, ce qui donne 36 pour quarré, & 6 est la racine du quarré 36. Cette définition se tire de la Géométrie, parce que tout quarré a sa hauteur égale à sa base.

Il sera encore nécessaire dans les mêmes pratiques de chercher une moyenne proportionnelle entre deux nombres donnés qu'on trouvera en multipliant les deux termes proposés l'un par l'autre: par exemple, 52 & 72 multipliés l'un par l'autre, & de leur produit 3744 tirez la racine quarrée qui sera 61 qui fera la moyenne proportionnelle.

Il est à remarquer que quand il s'agit d'un nombre qui n'est pas un quarré parfait, on ne peut avoir la racine que d'une maniére approchée, au lieu que si les deux grandeurs proposées sont deux lignes, il est toujours possible de les trouver exactement, & leur racine alors s'appelle le côté du quarré.

Quoiqu'on puisse se dispenser de donner ici la manière d'extraire la racine quarrée en renvoyant aux livres d'Arithmétique, cependant pour la facilité du Lecteur, on la donnera d'une manière encore plus simple que celle dont les Géométres se servent ordinairement.

Quand les quarrés ne sont composés que de deux chiffres, il ne faut point de calcul, & l'on n'a qu'à suivre cette table qui va jusqu'à 100.

Cette table expose les racines sous leurs quarrés : par exemple, la racine de 64 est 8, celle de 36 est 6, ainsi des autres; mais quand les nombres sont composés de plusieurs chiffres, il faut nécessairement un calcul. On veut tirer la racine quarrée du nombre 1522: il faut commencer par couper ce nombre par tranches de droite à gauche, en disant le plus grand quarré qu'il y ait en 15 est 9, dont la racine est 3, vous écrivez 3 au (a) quotient, & aussi dans la première (a) On s'est servi pour la Y y iij\*

facilité, au tranche sous le nombre 15, vous multiplierez & soustrairez. lieu du mot comme on fait à la division, en disant 3 sois 3 sont 9 de 15 celui de quo- reste 6 que vous écrirez au dessus, en barrant les chiffres de l'opération à chaque tranche. Pour trouver un diviseur à la se-

(a) Lorque conde tranche, (a) il faut doubler le nombre qui est au quovous doublez tient & l'écrire à chaque tranche, ainsi que les autres nombres qui est au que vous y ajouterez. Il y a 3 au quotient, vous le doublerez quotient & écrirez 6 à la seconde tranche, en disant en 62 combien de un diviseur à fois 6, il y est neut fois, & il reste 8, vous écrirez 9 au quotient, la seconde ainsi que dans la seconde tranche; vous direz ensuite 9 sois 9 tranche, & Compagne dans la seconde tranche; vous compagne est 9 que ce nom- font 81, dont 9 est la racine exacte, vous emprunterez 8 pour faire 82, & il restera 1, & vous retiendrez 8 en

6 117 disant 9 fois 6 font 54, & 8 de retenu font 62, & 2822>39 ce nombre étant exactement contenu sans reste. vous mettrez au dessus un o; ensuite l'opération au quotient, étant finie, vous effacerez toutes les figures, & il restera 1, & & paffer aux la racine quarrée 39 sera exacte à 1 près qui sera une fraction que vous négligerez ainsi que dans les opérations suivantes, à moins que vous ne les puissiez réduire au tiers, au quart, ou à la moitié, & quand cela ira aux deux tiers, aux trois quarts, vous mettrez au quotient un entier, parce qu'il faut toujours (b) Quand dans les fractions caver au plus (b) fort. S'il y avoir en plu-

dans l'extrac- sieurs tranches, on auroit continué la même opération en né-

cine quarrée gligeant les restes.

La preuve de la racine quarrée est de multiplier la racine nombre 23, par elle-même, & d'ajouter au produit ce qui se trouvera de

reste à la racine, comme ici 39 par 39, ce qui 39 fait 1521, & ajoutant 1 qui est resté à la racine, 39 on retrouvera le même nombre 1522. S'il restoit quelque nombre après l'opération, & qu'on 351 voulût l'approcher le plus près du quarré, il 117 faut doubler la racine 39, plus 1 qui donnera 1521 1 de reste 79 dont il faudra soustraire le nombre qui est resté qui est 1, le reste sera 78 qu'il faut ajouter au nombre proposé de 1522, & il viendra pour 25 dont la ra-somme 1600, dont il faut extraire la racine 40 qui sera la racine cine est 5, & totale du nombre proposé 1522 & quelque chose de plus.

Il reste à expliquer ce que c'est que raison doublée & sou-

doublée.

bre n'est point contenu dans le chiffre du haut, il faut écrire un o autres chif-

tion d'une ra-

il viendra au

fres.

quotient le 24, au lieu de prendre audessous de ce nombre, fuivant la regle, le plus grand quarié qui est 16; comme ce nombre 23 & 24 est très-près de 25, on prendra le quarré l'objet n'en sera guére plus grand.

OUATRIEME PARTIE. CHAP. VI. Une raison doublée est le produit ou la multiplication de deux raisons égales; en multipliant 2 par 3, on aura 6, & multipliant 8 par 12, on aura 96. On dira alors que 6 à 96 forme une raison doublée, parce qu'elles sont routes deux formées de deux rapports égaux. On trouvera la même raison doublée en prenant le quarré des nombres 2 & 8 qui sont 4 & 64, parce que 6 est contenu 16 fois dans 96, comme 4 dans 64. On pourroit aussi quarrer les nombres 3 & 12 qui sont 9 & 144, ce qui opéreroit la même chose, parce que 6 est contenu 16 sois dans 96, comme 9 dans 144. Ainsi les quarrés sont en raison doublée de leurs racines. Ceci doit s'entendre des raisons triplées, quadruplées, &c.

Une raison soudoublée de deux grandeurs est celle des racines quarrées de ces mêmes grandeurs, comme la raison soudoublée de 9 à 16 est celle de 3 à 4, parce que 3 est racine

de 9, & 4 est racine de 16.

Tous ces principes établis, il faut passer aux regles généra-

les, dont on a tiré les formules suivantes.

Il est essentiel de remarquer que les racines quarrées des hauteurs des jets ou des réservoirs sont souvent prises chez les auteurs pour les vîtesses mêmes, & les vîtesses pour les dépenses; ainsi l'on peut prendre quand on voudra, au lieu des vîtesses, les racines des hauteurs, & les vîtesses pour les dépenses. Cette raison a fait supprimer la formule pour calculer la vîtesse des eaux qui est la même que celle qui regarde leur dépense.

L'élévation ou la haureur des jers dépend de celle des réser- HAUTEUR OU voirs & de la proportion des ajutages avec les tuyaux de con-ELEVATION duite. Quoique l'expérience dans les vaisseaux & syphons ait DES JETS. fait connoître que l'eau cherche toujours à se mettre de niveau, elle ne produit pas le même effet dans les eaux jaillissantes qui retardées par les frottemens, les étranglemens & la resistance des milieux, ne montent jamais aussi haut que les réservoirs

d'où elles partent.

Les jets d'eau de même sortie & conduite avec différentes hauteurs de réservoir, sont équilibre avec des poids qui sont l'un à l'autre en la raison des hauteurs. Deux jets de 6 lignes de diamétre ayant une même conduite de 3 pouces dont l'eau vient

d'un réservoir de 10 pieds de haut, & l'autre d'un de 30 pieds; feront équilibre avec un poids de 105 th pour le jet venant de 30 pieds & de 35 th pour celui de 10 pieds; c'est-à-dire, que 30 contient 3 sois le nombre 10, comme 105 comprend

3 fois 35.

Les jets d'eau de même hauteur & de différentes sorties soutiennent des poids par leur choc qui sont l'un à l'autre en raison doublée des diamétres des ajutages. Un jet de 6 lignes de diamétre, & l'autre de 12 lignes venant tous deux d'un même réservoir de 30 pieds de haut, seront équilibre avec un poids de 36 tb pour le jet de 6 lignes, & pour celui de 12 lignes avec un poids de 144 tb, & l'on dira le poids correspondant à l'ajutage de 6 lignes sera au poids correspondant à l'ajutage de 12 lignes, comme 36 est à 144.

## PREMIERE FORMULE.

Connoître la hauteur des réservoirs par rapport à celle des jets jusqu'à 100 pieds de haut.

L'expérience a fair connoître qu'un jet venant d'un réservoir de 5 pieds de haut, montoit un pouce moins, & qu'il falloit compter la hauteur des jets de 5 pieds en 5 pieds, & prendre le quarré du nombre de fois que 5 sera contenu dans cette hauteur, ce qui vous fera connoître celle que doivent avoir les réservoirs, pour que les jets conservent la hauteur qui est proposée. Par exemple, dans un jet de 20 pieds de haut il y a 4 fois 5. On prendra le quarré de 4 qui est 16 qui seront des pouces que l'on écrira à la suite des 20 pieds; ainsi ce jet, pour conserver sa haureur de 20 pieds, demande un réservoir de 20 pieds 16 pouces, ou 21 pieds 4 pouces de haut, de sorte que le jet qui partira d'un réservoir de 20 pieds, ne montera pas 20 pieds; & pour y parvenir, il faudra donner au réservoir 21 pieds 4 pouces de haut. La table suivante fait connoître ces hauteurs jusqu'à 100 pieds. On suppose la grosseur de la conduite proportionnée à la sortie de l'ajutage, & l'on ne considére ici que les hauteurs.

## TABLE.

Hauteur des Jets. Hauteur des Réservoirs.

| 5   |     | 5   | pieds | • | 1     | pou | ice |       |               |
|-----|-----|-----|-------|---|-------|-----|-----|-------|---------------|
| 10  |     | 10  | ٠     | ٠ | 4     |     |     |       |               |
| 15  |     | 15  |       | ٠ | 9     |     |     |       |               |
| 20  |     | 20  |       | • | 16    |     |     |       |               |
| 25  |     | 25  |       | • | 25    |     |     |       |               |
| 30  | • • | 30  |       | • | 36    | ou  | 33  | pieds | ou 396 pouces |
| 35  | • • | 35  |       | • | 49    |     |     |       |               |
| 40  | • • | 40  |       | • | 64    |     |     |       |               |
| 45  |     | 45. | •     | • | ·8 I  |     |     |       |               |
| 50  |     | 50  | •     | • | 100   | ou  |     |       | 4 pouces      |
| 55  |     | 55  | •     | • | I 2 I |     |     |       | 1 pouce       |
| 60  |     | 60  |       |   | 144   |     |     |       | ou 864 pouces |
| 65  | • • | 65  |       |   |       |     |     |       | 1 pouce       |
| 70  | • • | 70  |       |   |       |     |     |       | 4 pouces      |
| 75  |     | 75  |       |   |       |     |     |       | 9 pouces.     |
| 80  |     | 80  |       |   |       |     |     |       | 4 pouces      |
| 85  | • • | 85  |       |   |       |     |     | •     | 1 pouce       |
| 90  |     | 90  |       |   |       |     |     | pieds |               |
| 95  |     | 95  |       |   |       |     |     |       | I pouce       |
| 100 | 1   | 00  |       | • | 400   | ou  | 133 | pieds | 4 pouces.     |

La hauteur des jets est bien plus difficile à déterminer par rapport à celle des réservoirs, parce que plus les jets sont élevés, plus ils trouvent de résistance dans l'air, au contraire moins ils sont élevés, moins ils en ont à pénétrer.

La Formule suivante est tirée de la table précédente, & la

méthode en est fort simple.

Les défauts des jets, ou leur différence de hauteur avec celle des réfervoirs sont dans la raison des quarrés des hauteurs des mêmes jets. Il faut donc connoître la hauteur du réservoir, en supposer une pour le jet demandé, ou en sixer une qui soit générale dans tous les calculs.

#### SECONDE FORMULE.

Connoître la hauteur d'un jet par rapport à celle du réservoir.

Il résulte de la table précédente que la hauteur qui y ost

 $\mathbf{Z}$  z

marquée de 864 pouces pour le réservoir d'un jet de 60 pieds de hauteur, est composée de deux parties. 10. De la hauteur du jet. 2°. Du quarré du quotient qu'on auroit en divisant la hauteur du jet (si on la connoissoit) par 60 pouces valeur des s pieds, suivant laquelle on a dressé cette rable. Si l'on suppose telle hauteur qu'on voudra pour un jet, par exemple, 720 pouces ou 60 pieds de haut, & qu'on la divise par 60 pouces valeur des 5 pieds de la table, c'est-à-dire, que 5 est 12 sois dans 60, & que 12 est le quotient; ensuite si l'on quarre le quotient, & qu'on ajoute son produit qui est ici de 144 pouces, à la hauteur 720 qu'on a supposée pour le jet, on trouvera sûrement la hauteur du jet demandé, en augmentant ou diminuant cette haureur supposée, jusqu'à ce qu'on soit arrivé précisément à celle du réservoir qui a été proposée de 864 pouces ou 72 pieds: en voici le calcul.

864 pouces ou 72 pieds hauteur proposée pour le réservoir. 720 pouces hauteur supposée pour le jet.

LA FORCE ET EAUX,

La force & la vîtesse des jets d'eau est l'essort que fait l'eau VÎTESSE DES pour sortir & s'élancer contre la colonne d'air qui résiste & pèse dessus; elle dépend donc de deux choses de la colonne d'eau & de la colonne d'air qui ont été définies ci-dessus.

> Les jets sont affoiblis par l'air ou l'atmosphére qui les entoure, ce qui fait qu'ils ne s'élevent jamais aussi haut que le réservoir qui les fournit, & l'on vient d'en voir la preuve dans la ta-

ble précédente.

Les vîtesses sont entr'elles comme les racines quarrées des hauteurs, ou en raison soudoublée des hauteurs. Soit la hauteur d'un réservoir supposée de 16 pieds & une autre supposée de 25 pieds, les vîtesses de ces deux réservoirs sont entr'elles comme 4 est à 5, parce que 4 est racine de 16, & 5 est racine de 25.

On a avancé depuis peu que la vîtesse d'une conduite qui

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VI. 363 remonte en syphon pour jetter son eau à (a) gueulle bée dans (a) C'est àune cuvette ou réservoir, telles que sont les sontaines de la dire, à plein Ville de Paris, ne peut être exprimée par la racine quarrée de sa charge (ainsi qu'elle se mesure dans les conduites ordinaires qui portent leur eau dans les bassins construits à fleur de terre ) mais que cette vîtesse du syphon devoit être exprimée par la différence des racines des deux chûtes des ruyaux de descente & de remontée. Ce principe jette dans une erreur manifeste, en ce que les deux colonnes de descente & de remontée étant en équilibre, il n'y a que celle de la descente qu'on nomme charge qui cause la dépense, & qui doit être la même qui se feroit par le fond du réservoir, si le tuyau de descente étoit détaché du syphon, ou bien celle qu'un corps peut acquérir en tombant de la même hauteur; c'est le sentiment de plusieurs (b) Académiciens qui ont écrit sur les eaux, & c'est cesui qu'on (b) Mariotte, de la Hirc &

doit suivre.

Couplet.

Il est encore certain que les fluides par l'extrême petitesse de leurs parties qui pressent les unes sur les autres d'une force proportionnée à la base de leur sortie, & jamais suivant l'ouverture d'en-haut, par laquelle ils entrent si librement, nous apprennent qu'une colonne d'eau ne presse que suivant sa hauteur perpendiculaire, & la base qui la soutient, qui est sa sortie ou sa superficie, c'est le seul endroit par où elle choque. Cette colonne égale dans tous les espaces qu'elle parcourt, tombe comme une masse ou cylindre de glace, l'eau ne presse donc point dans le milieu d'un tuyau, elle y passe librement, & y coule plus vîte que vers ses bords ou parois qui ne sont point alaisés, & contre lesquels se fait le frottement; ainsi dans un petit tuyau, qui à proportion a plus de circonférence qu'un gros, il y a plus de frottemens & de surfaces raboteuses, & ces particules saillantes des parois, opposées à la direction de l'eau, résistent à son passage, & en modifient la vîtesse.

Les jets d'eau ne font effort sur les corps qu'ils rencontrent que vers les extrêmités, ce qui regarde la résissance que leur fait la colonne d'air qui s'oppose à l'élévation de l'eau dans la fortie de l'ajutage. L'eau même en retombant empêche de s'élever celle qui veut monter, sans compter la résistance des milieux; il faut encore que le jet fende l'air dont il est entouré, on le voit s'élargir à mesure qu'il s'éleve, parce que diminuant

peu à peu de vîtesse, il ne peut continuer sa direction; la même eau par sa viscosité, se tient unie sans se séparer en sortant de l'ajurage, ensuite comme elle va moins vîte, elle s'écarte & occupe plus de place. C'est ce qu'on remarque tous les jours dans l'eau qui sort d'un ajurage, laquelle file droit & va plus vîte à la hauteur de 6 pieds, qu'à celle de 12 ou de 15 pieds de haut.

Plus les jets sont près des réservoirs, plus ils s'élevent; plus ils sont élevés, plus ils ont d'air à pénétrer, & par conséquent l'on peut dire que les jets qui viennent des plus grandes hauteurs, diminuent dans un plus grand rapport, que ceux qui viennent d'un réservoir moins élevé, mais la vîtesse est à peu près égale dans les perits ajutages & dans les grands, en supposant toujours qu'ils viennent de la même hauteur. Cette vîtesse est non seulement retardée par les frottemens qui se sont aux bords des ajutages, mais encore dans les robinets, les coudes, les jarets, les sourches des conduites, & dans les soupapes trop étroites qui prennent l'eau dans les réservoirs; la grande longueur même des conduites diminue la hauteur d'un jet d'environ un pied par 100 toises.

On ne croiroit pas que plus les réservoirs sont élevés, plus la vîtesse de l'eau est retardée par les frottemens qui arrivent dans le pied du tuyau de descente: si la cause est modisiée, l'esfet le sera aussi, les jets dépenseront moins, iront par conséquent moins vîte, parce que ce qui peut altérer la vîtesse des eaux, diminue certainement la hauteur & la dépense des jets. On peut même éviter le frottement qui se fait au bas d'une conduite qui descend d'un réservoir, en faisant le coude ou l'angle

de ce tuyau plus large que le reste de la conduite.

Dépense des eaux. La dépense des eaux est leur écoulement, ou ce qu'elles débitent en un certain tems; cette dépense se mesure par des

pouces & par des lignes circulaires.

L'eau courante tombant de haut en bas dans une cuvette & passant par une jauge, donne par l'ouverture d'un pouce circulaire & dans l'espace d'une minute 13 pintes ½ mesure de Paris, pourvû que la jauge soit entretenue par une eau continuelle & également forcée, à une ligne au-dessus du trou circulaire par où elle tombe. Ce sont 2 muids ¾ & 40 pintes en une heure, & 69 muids & 120 pintes par jour.

QUATRIEME PARTIE. CHAP. VI. 365

L'eau jaillissante est distérente, l'expérience a fait connoître qu'un jet sortant d'un ajutage de 3 lignes de diamétre & venant d'un réservoir de 13 pieds de haut, a dépensé 14 pintes par minute; ce sont 3 muids moins 24 pintes par heure, & 70 muids par jour.

Il y a deux fortes de dépenses, la naturelle & l'effective.

La dépense naturelle est celle que les eaux feroient suivant les regles établies, s'il n'y avoit point de frottement dans leurs

conduites & dans leurs ajutages.

La dépense effective est celle que l'expérience nous donne, laquelle est toujours moindre que ce que les regles nous prescrivent: c'est à cette seule dépense que l'on doit s'arrêter; il seroit même à souhaiter qu'on eût fait beaucoup d'expériences en grand pour établir de nouvelles formules sur cette dépense esseux.

C'est suivant ces principes que l'on doit mesurer les eaux jaillissantes, en comptant toujours cette dépense par la sor-

tie de l'ajutage, & jamais par la hauteur des jets.

Les dépenses des jets qui viennent d'un réservoir de même hauteur, mais dont les ajutages ont dissérentes sorties, sont les uns aux autres en raison doublée des diamétres de leurs ajutages, c'est-à dire, en raison des quarrés des diamétres.

Les jets d'eau venant de réservoirs de dissérentes hauteurs, mais dont les ajutages ont la même sortie, sont les uns aux autres en raison soudoublée des mêmes hauteurs, c'est-à-dire,

comme les racines quarrées de leurs hauteurs.

On suppose dans les calculs suivans que les réservoirs sont entretenus d'eau à la même hauteur pendant l'expérience, sans cela l'élévation du jet & sa dépense changeroient suivant la charge de l'eau; si le réservoir, par exemple, est plein à 4 pieds de haut, son volume d'eau pèse plus sur la conduite ou colonne d'eau, que lorsqu'il n'est rempli qu'à 2 pieds; il saut même entendre par la hauteur des réservoirs, cette surface d'eau qui y est contenue, & non pas le sond où est posée la soupape. On doit encore prendre garde qu'il ne se forme sur cette surface une espèce d'entonnoir ou de vuide au-dessus de l'endroit où est la soupape, ce qui feroit que le tuyau ne s'empliroit point, & que le jet ne monteroit pas à sa hauteur. Cette eau qui descend rapidement s'appelle eau sorcée, ainsi tou-

Z z iij

te eau jaillissante est forcée de monter & de s'élever à la hauteur d'où elle est partie pour reprendre son niveau; ce qu'elle feroit exactement s'il n'y avoit point de frottement dans les endroits par où elle passe, & que la colonne d'air n'y sît point de résistance.

Quand on parle d'un ajutage de 3 lignes, de 6 lignes, on entend toujours le diamétre, & non la superficie qui est comme les quarrés des mêmes diamétres, & par conséquent le premier ajutage auroit 9 lignes, & le second 36 de superficie: les mots d'orifice & de sortie expriment la superficie entière.

Les expériences que l'on a faites sur les eaux sont de si grande conséquence qu'on ne pourroit point sans elles statuer rien de

positif, ni régler le calcul des formules suivantes.

#### TROISIE'ME FORMULE.

Calculer la dépense des jets venant d'un même réservoir & avec différens ajutages.

Les dépenses des jets venant d'un réservoir de même hauteur, mais dont les ajutages ont différentes sorties, sont les unes aux autres en raison doublée des diamétres de leurs ajutages.

On demande combien de pintes par minute dépensera un jet de 60 pieds de haut, ayant un ajutage de 6 lignes de dia-

métre.

L'expérience nous apprend 1°. Qu'un jet dont l'ajutage a 3 lignes de diamétre venant d'un réservoir de 52 pieds de haut, a dépensé par minute 28 pintes mesure de Paris. 2°. On sçait par la table ci-dessus, qu'un jet, pour parvenir à 60 pieds de haut, doit descendre d'un réservoir de 72 pieds de hauteur. Faites deux regles de Trois.

#### PREMIERE REGLE.

On commence à comparer ces deux expériences qui vous donnent deux termes connus de même espéce qui sont 52 & 72. On prend entre ces deux nombres une moyenne proportionnelle, c'est-à-dire, un nombre qui leur soit proportionnel, dont on tire la racine quarrée, suivant ce qui a été enseigné

ci-dessus. Cette moyenne sera le troisième terme connu, & la regle de Trois vous donnera le quatrième en cette manière; metrez au premier terme 52, au second la moyenne proportionnelle entre 52 & 72 qui est 61 ½, & les 28 pintes que dépense le jet de 52 pieds de haut trouvées dans l'expérience, seront au troisséme terme. 52, 61½::28, x; multipliez les deux termes moyens l'un par l'autre, c'est-à-dire, 28 par 61½, ce qui vous donnera 1712 que vous diviserez par 52 pour avoir au quotient 33 pintes environ; ainsi un jet de 60 pieds de haut dépense par l'ouverture de 3 lignes & par minute à peu près 33 pintes d'eau.

## SECONDE REGLE.

Comme on demande la dépense d'eau d'un jet de 6 lignes, il faut nécessairement une seconde opération. L'on sçait que les jets provenant de même hauteur de réservoir avec dissérens ajurages, sont en raison doublée des diamétres des ajurages, c'est-à-dire, en raison des quarrés des diamétres des ajurages: faites cette regle. Le quarré de 3 lignes d'ajutage qui est 9, est à 36 quarré de 6 lignes de l'ajutage demandé, comme 33 pintes de dépense par minute trouvées dans la première regle, font à x; on rangera ainsi les termes 9, 36::33, x. Multipliez les deux termes moyens 36 par 33 dont le produit 1188 divisé par 9, donnera pour quotient 132 pintes. Ainsi un jet de 60 pieds de haut par 6 lignes d'ajutage, dépensera par minute 132 pintes qui vous donneront tant de muids par heure; en multipliant 132 par 60 minutes, on aura 7920 qu'il faut diviser par 288 pintes valeur du muid, & l'on trouvera 27 muids par heure, & 660 muids en 24 heures.

Si le jet, au lieu de 6 lignes, avoit 8 lignes de diamétre, on prendroit le quarré de 8 qui est 64 pour le second terme de la regle, en multipliant 64 par 33, il viendroit 2112 qui divisé par 9, donneroit au quotient 234 pintes \(\frac{1}{3}\) par minute que dépensera le même jet de 60 pieds de haut avec un ajutage de 8 lignes. Si le même jet avoit 9 lignes, on mettroit au second terme le quarré de 9 qui est 81. S'il n'a que 4 lignes, on mettra le quarré de 4 qui est 16 au second terme. Cette formule est

générale.

# QUATRIE'ME FORMULE.

Calculer la dépense des jets venant de différentes hauteurs de réservoir avec les mêmes ajutages.

Les jets d'eau qui viennent de différentes hauteurs de réservoir, & dont les ajutages ont la même sortie, sont les uns aux autres en raison soudoublée des mêmes hauteurs, c'est-à-dire, comme les racines quarrées de leurs hauteurs.

Il s'agit de sçavoir la dépense par minute d'un jet, dont le réservoir est à 45 pieds de haut, & dont l'ajutage a 3 lignes.

On se sert de l'expérience qu'un jet provenant d'un réservoir de 13 pieds de haut, a dépensé par minute 14 pintes mesure de Paris, ayant un ajutage de 3 lignes de diamétre. On compare ce nombre 13 avec celui 45 hauteur du réservoir du jet demandé. On cherche une moyenne proportionnelle entre le nombre 13 & 45, elle se trouve de 24 \frac{1}{16} que l'on peut évaluer à \frac{1}{4} & comme l'on a trois termes connus de la regle, on écrit 13, 24 \frac{1}{4}:: 14, x, c'est-à-dire, 13 pieds de hauteur de réservoir sont au nombre moyen proportionnel 24 \frac{1}{4} comme 14 pintes sont au nombre demandé exprimé par x: multipliez 24 \frac{1}{4} par 14, ce qui produira 343 qu'il faut diviser par 13, ce qui donnera au quotient 26 pintes environ; ainsi un jet venant d'un réservoir de 45 pieds de haut avec le même ajutage de 3 lignes, dépensera en une minute 26 pintes d'eau.

Si le réfervoir a 20, 30, 40 pieds de haur, on mettra toujours au second terme de la regle une moyenne proportionnelle entre ce nombre 20, 30, 40, & celui de 13, & cette regle est générale, pourvû que ce soit toujours le même ajutage de 3 lignes de diamétre, c'est la raison soudoublée ou des ra-

cines quarrées des hauteurs des réservoirs.

Il n'a fallu dans cette formule qu'une regle de Trois, parce que l'ajutage est le même. S'il étoit de 6 lignes, on chercheroit une expérience où le jet eût 6 lignes de diamétre, ou bien l'on se serviroit de la pratique de la seconde regle de la formule précédente. Ce qui peut un peu diminuer cette proportion, est l'air qui résiste plus à une grande vîtesse qu'à une petite, & parce que le frottement contre les bords de l'ajutage y devient plus considérable.

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VI. 369

On peut par une pratique fort simple, juger de la dépense d'un ajutage, en observant pendant une heure à la montre ce qu'il dépensera d'eau, & en faisant une marque avec du charbon dans le réservoir; on suppose que l'eau y coule continuellement, & qu'elle diminue de peu de hauteur pendant l'heure que le jet jouera. On sçaura par le calcul combien de muids d'eau se sont écoulés dans cette heure en fermant exactement la soupape à la fin de l'heure, & l'ouvrant de même au commencement.

# CINQUIE'ME FORMULE.

Trouver l'ajutage d'un jet dont on connoît la hauteur du réservoir.

& la dépense par minute.

On demande quel sera le diamétre de l'ajutage d'un jet dont le réservoir est à 25 pieds de hauteur, & dont la dépense est de 310 pintes par minute.

On sçait par expérience qu'un jet de 3 lignes d'ajutage venant d'un réservoir de 52 pieds de haut, dépense par minute

28 pintes; faites une regle de Trois.

## PREMIERE REGLE.

Si 28 pintes ont été fournies par 9 lignes qui est le quarré de 3 lignes, par combien de lignes seront données 310 pintes, ce qui s'écrit ainsi 28, 9::x, 310. Multipliez les deux extrêmes l'un par l'autre, c'est-à-dire, 310 par 28, ce qui produira 8680 que vous diviserez par 9, il viendra au quotient à peu près 100 lignes quarrées, ce qui fait 10 lignes de diamétre pour l'ajutage d'un jet venant de 52 pieds de haut; mais comme la hauteur demandée du réservoir est de 25 pieds, on dira les jets de dissérente hauteur de réservoir sont entr'eux en raison soudoublée des mêmes hauteurs, on cherchera une moyenne proportionnelle entre 52 & 25 qui sera 36; voilà déja trois termes connus, & vous ferez une seconde regle de Trois pour trouver le quatriéme terme.

## SECONDE REGLE.

Mettez le nombre 36 trouvé pour moyenne proportionnelle au premier terme; 52 hauteur du réservoir rapportée dans A a a

l'expérience au second terme ; servez-vous pour le troisiéme terme des 100 lignes quarrées trouvées dans la premiére regle, le tout écrit ainsi 36, 52,::100, x. Multipliez les deux termes moyens l'un par l'autre, c'est-à-dire, 52 par 100. Leur produit sera 5200, qui divisé par 36 donnera au quotient 144 lignes quarrées dont la racine 12 sera le diametre demandé de l'ajutage d'un jet qui dépensera par minute 310 pintes, & viendra d'un réservoir de 25 pieds.

Si le réservoir avoit 30, 40 pieds de haut, & que le jet dépensât par minute 190 ou 300 pintes, il faudroit toujours saire deux regles séparément & conformément à cette formule qui

est générale.

Si l'on demandoit la dépense d'un jet venant d'un réservoir de 15 pieds de haut, ayant 6 lignes d'ajutage, ou d'un jet de 50 pieds de haut avec un ajurage de 12 lignes, faites deux regles; cherchez dans la premiére une moyenne proportionnelle entre les hauteurs 15 & 13 d'une des expériences citées cidessus, ou bien entre les hauteurs 50 & 13 toujours avec un ajurage de 3 lignes. La seconde regle sera pour trouver juste la dépense des ajutages demandés. Dans le premier cas vous prendrez les quarrés de 9 & de 36, & dans le second cas les quarrés de 9 & de 144, vous poserez au troisiéme terme de la regle la dépense trouvée dans la première regle, & le calcul vous donnera le quatriéme terme ; l'un de 60 pintes de dépense par minute pour le jet de 15 pieds, & l'autre de 432 pintes par minute pour le jet de 50 pieds de haut.

On trouvera, en travaillant en grand sur le terrein, beaucoup de différence pour la dépense des eaux qui est roujours (a) Mariotte moindre de 15 à 20 fois (a) que ce que les regles & les expédit dans son riences en petit ont donné. C'est ce qui a fait distinguer cimouvement dessus deux sortes de dépenses, la naturelle & l'essective, des caux, p. & c'est à cette dernière que l'on doit entièrement s'arrêter dans 247, qu'il a trouvé sur le la pratique. Cette dissérence n'est pas toujours la même, elle terrein 17 à est quelquesois, comme 5 est à 24; dans une autre expérience 18 fois moins que ce que elle se trouvera de 1 à 5, ou comme 3 à 10, c'est de la quantité des frottemens, d'étranglemens dans les coudes & jarets, des pentes & contrepentes appellées contrefoulemens, ainsi que des serpentemens d'une conduite que cela dépend.

On a tâché de tous ces principes & du peu d'expériences

les regles donnent.

QUATRIEME PARTIE. CHAP. VI. 371 qu'on a faites en grand sur la dépense des eaux, d'en tirer la formule suivante sondée sur celle qu'un jet de 3 lignes de diamétre venant de 13 pieds de haut, dépense en une minute 14 pintes ou un pouce d'eau, & l'on a trouvé par le calcul dans la même expérience que le déchet de la dépense effective sur la naturelle étoit comme 3 à 10.

## SIXIE'ME FORMULE.

Connoître la différence de la dépense naturelle des eaux avec leur dépense effective.

Si vous connoissez par l'expérience la dépense effective d'un jet, le calcul vous en fera connoître la dépense naturelle.

Soit le jet d'un ajurage de 3 lignes de diamétre venant d'un réservoir de 13 pieds de haut qui a dépensé, suivant l'expérience, dans l'espace d'une minute 14 pintes d'eau mesure de Paris, lorsque sa dépense naturelle devoit être de 18 pintes \frac{2}{3}, & par conséquent le déchet de 4 pintes \frac{1}{5} est connu & est à la dépense naturelle, comme 3 est à 10.

Si l'on veut trouver quel fera le déchet d'un ajutage d'un pouce venant de la même hauteur de 13 pieds, on dira le diamétre de 12 lignes dont on veut avoir le déchet, est au diamétre de 3 lignes dont on connoît le déchet, comme 3 déchet de l'ajutage de 3 lignes est au quatriéme terme qui sera le déchet de l'ajutage de 12 lignes, ce qui s'écrit ainsi

déchet de l'ajutage de 12 lignes, ce qui s'écrit ainsi 12 est à 3 comme 3 est à x. 2 2 2 4 qui peuvent

s'évaluer à un treiziéme de la dépense. 😳

On commence à mettre dans la regle les quarrés des ajutages qui sont 9 & 144, & au troisséme terme la dépense de 14 pintes. On multiplie 144 par 14, & leur produit 2016 sera

divisé par 9 qui donnera au quotient 224 pintes qui feront la dépense naturelle par minute d'un jet d'un pouce de sortie venant d'un réservoir de 13 pieds de haut. Maintenant pour en connoître le déchet, on dira celui

372 8L3 dépense naturelle. 207 L dépense effective.

10,3 :: 14, X 14 3 42 \ 4 \(\frac{1}{10}\) \ \ \frac{1}{5}\) pour le décher.

que la regle ci-dessus a donné est un treiziéme de la dépense, ainsi on divisera les 224 pintes par 13, ce qui donnera environ 17 pintes ½ qu'il faudra soustraire de 224 pintes qui est la dépense naturelle, il reste 207 pintes qui est la dépense effe-'Aive d'un jet de 12 lignes de diamétre venant d'un réservoir de 13 pieds de haut.

On trouvera encore le déchet par une regle de

Trois, en mettant le rapport de 10 à 3 dans les deux premiers termes, & au troisième terme 14 qui est la dépense par minute de l'expérience. La regle faite vous donnera 4 pintes : pour la différence de la dépense naturelle avec l'effective, ce qu'on demandoir.

Si le déchet a été trouvé dans un autre rapport, comme d'i à 5, on mettra dans la formule ce rapport proposé, & l'on sera le calcul à l'ordinaire, en observant toujours que les jets

viennent de réservoirs qui ayent la même hauteur.

Il ne reste plus, pour remplir l'énoncé de ce Chapitre qu'à calculer le poids d'un cylindre d'eau, tel que celui du tuyau montant d'une pompe pour y proportionner la force du mo-

teur, & vaincre la résistance & le poids de l'eau.

On a trouvé dans le prenier Chapitre de cette Partie les évaluations des différentes sortes de moteurs, & ce qu'il faut ajouter au calcul pour les frottemens inévitables dans les machines. On a vû aussi qu'une pinte d'eau pèse 2 livres, qu'un pouce d'eau circulaire qui par minute donne environ 14 pintes, pèse 28 livres, qu'un pied cube contient 36 pintes huitiéme de 288 valeur du muid d'eau, & que ces 36 pintes à 2 livres moins 7 gros chacune, pesoient 70 livres, cependant le pied cylindrique qui est un solide, ayant une supersicie de 144 pouces circulaires, est toujours plus petit que le

POIDS DE L'EAU.

# OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VI. 373

quarré de son diamétre, n'ayant que 113 pouces 2 lignes quarrées provenant de la proportion du pied quarréau pied circulaire, qui est de 14 à 11; ainsi les 70 livres que pèse le pied cube étant calculées suivant le même rapport de 14 à 11 qui est celui du cercle au quarré, il vient au quotient 55 th pour le poids d'un pied cylindrique; c'est donc sur ce pied que doit être fait le calcul de la formule suivante.

## SEPTIE'ME FORMULE.

Mesurer la solidité du cylindre ou de la colonne d'eau renfermée dans un tuyau, en même tems que son poids, pour y proportionner dans les pompes la force du moteur.

Le poids d'une (a) colonne d'eau & sa résistance se trouvent (a) On nous en multipliant la superficie de la base du tuyau par sa hauteur fait espérer dans les Jourperpendiculaire.

Supposons que la base du tuyau ait 6 pouces de diamétre voux de cette année une & 30 pieds de haut, on réduira d'abord les 30 pieds en pounouvelle ma-

ces, en les multipliant par 12, ce qui donnera 360 pouces, & l'on dira 6 fois 6 font 36 pour la superficie de la base du tuyau qui multiplié par 360 pouces valeur des 30 pieds de haut, vous donnera 12960 que l'on divisera par 1728 pouces que contient le pied cylindrique,

Again

naux de Tréte année une chine où la colonne d'eau étant variable, pourra être proportionnée par le conducteur de la machine, à la force du moteur, foit dans les changemens fubits qui furviennent aux moulins à vent, foit

374

aux crues d'eau fréquentes dans les moulins à l'eau; comme cette machine n'a point encore été publiée, ni exécutée, on n'en peut parler avec certitude. 7 pieds \(\frac{1}{2}\)

5 s livres

385

27 \(\frac{1}{2}\)

412 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) poids de la colonne d'ean.

& le quotient sera 7 pieds † cylindriques que l'on multipliera par 55 livres pesanteur du pied cylindrique, & l'on aura 412 livres † pesant. Ainsi un tuyau de 6 pouces de

on n'en peut diamétre montant ou descendant d'un réservoir de 30 pieds parler avec de haut, contiendra une colonne d'eau de 7 pieds ½ cylindri-

ques pesant 412 to 1.

Il est aisé de voir que cette formule servira également au tuyau montant d'une pompe, & au tuyau descendant d'un réservoir; c'est la même opération qui sera aussi générale pour les tuyaux de 2, de 3 & de 4 pouces de diamétre, & pour toutes les dissérentes hauteurs des réservoirs. Ce qui pourroit embarrasser dans cette formule, c'est que la superficie de 36 pouces, est le diamétre du tuyau que l'on a quarré, & donne une superficie plus grande que la véritable qui n'est que de 28 pouces; mais l'usage établi parmi les Fontainiers de compter de cette manière la superficie des tuyaux, est sondée sur ce que les superficies des cercles ont entr'elles la même raison que les quarrés de leurs diamétres, & quoiqu'elles ne leur soient pas égales, cela revient au même.



## CHAPITRE VII.

DES DIFFERENTES MANIERES de conduire les eaux, tant dans les Campagnes que dans les fardins.

Juger de la magnificence des Romains par les beaux morceaux d'antiquité qui nous restent, on ne peut en concevoir qu'une haute idée. Les Aqueducs de Rome, de Rimini, de Vicence, de Ségovie & de plusieurs endroits d'Italie & d'Espagne; ceux que l'on voit en France à Nismes, à Sainctes, à Arles, à Frejus, à Metz, à Lion, & surtout le fameux pont du Gard, conservent encore dans leurs ruines des marques de leur ancienne beauté. Ces eaux dont les Romains avoient (a) un si grand soin, que par des récompenses (a) Frontin. ils y intéressoient tout le peuple, ne servoient pas seulement Aquarum Cuà l'utilité publique, elles décoroient encore leurs (b) Palais, jano de Aqualeurs Jardins, leurs Thermes ou Bains; & leurs Naumachies. duclibus, 1.1.

Ils employoient, pour conduire (c) les eaux, des tuyaux (b) Sous l'emde plomb, de grez ou de poterie, ainsi que des aqueducs où fie chaque cisouvent passoient trois (d) étages de rigoles pour dissérentes toyen, en eaux : à ces trois manières nous en avons ajouté deux qui sont payant, avoit de l'eau chez

les tuyaux de bois & ceux de fer.

Marie de Médicis, & Louis XIV. ont égalé en quelque d'hui peu de sorte ces fameux maîtres de l'Univers, dans les cinq Aque-Rome en

ducs qui sont élevés aux environs de Paris.

L'Aqueduc de Maintenon, suivant le plan gravé, devoit l'eau passe de l'auavoir 2550 toises de long sur 216 pieds - de hauteur avec trois tre, ce qu'ils rangs d'arcades l'un sur l'autre. Je n'ai remarqué sur le lieu appellent Aqua di ritorno. qu'un rang d'arcades au nombre de 48 fort élevées, ayant 74 (c) Vitruve, pieds sous la clef & 96 pieds en tout, bâties de brique avec 1.8. c.7. des cintres de grez & de forts éperons dans les trumeaux. Cet (d) R. Fa-Aqueduc pavé par-dessus, devoit soutenir une rigole pour y bretti, Disserpasser l'eau à découvert. Une digue de 30 pieds de haut sou- de aquis de aquis de aquis de aquis de l'eau à découvert. tenoit la rivière d'Eure au bourg de Pointgoin à 5 lieues de bus, p. 46.

lui. Aujourmaisons à manquent ,

Chartres & à 7 du bourg de Maintenon. Cette eau devoit venir par quatre gros tuyaux de fer sous des voûtes pratiquées sur des terrasses faites exprès de 10 pieds de large, & se jetter d'espace en espace dans des puits, d'où elle rentroit dans d'autres (a) Louis (a) voûtes jusqu'à la rigole de l'Aqueduc: elle devoit ensuite XIV a vû couler dans des tuyaux à sleur de terre pour se rendre dans les rouler l'eau jusqu'à la se-conde voûte ladie causée par la fouille des terres, se mit dans les soooo qui est à un quart delieue hommes de troupes qui y ont travaillé pendant cinq ans, & la

de Mainte-guerre qui survint, fit cesser ces fameux travaux.

non.

L'Aqueduc de Marly a 330 toises de long percé de 36 arcades, mais il est d'une élévation bien moins considérable que celui de Maintenon. Il est construit de pierres de meulière, les arcades sont bordées de cintres de pierres de taille, & il est terminé par deux tours ou châteaux d'eau, dont l'un reçoit six conduites de fer de 8 pouces de diamétre qui amenent toute l'eau de la machine, laquelle roule sur l'Aqueduc à découvert dans une cuvette de plomb, & ensuite descend par l'autre tour dans deux tuyaux de fer de 18 pouces qui portent l'eau aux réservoirs de Marly, d'où l'on l'envoie à ceux de Trianon.

Celui de Bucq au bout de la plaine de Saclé près Versailles, a 300 toises de long avec 19 arcades très-élevées, sous une desquelles passe la petite rivière de Biévre. Il est bâti de pierres de meulière, & soutenu d'une sorte terrasse servant de chaussée pour les voitures publiques. L'eau y est amenée des étangs de Saclé par une rigole voûtée de 18 pouces de large qui continue sur l'Aqueduc où elle est recouverte de plomb, & ensuite reprend sous des voûtes pavées sans tuyaux, ni rigoles, jusqu'au Parc aux Cerss.

L'Aqueduc de Montreuil qui cotoie le Village de ce nom près Versailles, avoit été construit pour amener, en cas de nécessité, les eaux de la machine de Marly depuis la montagne de Picardie jusque dans les réservoirs de la Bute de Montboron. Il étoit bâti de pierres de meulière percé de quelques arcades pour la communication des chemins, & soutenoit une cuvette de plomb de 18 pouces de large. Sa longueur étoit d'environ 500 toises & il étoit fort élevé dans quelques parties; comme il n'a jamais servi, on vient de le détruire.

Celui

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VII. 377

Celui (a) d'Arcueil à deux lieues de Paris, a 200 toises de (a) Il y avoit long sur 72 pieds de haur dans la partie la plus élevée avec des un ancien atrumeaux de 10 pieds d'épaisseur. On y compte 20 arcades tems de l'Em. dont 9 sont percées à jour, sous deux desquelles passe la ri-pereur Julien viére de Biévre. Vingt gros arc-boutans ou éperons de 5 pieds l'Apostat, d'empatement soutiennent ce bel édifice orné d'une corniche encore des avec des modillons qui porte un attique au-dessus. La voûte vestiges : par où passe l'eau dans une auge de pierre de 20 pouces de lar-ter les mêmes ge & de 16 de profondeur, qui est accompagnée de deux ban-eaux à l'Hôquettes, est couverte de dalles de pierres avec des soupiraux ou étoientles sur les côtés pour donner de l'air à l'eau.

On peut distinguer les Aqueducs en deux espéces, les

Aqueducs apparens & les souterrains.

Les Aqueducs apparens sont ordinairement de grandes longueurs de maçonnerie composées de trumeaux & d'arcades qui s'élevent hors de terre, tels que ceux que l'on vient de décrire.

Les Aqueducs souterrains consistent en de longues rigoles bâties de pierres de taille, de moëllons ou de pierres de meuliére, & couvertes par-dessus de voûtes ou de pierres plates appellées dalles, pour tenir l'eau à l'abri des ardeurs du Soleil, tels sont les Aqueducs souterrains de Roquencourt de 1700 toises de long, de la Salle de 1200 toises, de Pruner, de Bel-

leville, du Pré S. Gervais, &c.

On fait couler l'eau de différentes manières dans ces Aqueducs, le plus souvent on y emploie du plomb, ou des auges de pierre de taille. On peut cependant y faire passer des tuyaux de grez ou des rigoles faites en chaux & ciment, ou de glaise dans les pays où elle est commune; & souvent quand les eaux n'y roulent pas continuellement, les Aqueducs sont seulement pavés. Il se rencontre quelquesois des veines de gravier ou de tuf, où l'eau coule naturellement sans se perdre, & souvent un lit de glaise, ce qui est encore meilleur pour l'écoulement de l'eau. On doit toujours pratiquer deux petits sentiers des deux côtés de ces auges, afin qu'on y puisse marcher dans le besoin. On leur donne outre cela une pente imperceptible, comme de 2 pouces par 100 toises, pour faciliter un plus prompt écoulement à l'eau. Quelquefois cette pente est ménagée par gradins, en tenant la rigole de niveau, & descendant de 4 Bbb

bains de ce Prince.

pouces de 200 toises en 200 toises. L'Aqueduc d'Arcueil a ainsi des chûtes de 6 pouces dans ses rigoles & dans la même distance. Si même la source dans son regard de prise a quelque charge, on peut donner moins de 4 pouces de chûte, parce que cette charge pousse assez en avant.

S'il se rencontroit du roc dans la route de l'eau, on tailleroit la voûte dedans; & si quelque montagne en empêchoit le passage, on la perceroit, ou l'on feroit passer l'Aqueduc tout au tour, en pratiquant suivant l'usage ordinaire des soupiraux de

so en so toises.

Voici de quelle manière on construit les pierrées: on leur donne d'ouverture 9 à 10 pouces de large, & jusqu'à un pied si la source est abondante. Quand le sond de la terre n'est pas assez ferme, on y étend un lit de glaise que l'on bat, & ensuite on prend des moëllons, des cailloux, ou pierres de meuliére, dont on pose deux de champ ou de bout sur la terre, laissant entre-deux l'intervale que vous voulez donner à la pierrée pour l'écoulement de l'eau. On éleve de chaque côté un petit mur d'un pied d'épaisseur & de 18 pouces de haut, & avec une troisséme pierre qui est plate appellée dalle ou couverture, on les couvre en sorme de chatières, de manière que ces pierres portent de 3 ou 4 pouces sur les pieds droits des murs.

On bâtit ces murs sans mortier, c'est-à-dire, à pierres sèches, asin que les siltrations des terres se jettent plus aisément dedans la pierrée, & avant que de combler de terre les tranchées, on met des gazons renversés sur les dalles de pierre pour

empêcher la terre de s'ébouler entre les joints.

Quand l'eau est un peu avant en terre, on sait des puisarts de 20 toises en 20 toises; & pour donner communication de l'un à l'autre, on souille sous œuvre des tranchées où l'on arrange des pierres que l'on recouvre des deux côtés de la terre de la souille, de peur qu'en avançant sous œuvre la pierrée d'un puisart à l'autre, la terre qui n'auroit pas affez de soutien, ne s'éboule sur les travailleurs, & ne les blesse. On étaye avec des planches soutenues par des étrésillons, à mesure qu'on avance la souille; mais dans les terreins fermes il n'y a rien à craindre.

On fait passer ces pierrées dans des regards que l'on maçonne jusqu'en haut en sorme de soupiraux pour examiner en visiQUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VII. 379 tant chaque regard si l'eau y coule, & s'il n'y a point d'engorgement dans la conduite. On seroit fort embarrassé sans cette précaution de trouver où l'eau peut s'arrêter quand les pierrées sont à 15 à 20 pieds de bas.

Lorsque le terrein n'est point glaiseux, ni graveleux, & que l'eau pourroit se perdre, ou prendre une autre route, on pave; on cimente ces pierrées, ou l'on y fait un massif de glaise; mais ordinairement ces pierrées sont sondées sur le tuf, ou

sur la masse de glaise.

Quand les sources sont peu avant en terre, on sait ces pierrées à découvert, & ensuite on les recouvre de terre. Si les eaux n'étoient qu'à 2 ou 3 pieds de bas, on les seroit couler dans des rigoles toutes découvertes, creusées dans la terre même sans maçonnerie; c'est ainsi qu'on ramasse les eaux dispersées dans les grandes plaines des environs de Versailles & de Meudon.

Ces fortes d'Aqueducs, de rigoles, de pierrées, de tranchées ne conviennent que pour conduire les eaux dans un réfervoir; comme elles n'y font pas resserrées, ainsi qu'elles le sont dans des tuyaux, elles perdent la pente & la force nécesfaires pour s'élever en l'air. Il est donc nécessaire pour les eaux jaillissantes d'employer des tuyaux dont il y a cinq espéces.

Les tuyaux de plomb font les plus commodes pour conduire les eaux; on peut les faire descendre, monter & couder sans les endommager. Il y en a de deux fortes, de moulés & de foudés. Les tuyaux moulés sont jettés dans un moule de la longueur de 2 à 3 pieds, lequel pourroit avoir, si l'on vouloit, 12 pieds. On les fait plus épais que les soudés, crainte des soufflures, aussi sont-ils meilleurs, mais ils coûtent davantage. Les tuyaux foudés ne font autre chose que des tables de plomb pliées & foudées sur la jointure : on leur donne telle grosseur que l'on veut. Les moulés ne passent point 6 pouces de diametre, & pourroient en avoir 18, comme il y en a à Versailles & au regard de prise des eaux d'Arcueil proche l'Observatoire. Ils ont 7 lignes d'épaisseur, laquelle est proportionnée à leur diamétre : les plus petits tuyaux vont à \frac{1}{4} de pouce ou 9 lignes; on les emboîte & on les joint l'un dans l'autre par des nœuds de soudure, en observant de les ouvrir & battre pour tenir l'ouverture plus large dans l'endroit du nœud, afin

Bbbij

que l'eau n'y soit point arrêtée. Le plomb laminé est moins propre aux tuyaux qu'aux tables des terrasses & des réservoirs: la soudure y tient difficilement, à cause des petites particules écailleuses qu'on remarque au microscope sur sa superficie, ce qui s'est contracté dans la compression de ses parties. Les tuyaux de plomb sont sujets à se crever & à se miner dans les terres pleines de chaux; pour rendre ces tuyaux bons & en adoucir la matière, on mêle ordinairement un tiers de plomb de Suede avec celui de France, d'Angle-

terre ou d'Allemagne.

La troisième manière des Anciens de conduire les eaux par des tuyaux de grez ou de poterie, est celle qui coûte le moins, mais aussi celle qui est d'un plus grand entretien. Ces tuyaux sont d'une composition de terre cuite pareille à celle dont on fait les pots & les terrines. On encastre les troncons qui sont de deux pieds de long l'un dans l'autre, le viret dans l'emboîture, & l'on met du mastic chaud avec de la silasse à leur jointure sur l'ourlet. Quand ces tuyaux servent à conduire des eaux forcées, on les entoure d'un massif ou chemise de chaux & ciment de 6 à 7 pouces d'épaisseur; on les consmande renforcés, c'est-à-dire, une sois plus épais qu'à l'ordinaire, ayant 7 pouces d'épaisseur, & cuits à petit seu; on fait encore un nœud de mastic dans le milieu de chaque tuyau-pour lui donner plus de force, ce qui le conserve du tems, & le rend capable de soutenir une colonne d'eau de 20 pieds de hauteur; en observant 10. de laisser sécher une conduite six mois avant que d'y mettre l'eau, afin de donner le tems au ciment de durcir, 20. d'assurer ces tuyaux qui sont très-fragiles sur des massifs & fondemens de (a) maçonnerie, (a) Architec- de peur qu'ils ne s'affaissent.

(a) Architecture Franç. de Savot, c. 30. p. 191.

On fait des tuyaux de grez depuis 2 pouces jusqu'à 6 de diamétre, mais ceux de 3 à 4 pouces sont plus durables, & résistent mieux que les gros de 5 à 6 pouces qui sont difficiles à être chaussés, on se sert de chaux & de ciment, dont on garnit l'emboîture, & du ciment qui regorge on fait le nœud que l'on pétrit à froid. Ces tuyaux sont plus propres à conduire des décharges de bassins & des eaux plates que des eaux jaillissantes, auxquelles ils ont bien de la peine à résister long-tems: quand ils ne servent qu'à des décharges, la chemise dont on

QUATRIEME PARTIE. CHAP. VII. 381 les entourera sera seulement à chaux & sable. On y trouve fréquemment des queues de renard lesquelles sont des racines d'arbres fort menues qui passant par les pores du grez, ou par les nœuds du mastic qui se pourrit en terre, se nourrissent dans l'eau, & viennent si grosses & si longues (a) qu'elles bouchent entiérement la conduite. Il y a des gens qui prétendent que les à 6 toises de queues de renard viennent de la filasse qu'on met dans les long. nœuds de mastic, ou bien de quelques graines qui entrent avec l'eau dans la conduite.

Les tuyaux de grez ont un mérite particulier pour les fontaines d'eau pour boire; comme ils sont vernissés en dedans, le limon ne s'y attache point, l'eau s'y conserve mieux, est plus fraîche que dans les autres tuyaux, & ne prend aucun goût, ni mauvaise qualité, comme elle fait dans le plomb, le fer & le bois.

Les deux manières de conduire les eaux que nous avons ajoutées à celles des Anciens, sont les tuyaux de bois & de fer.

Les conduites de bois sont faites de gros arbres, comme de Chênes, d'Ormes, d'Aunes, les plus droits que l'on peut trouver, & on les perce avec des terriéres d'un calibre de 3 ou 4 pouces de diamétre, quoiqu'il y en ait de 8 pouces à Chantilly. On les affûte par un des bouts, & on les fait fretter ou cercler de fer par l'autre; ce qui sert à les emboîter l'un dans l'autre, & ces jointures sont recouvertes de poix ou de mastic à froid. Ces sortes de tuyaux ne sont bons que dans les pays marécageux, & ils ne sont pas long-tems sans se pourrir dans les pays un peu secs. Quand il y a des trous ou des fentes qui perdent l'eau, on y chasse à force des coins de bois entourés de filasse & de mastic. Ces tuyaux, ainsi que ceux de grez, sont sujets aux queues de renard, & se posent les virets en avant, suivant le courant de l'eau vers le jet, & non pas à rebours, pour ne pas faire résistance à l'eau. Les fontaines de Liancourt, de Dampierre, de Courances, & en partie celles de Chantilly, ne sont conduites que dans du bois, qui, quoique dans l'eau, ne dure au plus que 20 ans. Il n'y a dans ces Jardins aucun robinet, & les soupapes & ajutages sont soudés sur des plaques de plomb clouées sur le bois avec de la mousse entre-deux. On choisit pour la distribution de plusieurs fontaines, de grosses branches sourchues que l'on perce comme les autres tuyaux. Bbbiii

Les tuyaux de fer coulé sont jettés en sonte, & d'un grand usage présentement; il y en a de deux sortes, ceux à manchons & ceux à brides, mais on n'emploie que ces derniers comme les meilleurs. Les tuyaux de fer ont les bonnes qualités de ceux de plomb, durent plus long-tems dans les Jardins, & coûtent infiniment moins. Il s'en fait jusqu'à 18 pouces & 2 pieds de diamétre; chaque tuyau ordinairement a 3 pieds - de long, & à chaque bout il y a des brides & des rebords que l'on joint & serre ensemble par des vis & des écrous entre lesquels on met des rondelles de cuir & de mastic à froid. Dans les endroits difficiles, les rondelles & les croissans de plomb sont nécessaires, comme aussi dans les coudes, robinets, soupapes, souches, où l'on est obligé de raccorder des bouts de tuyaux de plomb. L'épaisseur des tuyaux de fer augmente d'une ligne, à mesure que le diamétre augmente de 2 pouces, 4 pouces auront 4 lignes d'épaisseur, 6 pouces 5 lignes, 8 pouces 6 lignes. Les tuyaux de fer résistent à des élévations de 177 pieds dans la conduite des eaux de la machine de Marly, & ces mêmes tuyaux se cassent dans les rues de Paris, à cause du fardeau des voitures. Le plomb obéit & vaut beaucoup mieux dans les rues. Il y a encore une autre espéce de tuyaux qui sont ceux de

chaudronerie, c'est-à-dire, de cuivre rouge; ce sont des tables de cuivre étamé bien battues, que l'on plie en rond, & dont on soude les morceaux emboîtés l'un dans l'autre par des nœuds d'une soudure plus fine que celle qui sert à joindre le plomb. Ces sortes de tuyaux ne sont propres que dans des descentes (a) Le réser- de (a) réservoirs & dans les machines hydrauliques; ils sont voir du Châ- d'une longue durée, mais ils coûtent beaucoup. Une crasse Versailles est verte semblable au verd de gris, s'engendre dessus ces tuyaux, construit de & les ronge entiérement, si l'on n'a soin de les nétoyer de

teau d'eau à lames de cui-vre rouge é- tems en tems. tamé.

Les tuyaux de plomb doivent être regardés comme les plus nécessaires de tous, puisqu'ils servent à raccorder tous les autres. Ainsi pour raccorder un tuyau de grez sur du fer, ou de fer & de bois sur du grez, il faut un bout de plomb, ensorte qu'on ne peut s'en passer dans les conduites, dans les coudes, les raccordemens, les robiners & les soupapes.

On doit employer toutes ces différentes espéces de tuyaux selon les lieux qui se trouveront dans la route de l'eau. Ce seroit

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VII. 383 une folie de mettre des tuyaux de plomb dans la campagne,

ils seroient trop exposés à être volés.

Il est nécessaire de faire ici une distinction avant que de dire de quelle sorte de tuyaux on doit se servir. Si le réservoir est en pleine campagne, comme sur une demi-côte, en un mot hors du parc, il est sûr qu'il y a de la pente jusque dans les Jardins, & que les eaux sont forcées, alors on doit employer de bons tuyaux comme de fer ou de bois, si le pays est marécageux. Si la route de l'eau est une pente douce sans contresou-Tement, les tuyaux de grez entourés d'une bonne chemise de chaux & de ciment, ne laisseront pas d'y être bons; mais quand le réservoir est situé au haut du parc, on peut, pour éviter la dépense des tuyaux, conduire l'eau depuis le regard qui prend la source dans son origine, par de petites voûtes souterraines ou (a) pierrées, ou dans des tuyaux de grez avec une sim- (a) Les pierple chemise de chaux & sable, ce qui suffit pour faire rouler rées perdent l'eau (b) jusqu'au réservoir d'où l'on la conduira, comme plus d'eau étant forcée, dans de forts tuyaux jusque dans les bassins.

Le plus difficile à ménager en conduisant les eaux pendant tuyaux. un long chemin, ce sont les sonds & les vallées appellées (b) On supventres ou gorges: ils se trouvent dans l'irrégularité du terrein a point de de la campagne, & interrompent le niveau d'une conduite. contresoulement, ou qu'il lest même assez rare que cette descente soit unie, ou plus tôt est peu consien pente douce depuis la fource jusqu'au réservoir placé dans dérable. le parc. Cette pente douce ne souffriroit aucune difficulté, mais il y a toujours quelque fond ou des remontées sur des côteaux. Cela se trouve, quand au pied d'une longue descente, comme pourroit être celle d'une montagne, il y a une gorge suivie d'un autre côteau ou d'une montagne vis-à-vis, sur laquelle on est obligé de faire remonter. l'eau pour en continuer la route. C'est dans cette remontée que l'eau contrefoulée a tant de peine à s'élever, que les tuyaux y crevent en peu de tems.

Soit la (c) montagne A, Fig. I, d'où descend l'eau qu'on sup- (c) Voyez la pose amenée depuis la prise par un terrein plat dans des tuyaux Figure qui est de grez ou des pierrées. B est la seconde montagne où est la à la page suicontrepente, opposée à la pente de la première A d'où vient la source. CC est le ventre ou gorge où l'eau se trouve forcée par tout. D D est le nivellement d'un côteau à l'au-

TR'AITE' D'HYDRAULIQUE. tre pour connoître la hauteur du contresoulement E.



Cette conduite sera de plomb ou de ser, pour résister dans la vallée ou fondriére CC, ainsi que dans la contrepente où l'eau force le plus jusqu'à ce qu'elle se soit remise de niveau sur la montagne B, où pour éviter la dépense, on reprendra des tuyaux de grez ou des pierrées jusqu'au réservoir, parce que l'eau n'y fait que rouler, & ne force que dans le ventre & dans la remontée. S'il y avoit une grande pente depuis la prise jusqu'au ventre, il faudroit de bons tuyaux dans toute la conduite, parce que l'eau y seroit forcée. Dans un long chemin, ou lorsqu'on amasse des eaux de plusieurs endroits, il peut se rencontrer deux ou trois contrepentes, où l'on se conduira de la même maniére. Quand la gorge n'est pas longue, un bout d'aqueduc ou un massif de blocailles est le meilleur parti qu'on puisse prendre, & l'eau y roulera de la même maniére qu'elle fait depuis le regard de prise. Mais les tuyaux coûteront moins, lorsque cette gorge est longue, & que le contresoulement est haut de 20 à 30 pieds.

Si le contresoulement étoit encore plus considérable, comme de 80 à 100 pieds, il n'y auroit point de tuyaux quelque bons qu'ils sussent, qui pussent y résister long-tems; ce sont cependant des tuyaux de ser qui portent l'eau de la machine de Marly à 500 pieds de haut en trois reprises, & qui résistent à tout l'ébranlement des chaînes qui communiquent le mouve-

ment jusqu'en haut.

Des vallons aussi prosonds demandent ordinairement à être remplis par des arcades & trumeaux de maçonnerie qui forment un aqueduc: on en voit un exemple dans la conduite des eaux d'Arcueil, dont les sources ramassées dans des rigoles au Village de Rungis, sont conduites dans des auges de pierre sous des voûtes jusqu'à Arcueil, où il y a une gorge de près de 100 pieds de haut; les tuyaux quelque forts qu'on eût

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VII. eût pû les mettre, n'auroient pas résissé long-tems à une si grande élévation. On représenta cette difficulté à la Reine Mere Marie de Médicis qui voulant laisser un monument éternel de sa magnificence, sit construire le bel aqueduc dont on a parlé ci-dessus. Par l'élévation de cet aqueduc l'eau roule toujours du même niveau, & regagne l'autre montagne d'où elle rentre dans des auges voûtées jusqu'à Paris; c'est ainsi que l'on a sauvé ce grand contresoulement, mais ces dépenses royales ne peuvent guére servir d'exemple à des Particuliers.

On peut encore éviter un contrefoulement considérable, en faisant suivre une conduite le long d'un côteau, & regagnant petit à petit le niveau de la contrepente; mais il faut qu'il n'y ait pas un grand circuit à faire dans cette situation appellée poële ou bassin, parce que la longueur d'une conduite ainsi circulaire, quoique de grez ou en pierrée, coûteroit plus que d'amener l'eau en droite ligne par des tuyaux capables de ré-

fister au contrefoulement.

Souvent un ruisseau coule sur les bords d'un parc, sans que l'on en fasse aucun usage, parce qu'il paroît un peu trop bas. On peut s'en servir pour fournir un réservoir en observant ce qui suit. Ramassez l'eau du ruisseau, & faites-la passer sous une petite voûte à l'entrée du parc où vous éleverez une vanne ou batardeau au moins de 4 pieds de haut bâti de pierre dure



avec du ciment, pour soutenir l'eau du ruisseau, & vous construirez à côté une cuvette ou bassin de ciment de 5 à 6 pieds (a) Les Terde long sur 4 de large. Supposons le ruisseau CC Fig. 2, sou- lent masquer tenu par le batardeau D, l'eau tombera dans la cuvette A, une campad'où on la conduira dans le réservoir B situé à l'autre bout du gne quand ils parc, & élevé de 3 pieds au-dessus de la superficie naturelle grande londuruisseau CC, suivant le nivellement Q Q qui en aura été fait gueur de terreauparavant. L'eau du ruisseau, au moyen du batardeau fait à plein pour l'extrêmité de la cuvette, y entrera facilement, & montera à soutenir les 4 pieds de haut, sans craindre d'inonder la campagne en sou-certaine hautenant (a) l'eau à cette hauteur.

On sera passer l'eau de la cuvette dans un tuyau de grez d'un diamétre proportionné à la quantité d'eauque le ruisseau fournira, ce que l'on connoîtra par la jauge. On suppose que la distance de la cuvette au réservoir est de 300 toises: on donnera (a) La pente une pente (a) ordinaire à la conduite dans toute sa longueur; ordinaire qui & dans les 10 derniéres toises du contresoulement, on mettra ces pour 100 des tuyaux de plomb ou de fer, ceux de grez entourés d'une toiles, de-bonne chemise n'ayant pû résister. L'eau qui a une pente de 6 mande 6 pou. ces pour 300 pouces & autant de charge, montera les 3 pieds, & tombera toises; & dans le réservoir B, ce qui a été exécuté plusieurs sois : c'est de du batardeau cette maniére qu'on fait remonter l'eau au-dessus de sa source.

est de 2 poucst élevée haut que le re 6 pouces à l'eau.

Les mêmes difficultés ne se rencontrent pas pour conduire d'un piedplus l'eau dans les Jardins. Le terrein y est ordinairement dressé, réservoir, il & bien que le réservoir soit dans la campagne ou dans le parc, restera enco- les conduites descendent toujours en pente douce, plus tôt pour donner que de remonter. On se servira dans les eaux forcées de tuyaux plus de chasse de fer, de plomb ou de bois, suivant le pays, & même de grez bien conditionné, pourvû que la chûte ne passe pas 15 à 20 pieds. Les conduites étant parvenues jusqu'aux bassins, on y fera un regard pour loger un robinet de cuivre de groffeur convenable au diamétre de la conduite. On soudera ensuite une rondelle ou collet de plomb un peu large autour du tuyau & dans le milieu de l'endroit du corroi ou massif du bassin où il passe, afin que l'eau ainsi arrêtée par cette plaque, ne suive point le long du tuyau pour chercher à se perdre. Cela se doit entendre de tous les tuyaux, tant des eaux forcées que des décharges qui traversent les corrois & massifs d'un bassin. Quand ce sont des tuyaux de fer, on les pose de manière qu'une de leurs brides soit dans le milieu du corroi, ce qui sert de rondelle.

> On doit toujours faire passer les tuyaux à découvert sur le plafond d'un bassin, & jamais les ensoncer dedans, asin de remédier plus aisément aux fautes qui surviennent. On a encore la précaution dans les piéces d'eau un peu profondes de poser les conduites sur des treteaux de charpente qui les élevent à moitié de profondeur, pour n'être pas obligé, lorsqu'il survient des fautes à une conduite, de vuider une piéce entié-

rement.

Dans le centre du bassin à l'endroit même où doit être le jet, on soudera sur la conduite untuyau montant appellé sou-

QUATRIEME PARTIE. CHAP. VII. che, au bout duquel on foudera encore un écrou de cuivre sur lequel se visse l'ajutage. Cette vis doit toujours être un peu au-dessus de la superficie de l'eau, tant pour faire sortir les ordures plus aisément que pour faire connoître si l'ajutage ne fait point l'eau. Il faut que cette souche soit du même diamétre que la conduite; si elle étoit retrécie, elle augmenteroit le frottement, & retarderoit la vîtesse & la hauteur du jet. A deux pieds environ par-delà la fouche, on coupera le tuyau & on le bouchera par un rampon de bois de chêne avec une rondelle de fer chassée à force au bout du tuyau, ou par un tampon de cuivre à vis que l'on y soudera. Ces tampons, quand il y a des ordures, facilitent le moyen de dégorger une conduite. Si le bassin ou la piéce d'eau a de la profondeur, on fera passer la souche du jet dans un fourreau de pierre. Cela sert à l'entretenir bien droite, afin que le jet ne vacille point en jouant, & qu'un bateau (s'il y en a un) ne renverse point la fouche dans l'eau.

On conduira les eaux de décharge dans des pierrées faites en chatières, ou dans des tuyaux de grez sans chemise, quand ces eaux vont se perdre dans quelque puisart ou cloaque; mais quand elles servent à faire jouer des bassins plus bas, on les entourera d'une bonne chemise, ou l'on y employera des

tuyaux ordinaires, comme étant des eaux forcées.

Dans les conduites de décharge, on met le tuyau qui prend l'eau de superficie ou du sond d'un bassin plus gros que le reste de la conduite, asin que l'eau se perde plus vîte. Le désaut des tuyaux de décharge est d'être toujours trop petits, & par cette raison sujets à s'engorger: le même tuyau cependant peut servir à vuider le sond & la superficie d'un bassin, en soudant sur celui du sond où est la soupape, un tuyau coudé qui prend l'eau de la superficie, & s'applatit aisément sous la bordure de gazon qui regne autour d'un bassin. Comme ces conduites ne sont point jouer ordinairement d'autres bassins, elles vont se perdre dans un puisart bâti à pierres sèches, mais dans les terres humides, l'eau gagnant le regard, ne laisseroit aucun passage à celle qu'amene la décharge, & elle ne pourroit se perdre; ainsi il saudra cimenter le regard de 4 pieds de bas, & saire une pierrée en dessous qui porte l'eau dans quelque sond.

Evitez toujours dans les conduites, les coudes, les jarrets,

& les angles droits en équerres qui diminuent la force des eaux. Quand on ne peut faire aller une conduite bien droite, & qu'il y a un tournant indispensable, ces coudes se prendront d'un peu loin pour en diminuer la roideur. On peut encore grossir les conduites dans l'endroit des coudes pour suppléer

aux obstacles qui empêchent l'eau de rouler.

Les conduites un peu longues & fort chargées demandent d'espace en espace des ventouses ou soupapes renversées pour le soulagement des tuyaux & pour la sortie des vents. On les fait ordinairement de plomb, & on les branche sur la tige de quelque grand arbre où on les attache, en observant qu'elles soient de 2 ou 3 pieds plus hautes que le niveau du réservoir, afin qu'elles ne dépensent pas tant d'eau; de cette manière il n'y a que les vents qui fortent. Quand après une pente roide, les conduites se remettent de niveau, il faut placer dans cet endroit des robinets pour arrêter cette charge. Ces robinets servent encore à mettre une conduite en décharge dans l'Hiver, ou quand il est nécessaire d'y travailler: c'est par ce moyen que l'on visite toute une conduite, & que l'on connoît la faute, sans être obligé de découvrir une conduite pendant un quart de lieue de terrein, ce qui arrive souvent quand l'eau n'est pas bien forcée.

En posant les conduites dans les Jardins, observez de caller les tuyaux avec des pierres & de les ensoncer un peu avant
en terre, comme de 2 ou 3 pieds, à cause de la gelée & crainte des voleurs: on les fera toujours passer dans les allées, & jamais dans les bois, dans les parterres & dans les boulingrins, asin
qu'on en puisse mieux connoître les fautes, & sans rien déplanter, les raccommoder plus aisément. Quand les conduires passent sous des terrasses, ou sous des chemins publics, on doit
faire une petite voûte le long dutuyau pour le visiter de tems en
tems. On aura soin, avant que de les combler de terre, d'éprouver les conduites posées nouvellement en les forçant, s'il
se peut, & les bouchant par un bout pour connoître s'il n'y a
point de fautes.

Lorsque les conduites sont éloignées dans la campagne, on ensoncera les tuyaux encore plus avant comme de 4 à 5 pieds, pour éviter le vol & la malice des Paysans. L'expérience fait connoître qu'on ne peut prendre trop de précaution dans ces

sortes de travaux dont les accidens sont si fréquens.

## CHAPITRE VIII.

# DE LA PROPORTION DES conduites avec les réservoirs & les ajutages.

L ne suffit pas d'avoir donné les différentes manières de conduire les eaux, de calculer leur vîtesse, leur hauteur, leur dépense, il convient encore de régler la proportion & la grosseur que doivent avoir les tuyaux ou conduites par rapport aux fontaines qu'on a dessein de construire dans un Jardin; c'est de cette proportion que dépend la beauté des eaux jaillissantes.

Plus les conduites sont grosses, & plus les jets d'eau s'élevent; au contraire si ces conduites sont trop menues, ou qu'elles fournissent à trop de bassins, sans avoir leur juste proportion, elles ne formeront que de petits (a) jets foibles, bas & (a) Les Fonpeu nourris. Ces conduites mêmes sont sujettes à s'engorger tainiers apaisément, & les vents trop resserrés ne trouvant pas une sortie petits jets des

assez libre, les sont crever en peu de tems.

Cette proportion dépend de la hauteur des réservoirs & de rien n'est plus fréquent la fortie des ajutages, afin que la colonne d'eau puisse mieux dans les grotsurmonter la colonne d'air qui lui fait tant d'obstacle, & que tes & les Jarla vîtesse dans les tuyaux soit égale. Le trop de frottement qui gne, d'Italie fe fait dans les conduites menues par rapport aux gros ajutages, & de Hollan-de. & aux bords des petits ajutages par rapport aux grosses conduites, a fait tenter plusieurs expériences sur lesquelles on a établi les formules suivantes qui peuvent guider dans la route que l'on doit suivre.

C'est une regle certaine que les circonférences des cercles sont entr'elles comme leurs diamétres, & que les superficies des mêmes cercles sont entr'elles en même raison que les quarrés de leur diamétre. Cette regle sert infiniment dans toutes les

formules Hydrauliques.

Les Fontainiers ont pour maxime de donner pour proportion aux conduites le quadruple de l'ajutage, c'est-à-dire, qu'ils prétendent que le diamétre d'une conduite doit être (b) qua- (b) Suivant druple de celui de l'ajutage: ce qui n'est pas exact & ne se les Principes de la Géomé-Ccciij

que la contois plus grand que le pouce,ce diamétre aura 4 pouces, & le conduite fera 16 fois plus

grand que l'ajutage.

trie, le dia-rencontre que dans le cas où le réservoir est au-dessous de 11 métre ne de-pieds par rapport à son jet; dans tous les autres cas, c'est la vroitêtre que pieds par rapport à son jet; dans tous les autres cas, c'est la deux foisplus hauteur du réservoir qui regle le diamétre de la conduite & grand, pour de l'ajutage. J'ai long-tems suivi cette erreur; croiroit-on s'éduite eût son garer en marchant avec les gens du métier? Un Géométre quarré quatre cependant doit raisonner sur d'autres principes.

On ne suit avec exactitude ces proportions qu'afin de condiamétre de server aux jets toute la hauteur où ils peuvent monter. L'expél'ajutage. Si rience que l'on a faite qu'un jet venant d'un réservoir de 52 le diametre de la condui- pieds de haut, demandoit une conduite de 3 pouces de diate est quadru-ple de celui métre, & un ajutage de 6 lignes de diamettre, peut servir-de de l'ajutage, regle, & l'on en a tiré la formule suivante. supposé d'un

## PREMIERE FORMULE.

quarré de la Connoître le diamétre d'une conduite proportionnée à la hauteur du réservoir & à la sortie d'un ajutage, pour que le jet monte à la hauteur qu'il doit avoir.

> On veut sçavoir quel diamétre aura la conduite d'un jet venant d'un réservoir de 20 pieds de haut & dont l'ajutage aura 12 lignes de diamétre, il faut faire deux regles de Trois.

#### PREMIERE REGLE.

Cherchez une moyenne proportionnelle entre le nombre 5 2 hauteur du réservoir donné par l'expérience, & le nombre 20 hauteur du réfervoir dont on cherche le diamétre de la conduite, vous trouverez par le calcul 32 environ, mettez 52 au premier terme de la regle, 32 au second en négligeant le reste de la racine, puis prenez le quarré des 3 pouces de la conduite de l'expérience qui est 9 que vous mettrez au troisiéme terme, & la regle faite, il viendra au quatriéme terme 5 28 qui font 5 ½ environ, ce qui s'écrit ainsi 52, 32::9, 5½.

## SECONDE REGLE.

Les ajutages étant connus, l'un de 6 lignes venant de 52 pieds de haut, l'autre de 12 lignes venant de 20 pieds de haut, on prendra leurs quarrés qui seront 36 & 144 que vous mettrez aux deux premiers termes de la regle, & au troisiéme 5 1/2 trouvé dans la première regle, écrivez 36, 144::5 ½, x. MulQUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VIII. 391 tipliez 5 ½ par 144, vous aurez pour produit 792 qui divisé par 36 vous donnera au quotient 22 pouces quarrés dont vous tirerez la racine; & par la plus grande approximation vous aurez 34 en négligeant un reste de 71, & vous direz le plus grand quarré contenu dans 34 est 25 dont la racine est 5, ainsi vous aurez 5 pouces pour le diamétre de la conduite du jet proposé de 12 lignes d'ajutage venant d'un réservoir de 20 pieds de haut.

Il est essentiel dans cette formule que les diamétres des ajutages, tant du jet de l'expérience que de celui demandé, soient

différens.

## SECONDE FORMULE PLUS ABREGE'E

pour résoudre la même question.

Aux réservoirs au-dessous de 11 pieds, le diamétre de la conduite doit être quadruple du diamétre de l'ajutage. Si cet ajutage a 6 lignes de diamétre, la conduite aura 24 lignes ou 2 pouces de diamétre.

Aux réservoirs au-dessous de 21 pieds, le diamétre de la conduite sera quintuple; si l'ajutage a six lignes, la conduite

aura 2 pouces & demi.

Aux réservoirs au-dessous de 41 pieds, comme de 25, 30, 35 pieds de hauteur, le diamétre sera sextuple. Quand l'ajutage aura 6 lignes, on donnera 36 lignes ou 3 pouces de diamétre à la conduite.

Lorsque les réservoirs sont au-dessous de 81 pieds, tels que de 45, 50, 60, 70 pieds de haut, la conduite aura un diamétre septuple: si l'ajutage a 6 lignes, la conduite aura 42 lignes ou 3 pouces & demi: si l'ajutage a 9 lignes, la conduite aura 5 pouces 3 lignes que l'on peut réduire à 5 pouces; à un pouce d'ajutage, la conduite doit avoir 7 pouces. On ne va pas plus loin, parce qu'il est assez rare que les réservoirs excedent la hauteur de 81 pieds.

On connoît que les jets d'eau de différentes hauteurs sont en raison des racines des mêmes hauteurs.

On veut sçavoir quel ajutage on doit donner à une conduite de 4 pouces de diamétre, dont le réservoir a 40 pieds de haut. L'expérience a fait connoître qu'un jet de 52 pieds de haut avec une conduite de 3 pouces de diamétre, demandoit un

ajutage de 6 lignes.

Suivant ce principe cherchez une moyenne proportionnelle entre 52 & 40 qui sera 46, mettez au premier terme de la
regle 46, 52:: 36 quarré des six lignes de l'ajutage qu'a donné l'expérience, est à x. Faites le calcul à l'ordinaire, & vous
trouverez environ 40; mais comme on désigne une conduite
de 4 pouces, il saut prendre le quarré des 3 pouces de l'expérience qui est 9, & le quarré de 4 pouces qui est 16, en disant 9,
16:: 40 quatriéme terme de la regle ci-dessus est à x. Il viendra 71 au quotient dont on extraira la racine qui est 8 lignes
environ pour l'ajutage demandé; ce qui revient à la formule
ci-dessus où il est dit que dans les jets qui viennent de réservoirs au-dessous de 41 pieds, le diamétre de l'ajutage doit être
sextuple de celui de la conduite; l'ajutage a ici 8 lignes, 6 sois
8 sont 48 lignes ou 4 pouces, qui est le diamétre de la conduite.

Quand on veur tirer plusieurs jets d'un même réservoir, il n'est pas nécessaire de faire autant de conduites que des jets; une ou deux suffiront, pourvû qu'elles soient assez grosses pour fournir à toutes les branches de ces jets, de manière qu'ils jouent tous ensemble à leur hauteur, sans faire baisser les autres.

# QUATRIE'ME FORMULE.

Plusieurs branches ou tuyaux étant déterminés pour leur diamétre; trouver celui de la maîtresse conduite où ils doivent être sondés, de sorte qu'il passe la même quantité d'eau dans les uns que dans les autres.

Si quatre conduites de 3 pouces de diamétre sont nécessaires pour pour

QUATRIEME PARTIE. CHAP. VIII. pour distribuer l'eau aux fontaines d'un Jardin, sans être obligé de tirer du réservoir quatre tuyaux séparés, on réunira l'eau qui doit passer dans les quatre en une principale conduite, & l'on ne fera que souder dessus, des (a) branches ou four- (a) Un petit ches vis-à-vis des bassins qui doivent en être sournis; il s'agit tuyau soudé de sçavoir quel diamétre on donnera à cette maîtresse con-s'appelle duite.

Supposé que vous ayez quatre fourches de 3 pouces chacu-branche. ne, quarrez les diamétres qui font 9 pouces en superficie, ajoutez la somme des quatre superficies qui sont 36, il faut en extraire la racine quarrée qui est 6, ce sera le diamétre de la maîtresse conduite sur laquelle seront soudées les quatre sourches de 3 pouces, & il passera autant d'eau dans la grosse que dans les quatre autres.

Si l'on avoit onze tuyaux ou branches à fouder sur une conduite, sçavoir, deux tuyaux de 6 pouces, trois de 4 & six de 2 pouces, quarrez tous ces nombres qui vous donneront 72, 48, 24, ajoutez ces sommes qui monteront à 144 lignes dont vous tirerez la racine quarrée qui est 12 lignes, ce nombre sera le diamétre requis de la principale conduite qui contiendra seule autant d'eau qu'il en passe dans les onze tuyaux ensemble.

Pour épargner la dépense, on peut encore diminuer le diamerre d'une conduite après une fourche. Si d'une conduite de 8 pouces de diamétre on veut tirer un tuyau de 4 pouces pour le premier bassin, quel diamétre doit avoir cette conduite de 8 pouces après la fourche? Quarrez le diamétre 8 qui fait 64, quarrez encore le diamétre 4 du petit tuyau qui fait 16, ôtez le petit nombre du grand, il restera 48 dont il faut tirer la racine quarrée; mais comme ce nombre 48 n'est pas un nombre quarré, prenez celui qui en approche le plus qui est 49, dont la racine est 7, ce sera le diamétre cherché; ensorte que la conduite de 8 pouces ayant fourni la fourche de 4 pouces, diminuera d'un pouce & n'aura plus que 7 pouces de diamétre dans toute sa longueur jusqu'à la fontaine qu'elle doit fournir.

S'il y avoit plusieurs sourches à tirer d'une maîtresse conduite, Planche \*\*\* on pourroit en diminuer le diamétre après chaque fourche : en voici un exemple, la maîtresse conduite A aura 6 pouces de diamétre en sortant du réservoir, & ira fournir une premiére fourche de 3 pouces de diametre dont le quarré est 9, ôtez ce

 $\mathbf{D} d d$ 

nombre 9 de 36 quarré de la grosse conduite, il reste 27: le plus grand quarré qu'il y ait en 27 c'est 25, dont la racine est 5, ce sera le diamétre qu'aura la conduite après la première sourche. On suppose que 20 toises plus bas on ait à sournir une seconde sourche de 2 pouces de diametre, on sera le même calcul, en disant qui de 25 ôte 4 quarré de la sourche de 2 pouces, il reste 21 dont le plus grand quarré qui en approche est 16 dont la racine est 4; ce sera le diamétre que la maîtresse conduite aura jusqu'au dernier batsin.

On peut aboutir ces tuyaux, s'ils sont de ser, par des colets de plomb qui seront les raccordemens des gros avec les petits, si c'est du grez ou du bois, le raccordement sera de même; s'ils sont de plomb, l'opération est encore plus aisée; mais quand il s'agit de raccorder une conduite de 6 pouces sur une de 3, il saut un tambour triangulaire sait d'une table de plomb

dont on forme un tuyau que l'on foude par-dessus.

Lorsqu'une conduite fournit à un plus grand nombre de fourches, ainsi que celle que l'on voit dans le canal au bas de la grande cascade de S. Cloud, ou bien les deux qui sournissent les grilles d'eau au dessus de l'Orangerie, la grosse conduite ne doit point diminuer après chaque fourche, au contraire il est nécessaire qu'elle conserve son diametre jusqu'au bout, afin que les jets soient fournis également & montent à la même hauteur. Il ne faut point alors calculer le quarré de chaque fourche pour que le gros tuyau puisse contenir autant d'eau que toutes les fourches ensemble; dans ces sortes de bassins on n'a d'autre dessein que de former de gros bouillons peu élevés, & les conduites ne doivent garder aucune proportion entr'elles. Il y a 12 jets dans le canal de la cascade dont les tuyaux ont 3 pouces de diamétre chacun, & l'on trouvera dans la somme de ces quarrés 108 pouces, dont la racine est 10 qui devroit être le diamétre de la principale conduite, si l'on avoit voulu qu'il y passat autant d'eau que dans les douze. On a donné seulement 8 pouces à la maîtresse conduite, asin qu'elle sût plus grosse que les branches, pour les mieux nourrir.

Fig. C. S'il se trouve un cordon de jets à sournir autour d'un bassin pour y faire jouer des Dauphins, des Tortues ou des Grenouilles placés aux 8 angles d'un octogone, il saut nécessairement calculer les huit tuyaux qui portent l'eau à ces animaux : on les

Fig. B.

OUATRIEME PARTIE. CHAP. VIII. 395 suppose ici chacun d'un pouce & demi de diamétre; quarrez un pouce & demi ou 18 lignes qui vous donneront 324 lignes quarrées, ajoutez cette somme 8 fois, le quarré en sera 2592, dont la racine est 50 lignes qui font un peu plus de 4 pouces. On donnera donc 4 pouces de diamétre aux conduites de chaque cordon, mais la maîtresse conduite & le tambour qui les fournissent, auront 6 pouces de diamétre, asin que leur quarré 36 soit égal à peu près à celui des deux conduites du cordon

qui fait 4 fois 4 font 16 & doublé donne 32 pouces.

Un jet placé au milieu d'un chandelier soutenu par quatre Fig. D. Dauphin qui jettent des jets dardans moins hauts & moins forts que celui du milieu, demande deux conduites tirées de la grosse, pour faire jouer séparément le jet & les Dauphins. Fig. H. Le raccordement s'en fera au-dessus du regard où seront pla. (a) Comme cés les robinets, ainsi qu'il se voit dans la figure D. Supposé la onne juge de maîtresse conduite E de 4 pouces, on aura 16 pouces en super-la vitesse des ficie; les deux branches F & G de 2 pouces  $\frac{1}{2}$ , font chacune 6 multipliant la pouces & +, & pour les deux, 12 pouces & demi. Ainsi la superficie de la base d'un grosse conduite É dominera encore les deux F & G; la con-tuyau par sa duite F passera à côté du tambour H ou marmite pratiqué pour hauteur, perrecevoir l'eau des quatre Dauphins, ou entrera dans son milieu, ilimporte peu ce qui est indissérent, parce que son eau ne sera point mêlée. qu'il soit plus L'autre conduite G apportera son eau dans le tambour H, & gros dans son milieu que ne perdra point (a) sa force pour entrer dans un vase plus lar-dans le reste ge qui étoit nécessaire pour la distribuer aux Dauphins par qua- de sa lon-tre tuyaux égaux d'un pouce & demi chacun, dont les ajuta- a fait dire en ges auront une égale sortie, & convenable au jet du milieu & plusieurs enà la grandeur de la piéce d'eau; on n'y cherche point d'autre pour éviter proportion. L'égalité des ajutages & des tuyaux est ce qu'on les frottedoit observer en pareil cas pour que les jets montent à la mê-mens, on pourroit teme hauteur. nirlestuyaux

Il y a des gerbes formées par deux conduites, c'est lorsque plusgros dans les coudes, l'on veut que le jet du milieu s'éleve au-dessus des autres en for- jarets, robime d'aigrette, alors la conduite qui fournit le jet, entrera dans nets, ce qui la fouche au milieu du gros tuyau, ou dans le tambour, s'il y en diminuer l'éa un, & se joindra au gros tuyau par un raccordement de sou-lévation des dure, ainsi que la figure I le démontre, il faur toujours que les jets, serviroit deux conduites soient s'acrés de la la liste de la contraire à deux conduites soient séparées, à cause de leur différente hau- la maintenir. teur. Telles sont les deux gerbes de la place de S. Pierre à Ro-Fig. 1.

Dddii\*

me qui fournies par deux ruisseaux, vont continuellement, & iettent beaucoup d'eau avec un jet qui s'éleve plus haur que les autres en forme d'aigrette. L'obélisque de Versailles est de même : il est composé de trois cordons de tuyaux qui ont chacun leur conduite & leur réservoir séparé, & montent à trois

étages de hauteur.

Îl n'est pas nécessaire, comme le prétendent les Fontainiers, que l'eau d'une grosse conduite force celle qui passe dans les tuyaux des branches pour lui donner de la chasse & de la poussée : il suffit que la même quantité d'eau y passe. Ces Fontainiers prétendent encore que dans les eaux de décharge, les conduites doivent diminuer de diamétre de 100 toises en 100 toises pour réveiller l'eau & lui donner de la force. Un (a) Le Com-Auteur (a) Allemand pense tout autrement : il veut, pour épargner la dépense, qu'on puisse diminuer le diametre d'une conduite, de la moitié de celui de la fouche jusqu'auprès du regard où est le robinet, & que cette diminution n'arrête point le bel effet des eaux, pourvû que l'on observe dans les 7 ou 8 toises au-dessus du robinet jusque dans la souche du jet & dans l'ajutage, la proportion convenable à la hauteur du réservoir. Le même Auteur ajoute qu'un tuyau, qu'une soupape de trois pouces, peut convenir en sortant d'un réservoir, sur une conduite de six pouces, & nourrira le jet aussi-bien qu'une grosse conduite & qu'un soupape de six pouces.

Le meilleur parti qu'on puisse prendre entre le sentiment des

Fontainiers, & celui de cet Auteur, est de continuer le même diamétre d'une conduite depuis le réservoir jusque sous le jet, (b) Celapa- pourvû qu'elle ne fournisse qu'un seul bassin. Si elle sert à plurost un peu sieurs, on la diminuera de grosseur après chaque branche, suiprincipes ci- vant les observations ci-dessus, de manière que toutes les eaux dessus énon-jouent ensemble, sans qu'un jet en fasse baisser un autre. On cés, qu'on ne doit avoir é- est sûr dans une conduite ainsi continuée dans toute sa longard dans le gueur, ou diminuée avec proportion après chaque fourche, calcul de la qu'il y a moins de frottement, & que les verts y passent mieux. caux qu'à la Je voudrois encore qu'on observat de faire le diametre de la superficie de foupape plus grand de deux pouces que celui du tuyau de desla base d'un ruyau multi- cente dont le haur seroit sait en (b) entonnoir. Ce moyen pliée par la donneroit un plus grand passage à l'eau, & éviteroit le frottehauteur per-pendiculaire. ment qui se fait dans le trou d'une soupape trop étroite. L'ex-

te de Wahl.

OUATRIEME PARTIE. CHAP. VIII. périence m'a fait connoître dans deux soupapes que j'ai fait souder dans le même réservoir, l'une de 8 pouces avec un entonnoir sur une conduite de ser de 6 pouces, & l'autre de 6 pouces sans entonnoir sur une pareille conduite, que l'eau bouillonnoit plus vivement & se débitoit plus vîte par la soupape de 8 pouces que par celle de 6, quoique les descentes, les conduites, les sorties sussent égales.

Les ajutages ou ajoutoirs sont des cylindres de cuivre qui se vissent sur leur écrou que l'on soude au bout d'un tuyau montant appellé souche, dont il a été parlé dans le Chapitre pré-

cédent.

Il y a deux sortes d'ajutages, les simples & les composés. Les ajutages simples sont ordinairement élevés en cône, & percés d'un seul trou.

Les composés sont applatis en dessus & percés sur la platine de plusieurs fentes ou d'un faisceau de tuyaux qui forment

des gerbes & des girandoles.

Plusieurs Auteurs (a) prétendent que les ajutages simples (a) Traité du percés d'un seul trou sur une platine de cuivre, causent moins mouvement de frottement & de résissance aux bords, que ceux qui sont des eaux par Mariotte, p. élevés en cône. Ils demandent encore que la platine de ces 336 & 337. ajutages n'ait que 2 ou 3 lignes d'épaisseur, afin que le frotte-Traité de l'ément soit moindre. Ce frottement est si effectif, qu'on remar-lévation des que qu'un jet fortant d'un gros ajutage, s'éleve fouvent plus caux par le haut, que lorsqu'il sort d'un petit, quoique ces deux ajutages Wahl, p. 20 soient fournis par le même réservoir & la même conduite, & 21. sans trop s'écarrer des proportions ordinaires: cette élévation n'est sûrement dûe qu'à la diminution du frottement.

Parmi les ajutages composés, il y en a de bouchés dans le milieu, & d'ouverts tout alentour que l'on appelle ajoutoirs à l'épargne : on prétend qu'ils dépensent moins d'eau que les autres, & que le jet en paroît plus gros. On leur fait prendre encore plusieurs figures, comme de gerbes, de pluies, d'éventails, foleils, girandoles, bouillons; on en voit de percés de plusieurs trous ou fentes placés à l'opposite l'un de l'autre, ou bien on y soude plusieurs petits ajutages, dont l'eau se réunit pour former une gerbe. Souvent pour les bouillons on se contente d'aboutir le tuyau de plomb, de l'arrondir, & de le percer le plus proprement qu'il est possible. On fait encore quel-

D d d iii

quefois passer l'eau par-dessus le jet pour le noyer & le faire paroître plus gros & blanc comme la neige, mais il perd beaugoup de sa hauteur. De toutes ces formes d'ajutages je présérerois pour la commodité ceux qui n'ont qu'une sortie, & qui
sont élevés en cône. Ils ne sont pas si sujets à se boucher que
ceux qui sont percés sur une platine; & l'eau en sort plus nette & sile plus haut. A l'égard de la dépense je la crois à peu
près égale.

Les ajutages à l'épargne & ceux qui sont percés de plusieurs trous sur une platine, sont difficiles à mesurer. Les formules

suivantes serviront à en calculer la sortie.

# CINQUIE'ME FORMULE.

Calculer la sortie des jets à l'épargne.

Pour toiser une zone ou intervalle de jour entre deux cer-

cles concentriques, suivez la formule suivante.

Fig. K.

L'ajutage K est supposé de 4 pouces de diamétre: mesurez seulement les 2 pouces qui occupent le milieu & les 4 lignes de jour par où l'eau sort, en négligeant les 20 lignes de plein qui sont sur les bords de l'ajutage, lesquelles 20 lignes sont inutiles dans l'opération. Multipliez 2 pouces 4 lignes par eux-mê-

|     |        |     | •      |                                |    |        | •                                                      |
|-----|--------|-----|--------|--------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------|
| 2   | pouces | 4   | lignes |                                | 5  | ponces | 5 lignes                                               |
| 400 |        | 9 8 |        |                                | 2. |        | $   \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| -   | pouces |     | lignes | quarrées.                      | 4  |        | 3 superf. du gr. cerele.                               |
| 2   |        |     |        |                                |    |        |                                                        |
| 4 2 |        | 7   | lignes |                                |    |        |                                                        |
| 3   | pouces | 7   | lignes | superficie du<br>petit cercle, |    |        |                                                        |

mes pour avoir le quarré s pouces s lignes, dont yous prendrez la moitié & les deux septiémes pour avoir la superficie qui fera de 4 pouces 3 lignes. Il faut ôter la superficie des 2 pouces, qui se trouve par le calcul être 3 pouces 2 lignes, de la superficie du grand cercle qui est de 4 pouces 3 lignes; ce qui restera 1 pouce 1 ligne ou 145 lignes

# OUATRIEME PARTIE. CHAP. VIII. 399

quarrées, sera la superficie de la zone ou intervalle de jour par où l'eau passe. 4 pouce 3 lignes

3 2

1 pouce 1 ligne quarrée.

Toisé des 2 lignes de jour de l'ajuta ge.

## SIXIE'ME FORMULE.

Calculer les ajutages séparés & soudés sur une platine, pour former une gerbe.

Soit la gerbe L composée de 10 ajutages séparés qui ont Fig. La chacun 3 lignes de diamétre, prenez la superficie d'un de ces ajutages qui est environ 7 lignes, multipliez 7 par 10 qui vous donnera 70 lignes quarrées pour les dix ajutages, lesquelles sont à peu près un demi pouce d'eau quarré & forcé. Ces sortes de gerbes sont assez fournies d'eau, & dépensent moins que les ajutages à l'épargne, & que les gerbes suivantes.

# SEPTIE'ME FORMULE.

Calculer une gerbe percée de plusieurs fentes opposées les unes aux autres.

Si la gerbe M de 4 pouces de diamétre est composée de Fig. M. plusieurs fentes opposées les unes aux autres, telles que la figure le démontre, & toujours percées suivant la trace de différens cercles, on examinera si ces sentes sont percées suivant une ligne circulaire, alors elles feront chacune une portion de couronne. Il faudra prendre le diamétre des deux cercles qui composent une de ces couronnes, comme ici 36 lignes pour le grand & 35 pour le petit cercle. Suivant la figure Fig. N. N vous formerez un secteur (a) tel que O P Q qui borde les (a) Secteur extrêmités d'une des couronnes. Vous chercherez la superfi- est une partie cie du grand cercle RS suivant le rapport de 14 à 11 qui terminé par fera 1018 lignes  $\frac{2}{7}$ , & pour le petit cercle TV, 962 lignes deux rayons qui ne font ¿. Cette opération étant faite 36 1296 pas une ligne on prendra avec le rapporteur 36 le nombre de degrés du secteur

OP Q qui a été trouvé de 20

degrés, & par une regle de proportion vous mettrez au 36 1296 36 11 216 1296 108 1296 1296 14256

|                               | 400  | _           | RAITE'       | D      |
|-------------------------------|------|-------------|--------------|--------|
|                               |      |             | grand Cercle |        |
|                               | 2    | 42567       | 1018 4       | 2 7    |
|                               | x    | **          | • •          | 1      |
|                               | 35   | •           | 1225         |        |
|                               | 35   |             | 11           |        |
| (a) Ce grand                  | 175  | - •         | 1225         |        |
| ecteur & le<br>etit qui suit, | 105  |             | 1225         |        |
| ont partie                    | 1225 | -           | 13475        |        |
| Cecteur O P                   |      | 8257        | petit Cercle |        |
|                               | ž    | -           | 962 7 1      |        |
|                               |      | * * * * * \ | 14.          | •      |
|                               |      |             |              |        |
|                               | 360, | 1018,       | :: 20, X     |        |
|                               |      |             | 2            |        |
|                               |      |             | - loon gra   | nd set |

|       | 12                 |                                                |
|-------|--------------------|------------------------------------------------|
| 1018  | 23 0               | $\frac{90}{4}$ grand selleur $\frac{200}{360}$ |
| 20    | 2¢3,               | φ > 56 ½00<br>360                              |
| 20360 | <b>3</b> \$\$      | φ 5                                            |
| 20,00 | 34                 | 3                                              |
| 360,9 | 62 :: 20           | , X                                            |
|       | l r                |                                                |
| 962   | 12/6               | op petit solleur                               |
|       | 7 d 2 4            | φ 53 160<br>53 360                             |
| 20    | 4727               | φ(), 369                                       |
| 19240 | 36¢                |                                                |
|       | 38                 |                                                |
|       | 56 ±               | 3                                              |
|       | $53^{\frac{1}{2}}$ | 10                                             |
|       | 2                  | 30                                             |
|       | 5                  | ) ~                                            |
|       |                    |                                                |

3 trou du milieu

68 lignes quarrées

30

20

premier terme 360 degrés valeur du cercle entier; au second 1018 lignes en négligeant les restes; & au troisiéme terme, 20 degrés. La regle vous donnera 56 lignes + environ pour la superficie du grand (a) fecteur PRS; yous chercherez de la même maniére la superficie du petit secteur PTV qui sera de 53 lignes - environ, vous ôterez cette derniére valeur de la grande, & il restera 3 lignes quarrées pour la superficie de la portion de couronne RSTV. Multipliez enfuite cette portion de couronne qui est égale aux autres, par le nombre qu'il y en a dans la même rangée qui est ici 10, c'està-dire 3 par 10, ce qui donnera pour le total de la sortie des dix portions de couronne 30 lignes. Pour les deux autres rangées, vous ferez de pareilles opérations: supposé que vous trouviez 20 lignes pour les 10 couronnes de la seconde rangée, & 15 lignes pour les 10 autres couronnes de la troisième & dernière rangée, ajoutant ces trois sommes ensemble, vous aurez 65 lignes quarrées pour la fortie des 30 portions de couronne. Pour l'ouverture du milieu qui a 2 lignes de diamétre, la superficie en sera de 3 lignes 2 points, yous trouverez en tout 68 lignes



ou de, me gra res calc Enforcées form I

P com

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. VIII. 401 gnes quarrées pour la fortie de toutes les ouvertures de cette gerbe, dont le calcul vient d'être suivi d'un bout à l'autre.

Si les fentes de la même gerbe M offrent des quarrés longs appellés Parallelogrames, il fera plus aisé d'en connoître la sortie; mesurez un des parallelogrames qui a 2 lignes supposé de longueur sur une de large, multipliez 2 par 1, ce qui donnera 2 lignes, lesquelles multipliées par le nombre des parallelogrames de la première rangée qui est 10, sont 20 lignes quarrées de superficie. La seconde rangée de sentes n'a pour

chacune qu'une ligne sur une ligne, qui donne une ligne qui multipliée par 10 donne 10 lignes quarrées; & la troisséme rangée de sentes n'a pour chacune qu'une ½ ligne sur une ½ ligne qui donne un ¼ de ligne qui multiplié par 10, compose 2 lignes ½: ces trois sommes jointes ensemble donnent 32 lignes ½ quarrées & sorcées avec les trois lignes pour l'ouverture du milieu; le tout revient à 35 lignes ½ quarrées.

Si l'on vouloit sçavoir l'eau que dépenseront par heure & par jour, les sorties connues de ces trois gerbes, pourvû qu'on connoisse la hauteur de leur réservoir, on auroit recours aux formules précédentes, en comparant cette hauteur du réservoir & la sortie totale de l'ajutage d'une de ces gerbes, avec un autre jet dont on connoît la dépense & la hauteur du réservoir.

Les animaux qui jettent de l'eau sur les bords des bassins, ou que l'on place parmi les ornemens des bussets & des cascades, forment ordinairement des grisses ou lames d'eau de forme d'un quarré long qui se mesureront comme des parallelogrames, c'est-à-dire, la largeur par la hauteur. Si ces ouvertures sont rondes, ce seront alors des ajutages ordinaires que l'on calculera pour en connoître la sortie suivant la manière usitée. Ensin si les lames d'eau qui sortent de ces animaux étoient percées en portions de couronne, on les mesureroit suivant la formule précédente.

Il est encore essentiel, pour l'effet des eaux, que les ouvertures des robinets & des soupapes soient proportionnées au

diamétre de la conduite, en observant que par le trou ovale de la canelle & du boisseau du robiner, & par l'ouverture circulaire de la crapaudine d'une soupape, il passe presque autant d'eau que par l'ouverture circulaire du tuyau. Il y a plusieurs sou à potence, à deux ou trois eaux, ensorte que sermant un jet ils en ouvrent un autre. Dans les eaux extrêmement forcées qui pourroient faire sauter les robinets, on les arrête par-dessous par un boulon avec une clavette. Quand ces robinets sont placés près du bassin, ils doivent avoir pour ouverture au moins les deux tiers du diamétre de la conduite, & ils seroient encore mieux, s'ils lui étoient égaux. Lorsque les robinets sont éloignés du bassin, ils peuvent avoir un tiers de moins d'ouverture que la conduite.

Pour obvier à l'étranglement de l'eau dans le passage des robinets & des soupapes, on pourroit donner un diamétre plus grand à la conduite dans l'endroit où se place le boisseau des robinets & la boëte des soupapes. La même précaution sera encore prise dans les coudes des conduites, lesquels res-

serrent infiniment la force de l'eau.

Ces fortes de ménagemens sont réservés à la prudence & à l'intelligence d'un Fontainier, & encore plus à l'œil d'un Maître qui aura acquis la connoissance nécessaire dans l'Hydraulique.



## CHAPITRE IX.

DIFFERENTES CONSTRUCTIONS des Bassins, Cascades, Buffets d'eau, Réservoirs.

A place la plus ordinaire d'un bassin est l'extrêmité ou le milieu d'un parterre en face d'un bâtiment; il n'est pas moins bien placé dans un potager, dans une orangerie : on peut encore pratiquer des bassins dans les bosquets, & c'est un double agrément; les eaux y sont comme dans leur centre, la verdure des arbres leur sert de fond & fait valoir la blancheur de l'eau; leur gazouillement & leur murmure frappent davantage l'oreille par le repos & l'écho qui regnent dans ces lieux.

Il ne faut point placer les fontaines si près des bâtimens, parce que dans l'Eté il s'éleve de l'eau des vapeurs corrompues, qui peuvent communiquer à l'air une malignité capable de nuire à la santé, joint à ce que ces vapeurs causent une humidité très-grande aux murs d'un bâtiment, laquelle peut gâter les peintures & les meubles du dedans. On a encore l'incommodité des infectes & d'entendre la nuit croasser les grenouilles & les crapaux. Toutes ces raisons empêchent présentement d'entourer les maisons de campagne de fossés d'eau, comme l'on faisoit autrefois, & sont causes que l'on a mis à (a) S. Maur, sec ou comblé ceux de plusieurs (a) Châteaux.

La forme des bassins est ordinairement circulaire; cependant il y ena d'octogones, de longs, d'ovales & de quarrés. Quand ces bassins passent une certaine grandeur, on les appelle piéces d'eau, canaux, miroirs, viviers, étangs & ré-

fervoirs.

Pour l'étendue des bassins, il est assez difficile de la fixer précisément; plus ils sont grands, mieux ils sont, au lieu que leur petitesse fait un fort mauvais effet. Ces deux extrêmités de construire un petit bassin dans un grand lieu, ou d'employer la meilleure partie d'un terrein dans une grande pié-

Eeeij

Rambouillet

ce d'eau, doivent être également évitées par l'Architecte

des Jardins.

Beaucoup de gens prétendent que la grandeur d'un bassin doit être proportionnée à la hauteur du jet, afin que l'eau poussée en l'air, quoiqu'agitée par le vent, ne passe pas les bords du bassin, & y retombe sans mouiller l'allée du tour. C'est en quoi ils se trompent: en esser pour peu qu'un jet soit élevé, quoique dans un grand bassin, le vent enlevera toujours l'eau, & la portera très-loin; c'est une expérience incontestable: l'on convient avec eux qu'il est aussi désagréable de voir un petit \* jet dans un grand bassin, que d'en voir un \*\* très-gros & très-élevé dans un petit bassin. Il faut qu'il y ait quelque sorte de convenance entre le jet & le bassin; mais on ne peut déterminer de juste proportion de la grandeur des bassins par rapport aux jets, cela dépend de la chûte & de la force des eaux, ou de l'espace que le terrein donne pour la construction de ces piéces.

A l'égard de la profondeur des bassins, elle est ordinairement de 15 à 18 pouces, ou de deux pieds tout au plus, moins ils sont creux, plus l'eau est belle: cette prosondeur est suffisante pour y puiser avec les arrosoirs, & pour garantir le fond d'un bassin dans les grandes gelées. On l'augmente quand ils doivent servir de réservoirs, ou qu'on y veut nourrir du poisson, comme il se pratique dans les grands bassins, canaux, & piéces d'eau; & pour lors ils doivent avoir 4 à 5 pieds de creux; c'est assez pour y contenir beaucoup d'eau en réserve, pour que le poisson s'y éleve, & pour y porter un bateau destiné au plaisir de la pêche: l'on est souvent obligé d'y en avoir un quand il y a des jets dans le milieu d'un canal, pour aller dévisser l'ajoutoir, & ôter les ordures qui em-

pêchent l'eau de faire son effet.

On observera surtout de ne pas donner aux canaux ou aux réservoirs plus de 4 à 5 pieds de prosondeur. Il est dangereux qu'ils en ayent davantage, comme de 8 à 10 pieds; on a vû arriver tant d'accidens à des personnes qui en se promenant, sont tombées dans des bassins très-creux, & qui s'y sont noyées,

<sup>\*</sup> Comme le petit jet du grand bassin du Palais Royal.

\*\* Comme celui du second parterre vis-à-vis de la principale saçade de Trianon.

que l'on doit y faire une sérieuse attention. Une chose faite pour le plaisir & l'ornement d'un Jardin, doit-elle dans la suite

causer quelque peine?

Pour construire un bassin, ensorte qu'il tienne bien l'eau, (a) on ne sçauroit y apporter trop de précaution; l'eau de sa nature cherche toujours à couler, & par sa pesanteur dans un bassin, est sujette à passer par la moindre petite sente, qui augmente toujours de plus en plus. Si l'on manque à bien saire cet ouvrage du premier coup, il est très-difficile d'y revenir. Il y a des bassins où l'on a travaillé à plusieurs reprises, sans pouvoir presque y faire tenir l'eau, faute d'avoir été bien saits d'abord. Ce travail, outre qu'il demande beaucoup de soin & d'habiles Ouvriers, exige encore l'emploi de bons matériaux; ce qu'on expliquera dans la suite.

Avant que de dire comment on construit les bassins, il faut distinguer les dissérentes manières dont on peut se servir. Nous en avons de quatre sortes, sçavoir en terre glaise, en ciment,

en plomb & en terre franche.

Commençons par les bassins de glaise, comme les plus en

usage.

La place étant tracée sur le terrein, avant que de la saire fouiller, reculez & agrandissez cette trace de 4 pieds au-de-là, c'est-à-dire, augmentez le diamétre de 4 pieds de chaque côté, qui sont 8 pieds en tout. Le bassin n'en deviendra pas plus grand, parce que cette augmentation de 4 pieds sera remplie, & occupée par les murs & les corrois du pourtour, en donnant un pied de large au mur de terre, 18 pouces au corroi de glaise, & autant au mur de (b) douve. On creusera aussi pour le sond ou plasond du bassin, 2 pieds plus bas que la prosondeur qu'on lui voudra donner: ces 2 pieds de souille seront pareillement occupés par le corroi de glaise, qui doit avoir (c) 18 pouces d'épaisseur, & les autres 6 pouces seront

(b) C'est ainsi qu'on appelle le mur qui soutient l'eau, que quelques - uns

nomment mur d'eau ,ou mur flotant.

Eeeiij

<sup>(</sup>a) Les Fontainiers disent qu'un bassin doit tenir l'eau comme un pot, ou qu'il doit être bien étanche.

<sup>(</sup>c) Il y a des Fontainiers qui ne donnent que 15 pouces d'épaisseur de glaife au corroi du plafond, quoiqu'ils donnent 18 pouces au corroi du tour. C'est pour trouver quelque épargne dans la quantité des glaises qui entrent dans le plasond d'une grande pièce d'eau.

TRAITE' D'HYDRAULIQUE. pour le sable & le pavé qu'on mettra dessus la glaise. L'on veut, par exemple, faire un bassin de 6 toises de diamétre, il faut faire l'ouverture des terres de 7 toises 2 pieds de diamétre, & si l'on veut lui donner 2 pieds de profondeur d'eau, l'on creusera 4 pieds de bas. Ainsi le bassin étant achevé, reviendra toujours à la grandeur & hauteur requises de 6 toises de diamétre, & de 2 pieds de creux. La raison pour laquelle il faut absolument 18 pouces d'épaisseur au corroi de glaise entre les deux murs, est que le mur de douve étant bâti à mor-

d'épaisseur du corroi, dont il ne reste de glaise bien fraîche que 15 pouces d'épaisseur. A l'égard du mur de terre, il ne gâte jamais la glaise.

tier de chaux & sable, desséche ordinairement 2 ou 3 pouces

On fouillera ces terres à pied droit, & on les transportera, suivant ce qui a été enseigné dans le Chapitre II. de la seconde Partie. Cette souille étant faite & la place bien nette il faut y bâtir deux murs, & renfermer la glaise entre deux, afin que par ce moyen les eaux ne la délayent point, qu'elle se conserve fraîche, & que les racines des arbres voisins n'y

pénetrent pas si aisément.

Elevez contre les berges de la terre, c'est-à-dire, adossez miere, page le mur A d'un pied d'épaisseur, depuis le bas de la fouille jusqu'à fleur de terre; vous le bâtirez de moëllons, libages ou de cailloux, avec du mortier de terre, qui n'est autre chose que de la terre que vous délayerez en mortier; ce mur est appellé Mur de terre, à cause qu'il n'est bâti que pour soutenir la poussée des terres d'alentour, & afin que la terre ne desseche pas si-tôt les glaises.

Ce mur étant élevé tout autour de la piéce, & le tuyau posé qui amene l'eau, l'on y sera apporter de la glaise que l'on jettera dans le fond, & on la préparera au travail & au maniement, en la rompant par morceaux, en y jettant de l'eau de tems en tems, & la labourant deux ou trois sois sans y souffrir aucuns (la) marrons, ni ordures. Votre glaise ainsi préparée, faites-la étendre & jetter par pelletée, & ensuite (b) pétrir petit à petit de 18 pouces de hauteur, & de 7 à 8 pieds

(b) C'est ce qu'on appelle marcher la glaise à pieds nuds.

Figure prefuivante.

<sup>(</sup>a) On appelle marron un morceau massif de glaise qui n'est pas pétri, & qui fait par la suite une faute.

environ de large tout au pourtour de ce mur; l'on n'étend la glaise de 7 à 8 pieds de large que pour mettre dessus la plate-forme & les racinaux sur lesquels on bâtit le second mur B appellé le Mur de douve, n'étant pas nécessaire d'étendre d'abord la glaise dans tout le plasond d'un bassin. Mesurez 18 pouces depuis le mur de terre, & laissant cet intervalle pour

le corroi de glaise C, il faudra bâtir en de-là, le mur de douve B, qui doit avoir au moins 18 pouces d'épaisseur: & comme l'on ne pourroit pas bâtir folidement ce mur, si on le fondoit sur la glaise, il est à propos d'y pratiquer une plateforme avec des racinaux, ce qui se fait ainsi. Prenez du chevron de 3 pouces d'épaisseur, ou des bouts de planches de bateau épais de 2 pouces, & larges de 5 à 6, enfoncez - les à fleur de glaise de 3 pieds en 3 pieds, enforte qu'ils



débordent un peu le parement du mur en dedans le bassin, c'est ce qu'on nomme les Racineaux D Fig. 2. Mettez ensuite dessus de longues planches de bateau, dont deux jointes ensemble, seront de la largeur du mur, lesquelles vous clouerez ou chevillerez sur les racinaux; le tout formera la plate-forme E Fig. 2. Cet ouvrage fait, on pose dessus la première assis du mur de douve B, que l'on éleve de la hauteur de l'autre, & de 18 pouces d'épaisseur pour le moins. Dans les pièces d'eau un peu grandes & prosondes, comme il y a beaucoup de charge d'eau & de longs pans de mur, on donne 2 pieds d'épaisseur au mur

de douve, qui s'en conserve plus long-tems.

On n'élevera d'abord le mur de douve qu'à moitié de sa hauteur, supposé qu'il dût avoir 6 pieds, ce seroit de 3 pieds qu'on l'éleveroit, parce qu'il seroit trop dissicile de jetter & pétrir les glaises dans le sond du corroi, si ce mur étoit élevé de toute sa hauteur. On remplira de glaise l'espace C, Fig. 1 compris entre les deux murs, appellé le corroi, jusqu'à la hauteur du mur qu'on achevera de bâtir au niveau de l'autre, & l'on continuera de pétrir les glaises pour élever le corroi C à fleur de terre. On peut, pour faciliter le travail, pétrir les glaises sur des planches au bord du bassin, pour achever de remplir les corrois d'en-haut, asin d'éviter de les aller chercher dans le fond du bassin.

Pour travailler au plafond F Fig. 2, on remplira de glaise toute l'étendue de la pièce, pour y faire un corroi de 18 pouces de haut, en recommençant à pétrir les glaises que vous avez d'abord étendues au-delà des racinaux, & les liant avec celles du plafond qu'on couvrira de sable de ç à 6 pouces de hauteur, comme l'on voit en G Fig. 1, ce qui conservera le corroi, & empêchera le poisson de fouiller. Au lieu de ce sable, l'on peut mettre du pavé avec une aire d'un pouce d'épaisseur de chaux & ciment, ou le faire caillouter de 9 pouces de haur avec des blocailles ou pierres plates posées de champ & à sec dans le sable. C'est par ce moyen qu'on nétoiera proprement le plafond d'un bassin, & qu'on empêchera pour un tems les herbes & les roseaux d'y croître. Dans les grandes piéces on poussera la partie du plasond plus avant que de 7 à 8 pieds de large, avant que de bâtir le mur de douve, crainte que le mur étant bâti ne s'éboule, n'étant pas assez retenu par cette petite partie du plafond, dont tout le milieu est vuide, ou bien que les glaises ne s'échappent par-dessous le mur.

L'on choisira, pour bâtir le mur de douve, de bons moëllons, qui ne s'écroutent & ne se délitent point dans l'eau, ou bien des cailloux, des pierres de montagnes & de meuliére, qui rendent un ouvrage de longue durée, sans avoir la propreté des moëllons piqués, On pose de tens en tems des pierres qui tiennent toute la largeur du nur, c'est-à-dire, qui sont le parement des deux côtés, ce qu'on appelle faire Parpin; cela soutient le mur & le rend plus solide. Le mortier

qu'on

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. IX. 409 qu'on doit employer dans la construction de ce mur, pour être bon, doit être composé de sable délayé avec de la chaux, dont la dose est un tiers de chaux, & deux tiers de sable.

On demandera peut-être pourquoi le mur de douve B, ne

prend pas de fond, comme le mur de terre A. En voici la raison: si ce mur étoit assuré sur la terre, comme l'autre mur, l'eau se perdroit, & l'ouvrage de derriére deviendroitinutile, parce que le corroi F du plafond ne se lieroit point avec celui C des côtés, & que les glaises ne feroient point corps ensemble, ce qui est trèsessentiel, pour retenir l'eau dans l'angle. du mur. C'est pour cela qu'on est obligé de bâtir & d'assurer ce mur fur des racinaux & plate-formes au ni-



veau de la glaise, afin de laisser dessous une communication du plasond avec les côtés qui doivent faire masse ensemble.

On pourroit encore bâtir ce mur à pierres sèches, car le mortier, ni le gobetage n'y sont rien; ce dernier surtout étant délayé par l'eau, tombe en peu de tems. La seule épaisseur soutient ce mur bâti en l'air contre lequel l'eau bande d'un côté, & la terre qui pousse contre, en fair tout le soutient. Une preuve de ce que l'on avance, c'est qu'un Ouvrier en remaniant un corroi, quand un bassin est vuide, jetteroit le mur à bas, s'il n'avoit la précaution de l'étayer d'espace en espace, & de le ménager en y jettant doucement les glaises.

Voici une nouvelle manière de faire un bassin de glaise, laquelle remédie aux accidens qui peuvent arriver à la construc-

Fff

TRAITE' D'HYDRAULIOUE. tion des murs. Elle consiste à enfoncer le mur de terre A d'un



demi pied en D, & le mur de douve B d'un pied en E, en faisant tourner le corroi d'un pied en H, comme la Figure \*\*\* le démontre. Cette dépense peu considérable empêche que les terres ne

poussent le mur A, & que celui B ne glisse de dessus la plateforme, ce qui est arrivé plusieurs fois, quand même on donneroit 2 pieds & demi d'épaisseur au mur de douve qui par cet empatement d'un pied acquiert une espéce de fondation, & le corroi F ne perd rien de son épaisseur dans la partie de

l'angle H.

La véritable marque de la bonne glaise est d'être ferme & nullement sabloneuse, il faut qu'elle s'alonge & file en la rompant, & qu'elle paroisse grasse en la maniant. Il n'importe qu'elle soit rouge ou verdâtre, la couleur n'y fait rien : elle s'achete à la toise cube, qui compose en tout 216 pieds cubes. La toise cube doit avoir de tous sens une toise quarrée, qui fait 36 pieds en superficie. La glaise n'est chere que par les voitures & transports; il y a des pays où elle ne coûte qu'à tirer, & où il y en a trop; d'autres, où il la faut faire venir de loin & à grands frais.

On a supputé qu'un tombereau à trois chevaux peut porter 15 à 18 pieds cubes de glaise; le pied cube par expérience pesant 140 liv. les 15 peseront 2100 liv. & les 18, 2520 liv. ce qui est une assez grosse charge; suivant le calcul de 18 pieds cubes par tombereau, il en faut 12 pour porter une toise cube de 216 pieds, & 14 tombereaux \frac{1}{2}, quand ils ne portent

que 15 pieds cubes.

On fait quelquefois des bassins dans la masse de glaise ou de (a) Chantil-terre franche, en les creusant sans aucun (a) mur. Quelly, Lian- quefois on en bâtit un seulement avec un corroi qui tombe jusque sur la masse de la glaise du côté de la pente de l'eau, un talus suffit de l'autre côté ou un mur à pierres sèches pour faire monter l'eau à la hauteur requise. Quand on fouille un canal

cour, Couvances.

OUATRIEME PARTIE. CHAP. IX. sur un côteau dont la masse de la glaise suit la pente, si l'on veut tenir les bords de niveau, bâtissez à pierres sèches & sans corroi les murs par où viennent les filtrations de la terre. Ceux qui soutiennent la poussée de l'eau, seront solides, un peu épais, & renfermeront un bon corroi de 2 pieds de large qui ira jusqu'à la masse de la glaise, asin de faire une liaison avec le plasond. A l'égard des terres qui surchargent la masse de la glaise qui s'enfonce en glacis dans le plafond, il ne faut point les enlever, ni les labourer, l'eau gagnera toujours le lit de glaise qui la retiendra, à moins que la masse de glaise étant à 15, ou 20 pieds de bas, l'eau ne trouve en son chemin des terres soireuses par où elle s'échappe, avant que de gagner cette masse. Un corroi prosond jusqu'à la masse de la glaise & épais du côté de la poussée des terres, est le seul reméde qu'on puisse y apporter.

Si l'on vouloit dans la suite agrandir un bassin de glaise ou de terre franche, il n'y a rien de si facile; dans l'endroit que l'on veut augmenter, on alonge les murs & l'on incorpore les nouveaux corrois de glaise avec les anciens, remaniant leurs extrêmités qu'il faut toujours tailler en glacis, ou par éta-

ges, & jamais en ligne droite.

Les bassins de ciment sont construits d'une manière bien dissérente; l'on recule la trace du bassin, & l'on agrandit le diamètre, un peu moins qu'aux bassins de glaise; il ne saut qu'un pied 9 pouces d'ouvrage dans le pourtour, & autant dans le plasond, ce qui est suffisant pour retenir l'eau. Ainsi pour un bassin de 6 toises de diamètre, il saut saire une souille de 6 toises 3 pieds & demi, & creuser un pied 9 pouces plus bas que la prosondeur qu'on veut donner au bassin.

Commencez par élever & adosser contre la terre coupée à

pied droit le mur de maconnerie A Fig. 3, d'un pied d'épaisseur, qui prendra de fond & sera bâti de moëllons & libages avec du mortier de chaux & sable. Ce mur étant fait tout au pourtour, on commencera le massif du fond B, d'un



pied d'épaisseur, & construit des mêmes matériaux & mortier que le mur A: ensuite l'on adossera contre ce mur le massif ou chemise de ciment C de 9 pouces d'épaisseur, y comprenant l'enduit & parement. Ce massif sera fait de petits cailloux de vigne mis par lit, & de mortier de chaux & ciment, qu'il ne faudra point épargner. Tous ces cailloux ne doivent point se \*Les Fon-toucher l'un l'autre, mais s'éloigner un peu, & regorger \* de

tainiers difent mettre mortier. des cailloux à

Quand ce massif aura environ 8 pouces de large, & qu'il bouin de ci- sera continué dans toute l'étendue du plasond D , il faudra enduire le tout avec du mortier plus sin, c'est-à-dire, avec du ciment passé au sas, avant que de le délayer avec la chaux, & unir cet enduit avec la truelle. Cet ouvrage demande une grande sujétion pour ôter les pailles & les ordures qui peuvent se rencontrer dans le mortier, dont la dose est deux tiers de ciment, & un bon tiers de chaux. Il ne faudra pas faire ce mortier en jettant quantité d'eau, de peur de dégraisser la chaux; on le doit faire à force de bras.

> Le tems le plus chaud est le meilleur pour travailler aux bassins de ciment, la pluie y étant très-contraire. Quand le bassin sera sini, il faudra pendant quatre ou cinq jours de suite, froter l'enduit avec de l'huile ou du sang de bœuf, de peur qu'il ne se fende & ne se gerce; ensuite on y mettra l'eau promptement crainte du hâle.

> Le ciment a la vertu de durcir de telle manière dans l'eau, que la pierre & le marbre ne durcissent pas davantage; il fait

même un corps solide qui ne se ruine jamais.

Quand on veut garantir de la gelée les bords des bassins de ciment, après que la chemise est faite & enduite, couvrez-la d'une ceinture de moëllons piqués plaqués contre, sans y être adhérens que par un peu de mortier. Ces moëllons posés sur leur lit, se soutiendront par leur pesanteur, & ils seront joints avec du mortier de chaux & ciment, ce qui fait un ouvrage très-propre, & qui m'a souvent réussi.

Si l'on a dessein d'agrandir un bassin de ciment, on abatera tous les murs du pourtour, on fera piquer au vif le plafond, & raccorder le nouveau travail du massif avec le vieux, en le coupant en couteau & d'un peu loin, de manière que l'un se couche sur l'autre; ensuite on rechargera le tout de deux

QUATRIEME PARTIE. CHAP. IX. ou trois lits de petits cailloux mis à bouin de ciment, & l'on fera un bon enduit froté avec de l'huile, qui se raccordera avec l'enduit des nouveaux murs bâtis à l'ordinaire. Cet ouvrage réussira parfaitement, si l'on a soin dans la nouvelle enceinte de bien battre les terres avant que de commencer le massif, d'enfoncer avec un pieu les premiéres pierres de ce massif, & de laver avec du lait de chaux l'ancien massif de ciment, avant de l'incorporer avec le nouveau.

Les bassins de plomb sont un peu plus rares dans les Jardins, par rapport à la grande dépense, & au risque où ils sont d'être volés. La trace sera augmentée d'un pied seulement de chaque côté, & l'ouverture plus creuse d'un demi-pied, que la profondeur qu'on veut donner au bassin : par exemple, un bassin de 6 toises de diamétre aura 6 toises 2 pieds de souille, & un pied & demi de creux, si l'on ne le fait que d'un pied de

profondeur.

On donne un pied d'épaisseur au mur A des côtés, Fig. 4.

afin de mieux foutenir les terres, quoiqu'on ne donne qu'un demi-pied de haut à l'aire ou plafond B. On bâtit ces murs de moëllons, avec du mortier tout de plâtre, parce que la chaux mine le plomb, & fur ces murs & massifs on



assurera les tables de plomb CC, qui seront jointes l'une à l'autre avec de la foudure.

Dans les pays où la brique est commune, on pour s'en servir avec du plâtre sans chaux, en observant que les lits se trouvent de la même épaisseur du mur & du plasond.

Il ne faut pas oublier la construction des bassins faits en terre franche, ce sont les plus simples de tous, & ils ne laissent pas de se soutenir long-tems dans les pays un peu frais. On les Voyez la sipeut faire avec un seul mur du côté de l'eau, & dans la tran-gure qui est à chée derriére y couler la terre franche quand elle est délayée la page suidans un creux, tel que celui où l'on éteint de la chaux. Cette terre se raccorde avec le fond naturel qui fait masse avec les côtés, & le mur n'a pas besoin d'être bâti sur une plate-forme. F f f iii

Pour mieux construire ces bassins, faites le corroi de terre



franche de 3 à 4 pieds d'épaisseur, & enfermezle entre deux murs de 2 pieds chacun, ce qui le tient siais plus longtems, & empêche qu'une taupe, une grenouille ou un ver de terre un peu long, ne traverse

ces corrois, & n'y fasse des fautes: ces corrois au reste coûtent

peu à remanier.

Quand on fait un bassin dans des terres rapportées ou mouvantes, il faut soutenir le mur de terre de 6 pieds en 6 pieds, par des arcs-boutans ou éperons de maçonnerie, dont l'empatement ait autant de largeur par le pied, que l'éperon a de hauteur, ainsi qu'on le voit dans la Figure 6. L'on pourroit crain-



dre sans cette précaution, que le bassin ne s'affaissat. Si le sond n'étoit pas bon, on seroit des grils de charpente, des plate-sormes & pilotis, sur lesquels le plasond seroit assuré.

Il est bon de remarquer qu'en faisant le plasond d'un bassin, on doit laisser une petite pente d'un côté, pour le vuider entiérement & le nétoyer, par le moyen d'une soupape, & décharge de fond.

A l'égard du bord & de la superficie d'un bassin, il le saut tenir bien de niveau, ensorte que l'eau couvre également tous les murs, & qu'il s'entretienne toujours bien plein; ce qui est d'une grande beauté à une piéce d'eau, & de grande conséquence, pour conserver les dissérens bassins dont on vient de parler. Dans un bassin de glaise, l'eau n'étant pas assez haute, la glaise du corroi du pourtour se sèche, & fait perdre l'eau, c'est pour cela qu'on met tout autour sur les corrois & murs, une bordure de gazon de la même largeur, asin que le Soleil ne

OUATRIEME PARTIE. CHAP. IX. puisse pas si facilement en attirer l'humidité. Si c'est un bassin de ciment, l'enduit des côtés sera sujet à être gâté par la gelée, & à s'écrouter; si c'est un bassin de plomb, le Soleil le fera bouffer & écarter les foudures; car le plomb craint plus la chaleur que la gelée, & l'eau ensuite se perdra, à quoi l'on a beaucoup de peine à remédier. Le plus sûr moyen de mettre un bassin bien de niveau, est de faire venir un demi-pied d'eau dans le plafond & de se régler là-dessus. Peuton avoir un meilleur niveau que l'eau même?

De ces quatre manières de faire des bassins, celles qui coûtent le moins sont sans doute la terre franche & la glaise, où il faut avoir recours dans les grandes piéces d'eau. Ce sont aussi les plus sujertes de toutes, à se sécher & à se sendre, ce qui oblige de les remanier de tems en tems: celle qui coûte le plus, c'est le plomb, à cause de sa pesanteur & de la soudure qu'on y emploie. La quatriéme qui est le ciment, est préférable à toutes par sa durée; elle peut tenir le milieu pour la dépense entre la glaise & le plomb; il n'y a jamais que l'enduit qui puisse se gâter; cela est si vrai, que j'ai fait racommoder des bassins de ciment, qui ayant été dix ou douze ans sans eau, se sont trouvés fort bons, après les avoir fait repiquer jusqu'au vif, & enduire de nouveau.

On observera que la terre franche & la glaise dans les pays humides, se conservent mieux que dans les pays secs. Le ciment qui de son naturel aime la sécheresse & la chaleur, convient mieux dans les terreins arides & secs, & où les glaises sont rares. Pour le plomb on l'emploie par tout, mais avec beaucoup de ménagement: il sert plus à faire des tuyaux, que des bassins, à moins que ce ne soit de petits bassins sur des terrasses, dans des cascades & autres lieux où l'on ne veut pas fouiller profondément, crainte de faire mourir de beaux arbres.

On se sert encore en Italie, en Languedoc & en Provence d'une espéce de terre appellée (a) Pozzolane, qui se durcit (a) Vitruve dans l'eau, & dure fort long-tems, c'est de cette terre que en parle, liv. l'on conftruit les bassins; on la mêle avec de la chaux, & on l'emploie comme le ciment auquel on la peut comparer, faifant presque le même mortier.

En Brie & en plusieurs autres endroits on met en usage un certain sable gras délayé avec de la chaux, lequel dure dans

TRAITE' D'HYDRAULIQUE. l'eau, & l'on pave les bassins de brique & de carreaux.

Les Hollandois ont contume de faire des bassins de bois un peu épais goudronnés en dedans & peints en dehors. Il y a un réservoir fait de cette manière au Couvent des Loges dans la

Forêt de S. Germain-en-Laye.

On fait encore des bassins rensoncés & gazonnés où l'eau se perd à mesure qu'elle vient; on les appelle Pièces perdues. Telles sont les sontaines de la couronne à Vaux-le-Villars, & trois pièces à S. Cloud, dont deux sont dans les tapis de gazon au bas de la grande cascade, & l'autre en face du nouvel amphitéâtre de gazon.

Comme les réservoirs fournissent les belles sontaines des Jardins, il convient d'en parler ici: on en distingue de deux sortes, ceux qui sont sur terre & ceux qui sont élevés en l'air.

Les réservoirs qui sont sur terre, sont ou découverts ou voûtés. Les découverts sont ordinairement des piéces d'eau ou canaux glaisés dans lesquels on ramasse des sources, & qui par la prosondeur qu'on leur donne, contiennent plusieurs milliers de muids d'eau: leur grand volume fait qu'ils ne se vuident pas si promptement, & que les conduites ayant plus de charge, les jets s'élevent davantage. Si l'on ne peut les placer dans le parc, on les met en pleine campagne en les entourant de murs.

On en fait encore sur terre que l'on appelle réservoirs butés. Les terres étant élevées à une certaine hauteur en sorme de pâté, on les laisse rasseoir quelque tems, on y construit ensuite un réservoir soutenu par des piles de maçonnerie bâties sur le bon sond, ou par des éperons pour résister à la charge de l'eau & maintenir le réservoir que l'on glaise suivant l'usage ordinaire.

Les réservoirs voûtés ne dissérent des découverts qu'en ce qu'ils sont construits sous une voûte, le niveau de l'eau n'ayant pas permis de les faire sur terre, ils sont ordinairement cimentés & forment des espéces de citernes. L'on en trouve souvent sont sous des terrasses sur lesquelles on marche sans s'appercevoir

ceux de Ver- qu'on est sur l'eau. (a)

failles, de Villeroi, du Ceux qui sont élevés en l'air, ne sont pas à beaucoup près Rainci, Van- d'une si grande capacité que les autres, si l'on en excepte le vres au- château-d'eau de Versailles & le réservoir sur l'aîle qui ont peu tres.

OUATRIEME PARTIE. CHAP. IX. 417 de semblables en leur genre. Ordinairement ces sortes de réservoirs contiennent 50, 100, 200 muids d'eau. La difficulté de les soutenir, la dépense de la carcasse des charpentes & du plomb dont on les revêt, ne permettent pas de les faire aussi grands que ceux qui sont sur terre. Il y en a de deux sortes, les découverts & les couverts qui n'ont d'autre différence, sinon que ces derniers sont appellés (a) Châteaux (a) Quelque-d'eau, comme celui de Versailles proche la Chapelle, & le châ-teaux d'eau d'eau teau d'eau vis-à-vis le Palais Royal à Paris. Ils sont tous éle-ne renfervés sur des arcades ou piliers de pierre de taille sur lesquels ment que des cuvettes on asseoit de grosses piéces de charpente pour soutenir le pour distrifond & les côtés du réservoir recouvert de tables de plomb buer les eaux foudées ensemble. On retient la poussée de l'eau dans les angles le, tel que cepar de fortes équerres de fer, & par des barres traversant d'un lui de la porbout du réservoir à l'autre. Ces sortes de réservoirs convien- te S. Jacques près l'Obsernent aux machines Hydrauliques & dans les terreins plats.

Lorsque les Jardins sont en terrasses, les bassins d'en-haut château d'ezu de la pompe servent de réservoirs aux piéces d'en-bas, & on les fair un Notre-Dapeu grands & profonds pour fournir plus long-rems les me. eaux jaillissantes. Dans les endroits où il y a beaucoup d'eau & de pente, l'on peut encore y pratiquer des cascades, des goulettes & des buffers d'eau, tant dans les allées que dans

les escaliers & les rampes.

Les cascades sont ou naturelles ou artisicielles : les premiéres occasionnées par l'inégalité du terrein se nomment cataractes, telles que les cascades de Tivoli, de Terni, de Schafouse, & le fameux saut de la rivière de Niagara dans le Canada, lequel a 156 pieds de haut. Les artificielles dûes à la main des hommes se pratiquent par chûtes de perrons, comme la cascade de S. Cloud, en pente douce, comme celle de Sceaux, ou en forme de buffer, ainsi qu'on en voit à Versailles, à Trianon, à Marly, & autres lieux.

Ces cascades sont composées de nappes, de pyramides, de buffers, de masques ou dégueuleux, de bouillons, de champignons, de gerbes, de moutons, chandeliers, girandoles, grilles, cierges, jets dardans, lames, croisées & ber-

çeaux d'eau.

Les nappes d'eau ne doivent point tomber de si haut, si l'on veut qu'elles ne se déchirent point, c'est-à-dire, que Ggg

l'eau ne se sépare point. On donne aux grandes 2 pouces d'eau par chaque pied courant; dans les champignons & petites nappes des bussets & pyramides, un pouce d'eau sussit par pied courant. Si l'on n'a pas assez d'eau pour suivre ces proportions, on déchire la nappe, c'est-à-dire, que pratiquant sur les bords de la coquille ou de la coupe, des ressauts de pierre ou de plomb, l'eau ne tombe que par espaces, ce qui fait un assez bel esser, quand ces déchirures sont faites avec goût.

Une pyramide est une tige commune qui soutient plusieurs coupes de marbre, de pierre ou de plomb, lesquelles vont en diminuant, & se terminent par un bouillon d'eau qui tombe sur la coupe du sommet, d'où il se répand sur les insérieures en formant des nappes jusques dans le bassin d'en-bas. De pareilles sontaines sont ordinairement isolées, & dépensent beaucoup d'eau. Comme la dernière coupe d'en-bas qui est la plus large, ne seroit pas assez sournie, on fait venir

des bassins d'en-haut quelque tuyau à gueule-bée.

Les buffets d'eau qui ne sont proprement que des demipyramides sont plus en usage; & comme les bouillons qui les sournissent demandent encore beaucoup d'eau, on peut y substituer un masque au haut du buffet dont la dépense est la moitié moins sorte, & l'on en déchire la nappe. Ces buffets sont de différens desseins. Il y en a de très-simples, comme seroit un masque qui vomiroit de l'eau sur une coquille soutenue d'un piédouche, laquelle eau retombe dans un petit bassin pratiqué au niveau des terres.

Un bouillon d'eau différe d'un jet en ce qu'il est plus gros

& est moins élevé.

Les gerbes ont différentes formes, les unes sont composées d'un faisceau de petits ajutages, les autres sont percées sur une platine de plusieurs fentes ou trous ronds, telles que cel-

les que l'on vient de voir dans le Chapitre précédent.

Un chandelier dissére d'un champignon, en ce qu'il ne fait point nappe, & que son eau va former un autre chandelier plus bas; le jet d'un chandelier est encore plus élevé qu'un bouillon; souvent on en fait tomber l'eau par deux masques qui sont dans son pied douche, quelques sois aussi on noye le jet pour le faire paroître plus gros, & alors l'eau retombe en nappes.

Tels font les chandeliers de l'allée Royale à Versailles, qu'on

pourroit fort bien appeller des champignons.

Le champignon sort ordinairement de sa tige, s'éleve peu, forme un bouillon, & tombe dans une coupe d'où il fait nappe dans le bassin d'en-bas. Quand le champignon est composé de plusieurs coupes, alors il change de nom, & s'appelle pyramide. Si la coupe a 10 pieds de circonférence, le jet doit sournir 10 pouces d'eau à la sois, ou la même quantité par deux tuyaux dissérens, suivant la regle qui est de donner un pouce d'eau par pied courant. Si la pyramide est double, triple, quadruple, il faudra deux conduites, l'une pour le principal bouillon d'en-haut, l'autre pour amener quelque décharge de bassins pour grossir les nappes, & sournir celle d'en-bas qui s'élargit beaucoup; telle est la belle pyramide de Versailles à la tête de l'allée Royale.

Les moutons en fait de cascades sont des eaux que l'on sait tomber rapidement dans une rigole de plomb en pente, qui trouvant pour obstacle une table de plomb dans le bas, se relevent en écumant. Cet obstacle sait moutonner l'eau, & en varie infiniment les essets. Un mouton est encore formé par un tuyau aplati, & ouvert par un bout, dont la force de l'eau venant de haut, trouve une plaque de plomb à sa sortie, ce qui fait la moutonner. Ce nouveau genre de moutons est purement dû au hazard. Louis XIV vit un jour à Marly un esset d'eau singulier occasionné par un tampon qui étoit sorti du bout d'un tuyau, dont l'eau ayant trouvé un mur qui lui résistoit, s'élevoit en écumant. Ce mouton qui lui plut, donna

lieu d'en faire de pareils dans la cascade champêtre.

On appelle une rampe de jets, une suite de chandeliers

qui accompagnent les aîles d'une cascade.

Les cierges, les grilles d'eau sont sournis sur la même ligne par le même tuyau qui étant bien proportionné à leur quantité, à leur souche & à leur sortie, leur conserve toute leur hauteur, qui dépend encore de l'égalité dans les souches & dans la sortie des ajutages.

Les jets ne laissent pas d'être variés entr'eux. Ceux qui s'élevent droits s'appellent perpendiculaires; les jets obliques & qui croisent formant une ligne parabolique ou un berceau, se nommment Jets dardans. Il y a encore les jets perdus qui jouent

Gggij

dans des bassins de gazon qui ne tiennent point l'eau, & les jets noyés, c'est lorsque l'eau du bassin passant par-dessus l'orifice de l'ajutage, en fait bouillonner l'eau, & en arrêtant sa hauteur, la rend blanche comme la neige, ce qui

grossit considérablement le jet.

Les girandoles d'eau que d'autres appellent girandes, sont des espéces de gerbes qui par leur blancheur imitent la neige & la grèle. L'on y sait entrer, quand on veut, des vents renfermés dans un tuyau séparé, & alors le bruit qu'ils sont approche de celui du tonnere. Telles sont les girandoles que j'ai vû jouer à Frescati dans les Vignes Aldobrandini, Ludovisi, Monte-Dragone, & à Tivoli dans la Vigne d'Este. Les jets d'eau du bosquet des trois sontaines à Versailles imitent

parfaitement des coups de fusil.

On accompagne les cascades d'ornemens maritimes convenables aux eaux, comme des glaçons, des rocailles, des congellations, pétrifications, coquillages, feuilles d'eau, joncs & roseaux qui servent à revêtir le parement des murs & bordures des bassins. On les orne de figures dont le naturel est d'être dans l'eau, telles que des Fleuves, des Nayades ou Nymphes des eaux, des Tritons, des Serpens, Chevaux Marins, Dragons, Dauphins, Griffons, Grenouilles, aufquels on fait lancer & vomir des traits, des lames & des torrens d'eau. Voilà ordinairement ce qui fert à leur décoration. Le marbre ne doit point être employé à faire couler l'eau des nappes d'une cascade, la pierre & le plomb y conviennent mieux, accompagnés de beaucoup de rocailles & de gazon pour mieux approcher du naturel des cascades champêtres. Les Italiens qui suivent exactement cette regle dans la décoration de leurs fontaines, n'estimoient point la cascade de Marly appellée la Rivière, dont les eaux rouloient sur du marbre gris-veiné accompagné d'un Languedoc très-rouge, ainsi que la cascade champêtre du même Jardin qui est toute de marbre blanc. Le beau buffet de Trianon qui est trop chargé de marbre & de dorure, est encore dans le même goût. L'on observera que dans les figures qui accompagnent ces bassins, les fouches des jets y passent facilement sans être retrécies & contournées, comme il arrive souvent par le peu d'attention des Ouvriers: ce retrécissement arrêteroit la hauteur & l'effet des eaux.

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. IX.

Quand le terrein où l'on veut pratiquer des cascades est trop roide, on en coupe le milieu par un grand palier ou repos, ainsi qu'il se voit à la grande cascade de S. Cloud. Sans ce tempérament la cascade seroit trop roide, & ressembleroit à une échelle; telles étoient autrefois la cascade de Ruel, celle de Seves appellée la petite cascade de S. Cloud, & celle de Marly nommée la Rivière, qui sont toutes trois détruites. S'il y a des escaliers avec des marches, elles doivent être creuses avec un arrêt ou rebord pour faire ondoyer l'eau en tombant. Il y a encore des canaux (a) par chûtes qui forment des cascades.

On peut distinguer les grandes cascades d'avec les petites reils à Fonqui se pratiquent, soit dans une niche de charmille ou de treil-Courances lage, soit dans le milieu d'un fer à cheval d'escalier, soit à la & dans le théâtre d'eau têre d'une piéce d'eau.

Les exemples que les quatre Planches suivantes vont offrir,

ne laissent rien à desirer à ce sujet.

La premiére Figure représente une cascade toute des plus Planch, 1. L. simples & des plus aisées à exécuter dans la maison d'un Par-Fig. 1. ticulier. Elle est supposée sur une pente en rampe douce au bout d'un bois percé en patte-d'oie, dont les allées viennent aboutir à un bassin rond, où il y a un gros jet; & pour fournir davantage d'eau à la tête de cette cascade, l'on aura quelques décharges de fontaines au-dessus, qui viendront se rendre à gueule-bée dans ce même bassin. Cette tête est entre deux escaliers de pierre, ornés de quatre figures, & elle est formée par trois masques ou dégueuleux, jettant de l'eau dans des coquilles qui font nappes dans un bassin, avec deux gros jets qui l'accompagnent, & qui seront fournis par quelques bassins supérieurs. De la largeur de ce bassin, & de celui d'en-bas, on a pratiqué une pelouze de gazon bordée de deux allées, où l'on a mis des chevrons ou arrêts de gazon en zigzac, pour rejetter les ravines des deux côtés. Ces allées sont plantées de Marroniers & d'Ifs entre-deux, & derriére la petite contr'allée, on a fait regner des bois, afin de renfermer cette cascade, & de lui faire un fond de verdure. L'eau sort de cette tête & du premier bassin par une rigole, & vient se rendre dans un second bassin, où elle fait nappe; il y a deux petits bassins au-dessus, avec des bouillons qui font aussi nappe dans ce bassin. L'eau. Gggiij

(a) On en voit de paà Versailles.

ensuite coule dans une autre rigole, au bout de laquelle il y a un petit bassin avec un bouillon qui fait avant-corps, & forme une nappe dans un autre bassin plus bas. Le reste de cette cascade est une répétition jusqu'au grand bassin d'en-bas, qui reçoit toutes ces eaux, & qui est orné de deux gros jets, outre les trois petits au-dessus qui font nappes sur nappes dans ce bassin. Deux sigures placées dans les palissades accompagnent toutes ces eaux.

Planch. 1. L. Fig. 2.

La feconde Figure est beaucoup plus magnifique & plus composée; elle est ménagée sur une pente douce, coupée d'escaliers, perrons, paliers & petits talus de gazon. Sa tête est un grand bassin octogone, d'où sort un gros champignon d'eau faisant nappe dans ce bassin: la coupe en est soutenue par des Dauphins qui jettent de l'eau. Il y a encore quatre bouillons placés avec simétrie dans ce bassin, dont les eaux se déchargent par une nappe que soutiennent des Tritons & Dauphins qui ornent la tête de cette cascade. Ces eaux ensuite trouvent un repos dans des bassins, & se répétent par plusieurs autres nappes, jusqu'à la grande d'en-bas qui est de la largeur du grand bassin qui reçoit toute l'eau, & où il y a trois gros jets que fournit quelque réservoir au-dessus, dont deux répondent à l'enfilade des jets ou chandeliers des côtés, & le troisiéme est dans le milieu. Pour accompagner ces nappes & ces bassins, on a pratiqué sur chaque palier deux rangs de petits bassins appellés chandeliers qui ornent les côtés de cette cascade. Ces jets n'emplissent point les bassins, qui ont dans leur milieu une crapaudine & un tuyau de décharge pour fournir aux autres, c'est-à-dire, le premier jet nourrit le troisième, le second le quatriéme, & ainsi des autres: en fournissant ainsi les deux premiers jets de chaque rangée, l'on en feroit jouer cent de suite. Il y a de petits talus de gazon entre ces bassins, qui se trouvent vis-à-vis des escaliers, & ce qui est marqué en petit quarré noir sur la tablette de pierre, sont des dez pour mettre des vases & des pots de fleurs, dont il y a trois rangs de chaque côté; proche la palissade est un talus continué depuis le haut jusqu'en-bas, qui est coupé à la rencontre des escaliers. Cette cascade est située comme l'autre au milieu d'un bois qui est sa vraie place; la verdure des arbres, des gazons, la blancheur des eaux, l'ornement des

OUATRIE'ME PARTIE, CHAP. IX.

figures, des vases y font un mélange & une opposition des plus

agréables à la vûe.

La troisiéme Figure est un grand buffet propre à mettre à la Planch. 1. L. tête d'une piéce d'eau, dont le côté d'en-haut seroit soutenu Fig. 3. d'un petit mur de terrasse. L'on juge par l'élévation de ce buffet du bel effet de cette cascade; & par le plan, de la place qu'elle occupe. Dans le bassin à niveau d'en-haut, qui est le premier gradin, il y a cinq gros jets d'environ 12 pieds de haut. Ce bassin fait une avance en forme de quarré long, échancré dans les encoignures, & l'eau de ces jets forme des nappes sur le devant, qui sont interrompues par des rocailles placées dans l'entre-deux de ces jets. Dans les échancrures on voit encore des rocailles, & sur les côtés il y a deux nappes. Ces rocailles ne sont ici placées que pour faire opposition, & servir de fond à dix bouillons d'eau, qui sont dans le second bassin ou gradin, lequel varie assez bien avec le premier. La nappe en face est continuée d'un bout à l'autre, & se répand dans la piéce d'eau. Il y a encore sur les côtés deux nappes affez larges, & il ne se trouve des rocailles que dans les encoignures. Ce buffet est orné dans le haut de deux groupes d'enfans, qui supportent des paniers de fleurs, & qui sont posés sur des socles au-dessus de la tablette de la terrasse; dans le bas il est accompagné de deux figures de Nayades portées sur des Dauphins qui jettent de l'eau par les narines.

On voit dans la quatrieme Figure l'élévation d'un petit buf Planch. 1. L. fet d'eau ou cascade, ménagé dans le milieu d'un escalier en Fig. 4. fer à cheval. Sur le plein-pied de la terrasse est un bassin cintré par le bout, avec un gros bouillon ou gerbe d'eau, qui se trouve en face d'un autre escalier plus haut, & d'une grande allée de bois, le long de laquelle est un canal qui fournit l'eau de cette cascade. Ce gros jet retombe dans le bassin d'en-bas, par une nappe soutenue de deux jeunes Tritons & de trois Dauphins qui bavent dans ce même bassin. Cette cascade est accompagnée de deux jets sur les côtés : les murs de la terrasse & du fer à cheval sont ornés de panneaux, de bandes de rocailles, de glaçons & de pétrifications sculptées dans la pier-

re de taille.

La cinquiéme Figure est propre pour le fond d'une allée, ou Planch. 1. L. au bout de quelque enfilade; elle est pratiquée dans une niche, Fig. 5.

On a trouvé un quinziéme desse dans la feconde disposition générale, Ch. 3. Part. 1. une cascade & un busset dans la Planche des portiques de treillage, Ch. 8. Part. 1. & trois autres bussets dans celle des amphitéâtres & escaliers de gazon, Ch. 3. Part.

On a trouvé ou renfoncement d'une palissade : c'est une grande coquille un quinzième dellem disse élevée dans le bout d'un bassin, & soutenue de consoles & rent de caica- feuilles d'eau; au milieu est une sigure de Venus sur un piédes dans la seconde disposition gédeux bouillons sur les côtés de cette coquille, dont l'eau renérale, Ch. 3. Part. 1. une tombe par nappes dans le bassin d'en-bas.

La seconde Planche L offre quatre desseins de sontaines

buffet dans la que la Sculpture & l'Architecture relevent infiniment.

La première fontaine à l'Italienne est isolée au milieu d'un treillage , Ch. 8. Part. 1. 8c trois autres busses dans celle des amphite atres amphite atres amphite atres es escaliers de gazon , Ch. 3. Part. 1. 2. La première fontaine à l'Italienne est isolée au milieu d'un treillage , bassin : on y voit un gros bouillon sortant d'une coupe que soutennent quatre enroulemens cintrés, au haut desquels sont des avant-corps d'un socle à double bande rocaillée, ce qui forme quatre nappes ; une balustrade entre-coupée de piédestaux avec des vases, borde l'allée qui regne autour de cette sontaine.

La seconde est dans le goût Egyptien. Une Iss qui jette de l'eau par les mammelles, portée sur un double socle, est accompagnée de deux Lionnes couchées sur un massif à double ressaut rocaillé dans la partie d'en-bas. L'eau sort d'un masque à oreilles placé aux pieds de l'Iss, & tombe dans une grande coupe chantournée qui fait nappe dans le bassin d'en-bas.

On voit dans la troisième Figure un corps d'Architecture chargé de panneaux rustiqués, formant une portion circulaire sur les extrêmités de laquelle sont placés deux Lions qui jettent de l'eau dans un petit bassin situé au milieu d'un plus grand. Il s'éleve de ce petit bassin un piédouche orné de trois Dauphins jettant quelques silets d'eau, sur lequel est un ensant qui supporte une coupe de plomb d'où s'élance un jet d'eau qui retombe en nappe.

Le buffet de la quatriéme Figure peut servir au milieu d'une terrasse en sace d'une grande allée. Deux Boucs semblent vou-loir boire dans une urne antique au pied de laquelle un masque coëffé de deux gros coquillages, vomit l'eau dans une coquille, laquelle tombe en nappe dans le bassin d'en-bas. Cette coquille sort d'une plus grande cannelée qui fait le sond de la sontaine, & est soutenue par deux enroulemens groupés de deux jeunes Tritons qui jettent de l'eau, leurs nageoires écaillées sont contournées avec goût sur les socles de la sontaine qui s'arrondit sur le devant.

QUATRIEME PARTIE. CHAP. IX. 425

La troisiéme Planche L ne présente qu'une seule sontaine qui peut servir de décharge à une pièce d'eau: c'est un masque placé entre les deux enroulemens d'un panneau cintré & garni de rocailles, lequel jette de l'eau en abondance dans une coquille qui retombe en nappe dans un bassin cintré cantonné de terrasses ornées de vases & de chûtes d'escaliers. Cette sontaine peut encore être placée à l'extrêmité d'une allée qui conduit au bout d'un parc, avec trois arcades percées dans la charmille pour découvrir la campagne, ou bouchées pour y peindre des perspectives: on ne peut disconvenir que ce morceau n'ait du grand dans sa simplicité. On en a donné le plan, la coupe & l'élévation pour en mieux connoître les proportions.

Les cascades contenues dans la quatriéme Planche L sont

toutes exécutées aux environs de Paris.

La première Figure est celle de la grande cascade du Château de Sceaux, dont la situation en rampe sans aucune interruption jusqu'en-bas, n'est pas commune; on n'a mis que la tête de cette cascade, la planche n'ayant pas permis d'y placer dans leur longueur les dix-sept nappes dont elle est composée jusqu'à l'extrêmité d'en-bas que l'on a changée pour la terminer par une piéce d'eau avec trois grandes nappes & quatre jets. En face d'un bassin & sur les côtés d'un grand escalier sont deux champignons, dont l'eau fortant par des rochers, des figures de fleuves & d'animaux, tombe dans un bassin demicintré qui est au pied de cette terrasse. L'eau traverse ensuite une allée pour former cinq buffets que fournissent encore les neuf jets de la rigole au-dessus dont l'eau vient du grand bassin d'en-haut. Ces buffets nourrissent une belle nappe accompagnée de quelques bouillons, & sont placés entre deux escaliers. Le tout est séparé par une allée d'un autre bassin où l'on voit trois masques, dont l'eau, après avoir formé une nappe, tombe par le milieu dans une rigole, à plusieurs chûtes terminée par un bouillon, & se repete de cette manière jusqu'à la pièce d'en-bas: un rang de chandeliers de chaque côté avec des gazons chantournés, accompagne cette cascade placée au milieu des bois.

La cascade de la seconde Figure est exécutée dans une maison située à l'extrêmité du Village de S. Cloud, laquelle a ap-

partenu à l'Electeur de Bavière, & en dernier lieu au Prince de Carignan. Un grand canal lui fournit son eau: il y a d'abord six jets dont l'eau forme deux nappes dans une pièce chantournée accompagnée de deux autres jets. Elle tombe ensuite par seize nappes consécutives dans une poëlle qui borde une allée de traverse. Toutes ces eaux supérieures sournissent à la tête d'une pièce d'eau trois masques, dont l'eau produit deux belles nappes, & il y a trois grands jets dans le bassin d'en bas. Cette cascade est bordée d'escaliers circulaires, & ensuite de chûtes droites de marches avec des perrons accompagnés de dez pour des vases, & d'une allée rampante qui est bordée de pièces de gazon en vertugadins.

On a tiré la troisième Figure des Jardins de seu M. de la Touanne qui sont joints à ceux du Château de S. Maur. Cette cascade commence par un champignon pratiqué sur une terrasse, lequel tombe en nappe dans un petit bassin entre deux escaliers. Un grand talus circulaire bordé de chandeliers dans sa partie supérieure soutient une seconde terrasse dont la rampe est coupée de plusieurs gradins de gazon ornés de huit chandeliers & d'une petite cascade dans le milieu, composée de huit nappes que sournissent les trois masques d'en-haut. Le tout est terminé par un grand bassin & par deux compartimens de gazon entourés d'allées qui viennent se joindre à la grande

d'en-bas.

Enfin la quatriéme Figure présente une cascade assez simple qui se voit dans un des bosquets du Château de Vanvre. Sur le haut est un miroir d'eau sans jet qui sournit le premier bassin de cette cascade, situé entre deux escaliers, & soutenu par en bas d'une terrasse de neus pieds de hauteur. Ce bassin accompagné de deux bouillons fait jouer dans le milieu de la terrasse un gros masque, dont l'eau se répand en deux nappes dans des coquilles qui retombent dans un bassin d'une sorme contournée en sace d'un grand tapis de gazon rampant; on voit sur les les côtés deux autres masques tombant dans des bassins qui sorment des chapelets de differentes sigures, qui se communiquent par des rigoles en pente, avec des chûtes & des bouillons d'eau.

On peut faire les bassins de ces cascades en glaise ou en ciment, avec une tablette de pier re de taille régnant par tout



Pl. 1. Page 426 et 427



Fontaine Italienne , Fis. 1"



Fontaine du Genie, Fig. 3e.



Pla.L



Buffet d'eau pour le milieu d'une Terrasse Fig. 4.



1500











QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. IX. 427

Pour les petits bassins des chandeliers, on les creusera dans une seule pierre: les rigoles & les goulettes seront aussi creusées dans la pierre, ou bâties de cailloutages & mortier de ciment. On pourroit encore faire tous ces bassins, rigoles & goulettes en plomb, ce qui coûte beaucoup, & est sujet à être volé.

A l'égard des nappes, elles seront soutenues par des murs bien bâtis; & asin qu'elles sassent un bel effer, & qu'elles ne se déchirent point, on les sera couler sur des tables de plomb, ou sur des tablettes de pierre bien unie, & posées de niveau. Les sigures dont on orne les cascades, peuvent être de marbre, de bronze, de plomb doré ou bronzé, ou au moins d'une pierre bien dure : on ne sçauroit employer de trop bons matériaux pour les ouvrages qui sont construits dans l'éau.



## CHAPITRE X.

DE LA METHODE DE TOISER le contenu des Bassins, Piéces d'eau, Réservoirs.

OMME on a rapporté ci-dessus dans le Chapitre IV. la mesure de la toise courante, de la quarrée, de la cube, ainsi que des pieds & pouces courans, quarrés, cubes, on y

aura recours pour éviter les redites.

Pour parvenir à connoître le contenu de l'eau d'un bassin, l'expérience a fait voir que le muid de Paris qui contient 288 pintes, pouvoit s'évaluer à 8 pieds cubes, ainsi la toise cube composée de 216 pieds cubes, étant divisée par 8, contient 27 muids d'eau mesure de Paris. Le muid étant de 288 pintes, le pied cube vaut 36 pintes huitième de 288, & le pouce cube qui est la 1728° partie d'un pied cube qui vaut 36 pintes, étant divisé par 36, donne au quotient 48, ainsi il n'est que la 48° partie d'une pinte.

On remarquera que dans tous les toisés où il se trouve des sous-espéces, on les prend comme parties aliquottes de la toise, sans s'embarrasser si elle est courante, quarrée ou cube; mais dans le résultat du toisé, cela est dissérent, puisque dans un toisé quarré un pied courant sur une toise de haut vaut 6 pieds quarrés; un pouce courant sur une toise de haut vaut 72 pouces quarrés: dans un toisé cube un pied courant sur une toise quarrée vaut 36 pieds cubes; un pouce courant sur une toise quarrée vaut 3 pieds cubes ou 5184 pouces cubes.

Il faut encore, avant que de pouvoir connoître le contenu d'eau d'un réservoir ou d'une piéce d'eau quelconque, distinguer quelles sont les figures de ces superficies. Si elles sont rectangulaires, on multipliera la longueur par la largeur; si on les trouve triangulaires, on multipliera la perpendiculaire par la base dont on ne prendra que la moitié. Si elles ont une sigure telle qu'un trapeze, on multipliera la perpendiculaire par la moyenne arithmétique qui est égale à la moitié de la somme des deux côtés opposés & paralelles. Si elle est circulaire, on

la mesurera, suivant le rapport de 14 à 11, en quarrant son diamétre, & par une regle de Trois on trouvera sa superficie; ensin de quelque sigure qu'elles soient, on aura recours à ce que l'on pratique dans le toisé, qui est de réduire ces sortes de superficies en triangles, trapezes, parallélogrames, & autres sigures connues.

Il ne faut pas confondre la superficie avec la circonférence d'un bassin, laquelle circonférence est 3 sois son diametre & un

septiéme de plus, suivant le rapport de 7 à 22.

Le toisé cube est la multiplication de la superficie d'un réfervoir par sa hauteur ou prosondeur : l'exemple suivant va mieux éclaircir cette pratique.



Soit le réservoir A restangulaire de 8 toises de long sur 6 de large, multipliez 8 par 6, vous aurez au produit 48 toises quarrées pour la superficie de ce réservoir. Pour en avoir le toisé cube, on mesurera sa prosondeur qu'on suppose être de 4 pieds par les 48 toises de sa superficie. On prépare ainsi ce calcul, & l'on dit, 4 pieds sont les deux tiers de la toise: vous prenez le tiers de 48 qui est 16, vous le prenez deux fois à cause des 4 pieds, ce qui fair 32 toises cubes pour le réservoir A. S'il avoit eu une toise de profondeur, il auroit eu 48 toiles cubes.

Pour sçavoir combien de muids d'eau contient le réservoir A, on dira, si une toise cube donne 27

muids d'eau, combien 32 toises cubes, contenu du réservoir A, donneront-elles de muids? Il n'y a qu'à multiplier les 32 toises cubes par le nombre 27 contenu des muids d'eau d'une toise cube, & ces 32 multipliés par 27, vous donneront 864 muids d'eau que contient le réservoir A, suivant le calcul qui est vis-à-vis.

On aura de même le contenu d'eau des réservoirs suivans: par exemple, celui du Château d'eau de Versailles qui est revêtu de lames de cuivre étamé, & soutenu sur 30 piliers de pierre, ayant 13 toises 4 pieds de long sur 10 toises 5 pieds de large & 7 pieds de prosondeur; contient 173 toises cubes

point de pieds & 4 pouces & 4672. muids + d'eau.

Le Château d'eau qui est vis-à-vis le Palais Royal, renserme deux réservoirs, dont le plus grand sourni par la Samaritaine a 12 toises de long sur 5 de large & 11 pieds 3 pouces de prosondeur, ce qui produit 112 toises ½ cubes, & 3037 muids ½ d'eau. Le petit qui est à côté est rempli de l'eau d'Arcueil. Il a 4 toises point de pieds 4 pouces de long sur 2 toises 2 pieds de large, & 11 pieds 3 pouces de prosondeur, ce qui produit 17 toises cubes & 4 pieds 8 pouces, & 479 muids d'eau, &

2 pieds cubes d'eau valant 72 pintes.

Le réservoir sur terre que l'on voit à Paris près le Pont-aux-Choux, appellé le Réservoir de l'égoût, a 35 toises de long sur 17½ de large pris intérieurement à la superficie des tablettes, sans avoir égard au talus des murs, s'il y en a, parce qu'on ne peut prendre la superficie du sond (la piéce n'étant point vuide) pour avoir une moyenne proportionelle. Cette piéce a 7 pieds 8 pouces de prosondeur, ce qui produit 2 1 1 2 1 muids 2 pieds cubes d'eau valant 72 pintes, en tout 2 1 1 2 1 muids, 72 pintes. Ce réservoir est sourni continuellement par 8 à 9 pouces d'eau venant de Belle-ville, & par 2 équipages de pompes aspirantes à 3 corps de pompes chaque, mûes par deux chevaux chacune, & l'eau qui vient à fleur du réservoir y forme une nappe de 66 pouces.

Cette pratique vous conduira dans toutes les suivantes dont

les figures sont un peu plus composées.



Le bassin rond B qui est situé dans le grand Jardin du Palais Royal à Paris au bout des 2 grands tapis de gazon, a de diamétre 16 toises 2 pieds, ce qui se prend ainsi par un cordeau que vous tendez d'une extrêmité à l'autre d'un bassin, de manière qu'il touche l'ajutage; vous le plierez ensuite en deux, vous le mesurerez à la toise, & vous trouverez 8 toises 1 pied

pour le rayon; & comme le diamétre est le double du rayon, vous prendrez 16 toises 2 pieds. Vous quarerez ensuite le diamétre qui sera de 266 toises quarrées & 5 pieds courans; & suivant le rapport de 14 à 11, pour en avoir la superficie, on multipliera 266 toises 5 pieds par 11, & le produit 2934 (en négligeant le chiffre 7 restant ) divisé par 14, donnera au quotient 209 toises quarrées <sup>8</sup>/<sub>14</sub> qui peuvent s'évaluer à une ½ toise pour la superficie totale de ce bassin. Comme il a 2 pieds de profondeur, vous multiplierez les 209 toises 1 par 2 pieds qui sont le tiers d'une toise, ce qui vous donnera 69 toises cubes 5 pieds courans sur toise, qui multipliés par 27 muids, vous donneront pour le contenu total du bafsin 1885 muids 4 pieds cubes d'eau, en prenant les 5 pieds à l'ordinaire d'abord pour 3 pieds moitié d'une toise qui est la moitié des 27 valant 13 muids & 4 pieds cu-

| 16. 2 |        |
|-------|--------|
| 16. 2 | 266.5  |
| 96.   | 11.    |
| 16    | 266    |
| 5.3   | 2665.3 |
| 5. 2  | 3 4    |
| 266.5 | 2934.7 |
|       |        |

| 69. 5<br>27 muids |   |
|-------------------|---|
| 483<br>1383 4     |   |
| 1885. muids 1     | 1 |

bes, & pour les 2 autres pieds le tiers de 27 qui est 9, l'on aura 1885 muids \(\frac{1}{2}\) pour le contenu dugrand bassin du Palais Royal.

Si l'on vouloit mesurer un bassin ovale, tel que celui de la figure suivante C, dont le grand diamétre est supposé de 20 toises, & le petit de 14 toises, multipliez l'un par l'autre, ce qui

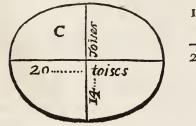

| 45.5 cubes                                                  | 220 toises superficie |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 27 muids                                                    | O. I pied 3 pouces    |
| 315                                                         | 36.4.                 |
| 90                                                          | 9. I                  |
| $\begin{array}{ccc} 13 & \frac{1}{2} \\ 9 & \\ \end{array}$ | 45.5 conhes           |
| 1237 - muid                                                 | ls                    |

produit 280 toises quarrées. Multipliez ensuite comme au cercle 280 par 11, & divisez le produit 3030 par 14, ce qui vous donnera 220 toises quarrées pour la superficie. Ce bassin a un pied 3 pouces de prosondeur: multipliez 220 par 1 pied

3 pouces; comme 1 pied est le sixième d'une toise, prenez le sixième de 220 qui est 36 toises 4 pieds, Pour les 3 pouces qui sont le quart d'un pied, il saut prendre le quart de 36 toises 4 pieds, ce qui donne 9 toises un pied, & en tout 45 toises cubes & 5 pieds, qui multipliés par 27, vous donneront 1237 muids ½ pour le contenu du bassin ovale C.

Le toisé en arpents de la grande piéce d'eau D des Suisses qui



est au bout de l'Orangerie de Versailles, n'est pas plus dissiscile. Cette pièce qui est un grand miroir d'eau cintré par quarrées les deux bouts, a 367 toises de long sur 124 de large. Il faut commencer par toiser la grande partie quarrée formant un paraléllograme de 257 toises de long, déduction faite de 110 toises pour les deux rayons, des deux demi cercles des bouts; multipliez

cette longueur 257 par 124 largeur de la piéce, ce qui donne 31868 toises quarrées qui divisées par 900 toises quarrées contenu d'un arpent, font 35 arpents & 368 toises quarrées. Les deux portions de cercle des extrêmités de la piéce ont 110 toises chacune de diamétre, & étant des demi-cercles parfaits & réunis ensemble, elles forment un cercle entier dont le quarré est de 1210 toises qu'il faut multiplier par 11, & le produit 13310 sera divisé par 14 pour

$$\begin{array}{c}
7 | 1 \\
133 | 0 \\
1444 \\
21
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
950 \frac{10}{14} \frac{2}{3} \\
950 \\
\hline
1318
\end{array}$$

fuperficie totale 36 arpents & demi moins 32 toises quarrées

en avoir la superficie qui sera 950 toises quarrées & 10 réduits à 3 qui composent un arpent & 50 toises quarrées & deux tiers que l'on néglige, de sorte qu'ajoutant à ce nombre les 368 toises qui sont restées du parallélograme, vous aurez 1318 toises qui sont un arpent & demi moins 32 toises quarrées, vous ajouterez cette somme avec les 35 arpents ci-dessus, & vous aurez pour la superficie totale de cette grande pièce 36 arpents & demi moins 32 toises quarrées.

Cette piéce est trop inégale dans son fond pour pouvoir cal-

culer le contenu de son eau. Si elle étoit à sec, on la pourroit plus aisément mesurer en prenant une prosondeur moyenne entre la plus grande & la plus petite qui seroit alors une moyenne proportionnelle telle que 6 pieds par tout. On auroit pour superficie totale 32818 toises quarrées qui étant multipliées par la prosondeur d'une toise donneroient 32818 toises, car l'unité ne change rien que

dans la nature des toises qui seront cubes, & qui multipliées par 27 muids contenu d'une toise cube, donneront 886086 muids d'eau pour le contenu de cette grande piéce.

Le canal suivant qui est cintré par les deux bouts, & qui est infiniment moins grand sera calculé dans tout son en-

fes 4 pieds, & large de 8

roifes 2 pieds, toifez-en le

| 30 Trises 4 pieds                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| E 3.                                                                  |
| 24 toises 4 pieds<br>8 2                                              |
| 192                                                                   |
| 2 4<br>2 4<br>205 3 superficie                                        |
| 36 r1[4                                                               |
| $\frac{11}{36}  \frac{396}{144} \right\} 28 \frac{4}{14} \frac{2}{7}$ |
| 396 205 3<br>28 2                                                     |
| 233 5 Superficie totale 233 5 toisé quarré                            |
| 0 3 pieds  116 5 6 toisé cube                                         |
| 27 muids d'eau<br>812                                                 |
| 232<br>13 4                                                           |
| 9<br>2 2<br>3 1 5 6 6 muids d'eau                                     |
| 31)00                                                                 |

ses 4 pieds, & large de 8 toises 2 pieds, toisez-en le parallélograme qui est de 24 toises 4 pieds de long sur 8 toises 2 pieds de large. Multipliez cette longueur par la largeur, ce qui vous donnera en toises 192 toises. Pour les 2 pieds tiers d'une toise vous prendrez le tiers de 24 qui est 8, & le tiers de 4 qui est I, en tout 8 toiles I pied. Pour les 4 pieds restant de la longueur, il faut prendre deux fois le tiers de 8 toises, ce qui fait 4 toises 8 pieds, en tout 205 toiles quarrées & 3 pieds. Les deux demi-cercles parfaits de 6 toises de diamétre chacun, étant joints enfemble font 36 toiles quarrées qui suivant la proportion de 14 à 11, donneront pour la superficie des deux demi-cercles qui n'en font qu'un, 28 torses 2 qu'on peut évaluer à un tiers de toise quarrée. Cette somme jointe à 205 toiles 3 pieds, donnera pour superficie totale 233 toises quarrées & 5 pieds. Pour avoir le toisé cube du canal qui a 3 pieds de profondeur, on dira, si ce canal avoit eu

une toise, elle auroit donné 23 3 toises cubes & 5 pieds. Com-

ME PARTIE. CHAP. X. 435 me il n'a que 3 pieds moitié de la toise, on prendra la moitié de cette somme qui est 116 toises cubes 5 pieds 6 pouces. Cette somme multipliée par 27 produira 3156 muids d'eau & 6 pouces cubes valant 216 pintes mesure de Paris pour le contenu de ce canal.

Si l'on avoit un bassin octogone à mesurer tel que celui F

qui est dans le grand parterre en face du Palais de Luxembourg, mesurez un des huit pans de l'octogone, afin de partager la figure en huit triangles; ce pan est ici de 21 pieds 6 pouces, & la perpendiculaire que l'on prendra au cordeau est de 4 toises 1 pied. Multipliez ces 21 pieds 6 pouces par la perpendiculaire 4 toises 1 pied, vous aurez pour produit 14 toiles quarrées 5 pieds 7 pouces dont yous ne prendrez que la moitié, ainsi qu'il se pratique dans la mesure des triangles. Cette moitié sera de 7 toises quarrées 2 pieds 9 pouces, qui multipliée par 8 nombre 537 des triangles de l'oc-



| 4 toises | I pied           |              |
|----------|------------------|--------------|
| 3 toises | 3 pieds 6 ponces | 7 2 9        |
| 12       |                  | 56           |
| 2        | 0 6              | ·            |
| 0        | 2 1              | 2 4          |
| 0        | 3                | 0 4          |
|          |                  | 2            |
| 14       | 5 7              | 59 4         |
| 7        | 2 9              | 40           |
| •        |                  | 59 4 quarrés |
| 19 5     | 4                | 0 2          |
| 27       | 7                |              |
| /        |                  | 19 5 4 cubes |
| 133      | muids d'eau      |              |
| 383 4    | pieds cubes      |              |
| 19       |                  |              |
| I 4      |                  |              |
| 527 0    | muids d'eau      |              |

togone, donnera pour la superficie entiére du bassin 59 toises quarrées & 4 pieds. Ce bassin a 2 pieds de prosondeur, on prendra tout d'un coup le tiers de 59 toises 4 pieds, ce qui est la même chose que de multiplier 59 toises 4 pieds par 2 pieds qui

Iiiij

est le tiers de la toise, ce qui donnera 19 toises cubes 5 pieds 4 pouces qu'on multipliera par 27 pour avoir 5 37 muids d'eau que contient ce bassin.

Il pourroit arriver qu'on se trouveroit fort embarrassé dans la pratique, quand les portions circulaires d'une piéce d'eau

Piéce d'eau avec segmens.



telle que celle marquée G, au lieu d'être des demi-cercles parfaits se trouvent être des cintres surbaissés, ce qui alors est bien plus difficile à toiser. Ces cintres sont des (a) segmens de cercle qui se mesureront par plusieurs opérations, sans se servir ici de

de cercle est une partie du cercle terminée par une ligne droite moindre que le diamétre.

(a) Segment

ligne droite moindre que l'ables de finus & de logarithmes qui est la route que l'on suit. Cherchez d'abord le centre du cercle dont le segment BDC fait partie, Fig. 1, ce qui se trouvera par la seconde remarque de la dix-septiéme Pratique de Géométrie qui est au commencement de la seconde Partie de cet Ouvrage.

(b) On a trouvé l'explication du fecteur cidessus. p.399.

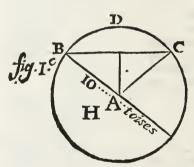

Soit le centre du cercle H Fig. 1 trouvé en A, tirez les deux lignes B A & CA, qui seront égales étant rayons du cercle H, vous formerez alors le (b) fecteur ABDC, dont il faut connoître la superficie. Commencez par calculer celle du cercle en multipliant le diamétre qui est de 10 toises par lui-même pour en avoir le quarré 100 qu'il faut multiplier par 11 & diviser par 14, ce qui donne 78 toises + quarrées. faites ensuite une regle de supers. du cercle Trois où vous mettrez au premier terme 360 degrés valeur du cercle entier, au

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. X. second terme la superficie du cercle H trouvée de 78 toises 1,

au troisième terme l'ouverture de l'angle A trouvée par un rapporteur, de 120 degrés, Fig. 2, multipliez les deux termes moyens de fig-25 78 ½ par 120, ce qui produira 9420 qu'il faut diviser par 360 degrés valeur du cercle entier, lè quotient 26 toises quarrées & un 🛓 qui vaut 6 pieds quarrés, sera la Superficie du secteur ABDC.

Il s'agit présentement de toiser le triangle isoscele B'A C pour l'ôter du secteur ABDC, & pour sçavoir ce qui restera pour le segment BDC dont il s'agit ici. Connoissant les deux rayons AB& A C chacun de 5 toises, & l'an'-

gle A de 120 degrés, ainsi que la

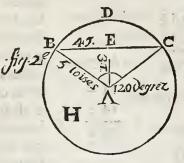

$$360, 78\frac{1}{2}, :: 120^{d}, X$$

corde B E de 4 toises, partagez le triangle isoscele B A C en deux triangles rectangles égaux, en élevant la perpendiculaire A E, & par la propriété de la quarante-septième du premier livre d'Euclide, qui est que le quarré pris sur (a) l'hypothenuse, est (a) On a exégal aux quarrés des deux côtés pris ensemble, multipliez le pliqué ce que c'est que l'hy-Calcul du triangle isoscele

côté B A qui est l'hypothenuse, & quia s toises, par lui-même, ce qui donnera le quarré 25. Multipliez pareillement

5

9420

la ligne B E qui est la moitié de la corde, & qui est de 4 toises, par elle-même, ce qui donnera le quarré 16 qu'on ôtera de celui de 25, il restera 9 dont la racine quarrée 3 sera la valeur de la perpendiculaire A E.

Pour toiser le triangle rectangle B A E, il faut multiplier la perpendiculaire 3 par sa base 4, ce qui donnera le produit 12

dont il ne faudra pas prendre la moitié suivant la méthode ordinaire de calculer les triangles; mais il faut le prendre entier à cause des

3 4 12 calcul des 2 triangles Iiiiij

pothenuse cidessus p. 340.

deux triangles rectangles égaux BAE & EAC, ainsi vous

26 ½ calcul du setteur
12 à soustraire

14 ½ calcul du segment

les 2 segmens
14 ½
28 ½

96 calcul de la pièce
96
28 ½
toise total 124 ⅓

aurez 12 toises quarrées pour la supersicie totale du triangle isoscele B A Cqu'il faut soustraire de la superficie du secteur, c'est-à-dire, ôter 12 de 26 toises ; il restera 14 toises quarrées + pour la superficie du segment B D C. S'il y en a deux, c'est-à dire, s'il y a deux portions circulaires à la piéce d'eau comme à celle G qui est rapportée ci-dessus, vous doublerez cette superficie 14 -, ce qui donnera 28 ; pour les 2 segmens de cette piéce qui ayant 12 toises de long sur 8 de large dans sa partie quarrée, donnera 96 toises quarrées qui jointes aux 28 des deux segmens, formeront pour toisé total 124 toises quarrées 1 dont on sçaura le contenu de l'eau, en multipliant premié-

rement la superficie 124 ; par la prosondeur de la pièce; & ensuite le toisé qui en résultera, sera multiplié par 27 suivant

les Pratiques précédentes.

Les Ouvriers se servent d'une Pratique qui n'est pas extrêmement juste pour toiser le segment d'un cercle, ils prolongent



la ligne A B appellée Corde jusqu'en E, des deux tiers de la perpendiculaire C D appellée Fléche, & multipliant le côté E D par la sléche CD, ils prétendent avoir la superficie du segment A C B D, parce qu'elle est égale au double du triangle C D E. S'il ne s'agissoit que de la superficie du triangle C D E, on n'en auroit pris que la moitié, mais on la prend toute

entière, parce qu'elle tient lieu de l'autre triangle C D B pour lequel il n'est pas nécessaire de répéter la même opération.

On peut calculer par ces différentes Pratiques toutes les piéces d'eau & bassins de quelque figure qu'ils soient, par Voyez la fi- exemple, le bassin K qui est d'une forme singulière, est compure qui est à posé d'abord d'un quarré long qu'il faut toiser séparément, en la page suiv.

ôter les deux échancrures rondes appellées Oreilles qui font des portions de cercles ou d'ovales qui jointes enfemble, forment un demi-cercle ou un demi ovale. Pour la portion circulaire du milieu, si elle forme un demi-cercle, elle se toisera en entier dont on ne prendra que la moitié



pour l'ajouter au toisé du parallélograme. Si c'est un segment de cercle, on suivra une des deux Pratiques ci dessus, & l'on en ajoutera le toisé à celui du parallélograme pour avoir le toisé total du bassin K.



## CHAPITRE XI.

DE LA DISTRIBUTION DES EAUX dans les plus fameux fardins des environs de Paris.

E génie si nécessaire à tous les Arts, ne l'est pas moins dans la distribution des eaux. C'est lui qui apprend à l'habile Fontainier à tellement ménager une petite quantité d'eau, qu'elle paroisse beaucoup dans un Jardin, à ne la pas prodiguer, comme on faisoit autresois, à des grottes & à de petits bassins, mais à la réserver pour des places essentielles à la décoration des beaux Jardins, ensin à distribuer si avantageusement toutes les sontaines qu'elles s'ensilent, & se puissent voir plusieurs ensemble. Par cet agréable embarras, elles se multiplient, pour ainsi dire, à la vûe.

On a remarqué ci-dessus que les eaux naturelles, avant de se rendre dans un bassin de distribution, se recueillent dans un regard de prise dont on ne peut donner un plus beau modéle

(a) Planche que celui que présente (a) la Figure A.

Ce regard se trouve au Village de Rungis, à trois lieues de Paris au-dessus de Fresnes sous un gros pavillon où l'on descend par un escalier à deux rampes. Le quarré d'eau que l'on y voit, a 9 pieds de tous sens avec deux rigoles dont la principale amene les fources de plusieurs piéces de terre appellées Rungis, Paret, Contin connues sous le nom du grand Pré de Rungis. Ce pré a 11 arpens de superficie entourés de voûtes & de rigoles ramassant les eaux des pierrées qui les amenent à travers les murs. Une autre rigole prend des fources moins abondantes du côté de l'Eglise. Elles se réunissent toutes dans le quarré d'eau dont il vient d'être parlé, & passent sous le palier de l'escalier par une voûte de 6 pieds de haut qui va jusqu'au Village d'Arcueil, avec deux banquettes de 18 pouces de large pour marcher à côté de la rigole qui a 20 pouces de large & 16 pouces de profondeur. Cette voûte est continuée





OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. XI. continuée sur l'Aqueduc, d'où elle passe sous les terres, & prend dans son chemin les eaux de Cachan par un tuyau de grez particulier qui se rend dans l'Aqueduc, dont l'eau par 7000 toises de conduite depuis Rungis, est amenée à Paris dans le regard près l'Observatoire, dont il va être parlé.

Ces sources varient infiniment: on les a vûes réduites en 1734, à 10 pouces; en 1735, à 30 pouces; en 1736, à 40 pouces; cependant après les grandes pluies de 1741, elles ont fourni 130 pouces, & dans la derniere visite que la Ville a faite à Rungis en 1746, on y a trouvé 100 pouces d'eau qui arriveroient à Paris si les tuyaux ne se rem plissoient de pétrissications.

Ce regard B de l'Observatoire (a) est ce qu'on appelle un point de partage, ou un bassin de distribution. Il est situé dans che \*\* \*\*. un pavillon appellé le Château d'eau où se rend la rigole des eaux d'Arcueil qui y vient former un bouillon d'un pied de diamétre tombant par une jauge circulaire de 86 tuyaux d'un pouce chacun dans un bassin quarré de 6 pieds 9 pouces de long sur 6 pieds 3 pouces de large, & d'environ 4 pieds de profondeur. L'eau de ce quarré se partage par des jauges rectangulaires en quatre parties: trois passent par une auge de pierre dans un réservoir appellé le quarré du Roi, dont le bassin est long de 7 pieds sur 5 & demi de large. L'eau sort par une conduite de plomb de 18 pouces de diamétre, & va se rendre par des voûtes dans le regard du Palais de Luxembourg, au Château d'eau vis-à-vis le Palais Royal, à la fontaine de la Croix du Trahoir, & au Palais des Thuilleries, sans compter quatre petites conduites séparées pour les Capucins, les Filles de Sainte Marie, & autres Couvents. L'autre quart des eaux passe dans le quarré de la Ville, dont le bassin de même forme, a 7 pieds de long sur 7 pieds & demi de large, & fournit deux conduites de plomb qui vont se rendre sous les mêmes voûtes au regard des Chartreux, à la fontaine S. Michel & à celle du Fauxbourg S. Jacques. Ces trois quarrés d'eau placés sur la même ligne, sont entourés des quatre côtés d'un sentier de 4 pieds 4 pouces, ceux de l'entrée ont 6 pieds, & ne sont séparés les uns des autres que par l'épaisseur des murs qui portent les voûtes, & par des grilles dans leurs ouvertures & portes. On y descend par deux escaliers situés aux extrêmités du pavillon, où l'on voit le commencement de la

Kkk

voûte C qui regne le long du mur des Chartreux & de la rue d'Enfer pour la distribution des eaux d'Arcueil dans la Ville de Paris.

Trois choses sont essentielles dans la distribution des eaux: 10. La quantité que l'on en a, 20. La situation du lieu, 30. Le nombre des fontaines que l'on se propose d'exécuter. Suivant cette idée on fera ici l'application de quelques Formules con-

tenues dans les Chapitres précédens.

Supposons l'eau amenée dans le réservoir, & que l'on ait jaugé la quantité qui s'y rend, par exemple, d'un pouce allant (a) Le calcul jour & nuit, on aura en 24 heures (a) 72 muids d'eau, & par donne 70 heure 3 muids, le tout calculé sur ce que l'expérience a fait jour, & 2 connoître que l'eau courante d'un pouce de diamétre donnoit muids 11/2 par environ 14 pintes par minute, pourvû qu'elle soit entretenue heure; mais une ligne au-dessus de l'orifice de la jauge. Voilà donc la preces fractions miére condition remplie qui est la quantité d'eau connue.

La seconde est la situation du lieu qui fera connoître si la distribution doit se faire dans un Jardin de niveau, ou en ter-

raffes.

Il est impossible dans un Jardin de niveau de faire jouer avec 72 muids d'eau par jour, quantité de bassins, parce qu'il les faut tous tirer du même réservoir, ce qui le mettroit bientôt à sec, & vous obligeroit, s'il étoit de glaise, de le remanier souvent. Retranchez-vous donc à fournir un bassin ou deux tout au plus. Proportionnez-y la dépense de ces deux jets que je suppose de 6 lignes d'ajutage venant d'un réservoir de 60 pieds de haut, pour me servir du calcul déja fait dans la troisiéme Formule du Chapitre VI. Ces deux jets dépenseront chacun par heure 27 muids 1/2 & 660 muids en 24 heures, ce qui fait pour les deux 1320 muids d'eau par jour. Cela fait voir l'impossibilité de faire deux jets, puisqu'un seul pendant 3 heures dépenseroit 82 muids \(\frac{1}{2}\), & vuideroit le réservoir. Il faut donc une juste proportion entre la dépense du jet & le contenu du réservoir; c'est ce calcul qui vous réglera dans la troisième observation sur la distribution des eaux, en ne faisant absolument qu'un jet en face du bâtiment, duquel on peut réduire l'ajutage à 4 lignes au lieu de 6, & pratiquer une perite pente de 7 à 8 pouces depuis ce premier bassin jusqu'au second qui sera fourni par une décharge de superficie à gueule-

muids par on a pris 72 muids par jour & 3 muids par heure.

OUATRIEME PARTIE. CHAP. XI.

bée, qui conviendra parfaitement dans un potager ou dans

une orangerie.

Si dans ce Jardin de niveau vous aviez des fources plus abondantes, comme de 8 à 10 pouces, allant continuellement dans le réservoir, ou le produit d'une machine hydraulique & élémentaire, vous pourriez alors projetter de faire plusieurs bassins, & de tirer du réservoir deux conduites qui chacune de leur côté fourniroient les fontaines qui se trouveroient en leur chemin, en proportionnant à la sortie des ajutages le diamétre des conduites & des fourches que vous y souderiez, fuivant ce qui a été dit dans le Chapitre VIII. Supposons que vous ayez 10 pouces d'eau, vous aurez par jour 720 muids, ce qui peut fournir deux jets de 6 lignes d'ajutage chacun qui (suivant le calcul ci-dessus) venant d'un réservoir de 60 pieds de haut, dépenseront 330 muids chacun en 12 heures de tems, ce qui fera 660 muids pour les deux en les arrêtant la nuit, & il y aura 60 muids d'eau de reste. L'on pourroit même ne faire qu'un jet en face du bâtiment, lequel ayant 8 lignes, dépenseroit en un jour 1176 muids; mais en l'arrêtant la nuit, & le laissant aller douze heures par jour, il dépenseroit 588 muids, & il resteroit encore 132 muids d'eau dans le réservoir, de forte que quand on sçait calculer & regler son eau, on peut avoir un jet jouant toute la journée.

Dans un terrein aussi plat que celui dont on vient de parler, un Fontainier peu intelligent & qui n'y voit aucune pente naturelle, construit, sans porter plus loin ses idées, le bassin du parterre en face du bâtiment, & l'eau superflue de ce bassin va se perdre dans un puisart. L'habile Fontainier au contraire se retourne de bien des façons, il prévoit, il imagine, il se ménage des pentes que la nature lui a refusées; enfin il dresse la place où doit être ce bassin, en l'élevant de trois pouces, & il commence, en baissant tout le terrein de 7 à 8 pouces, à pratiquer une (a) pente qu'il continue depuis le premier bassin du par- (a) On a fait terre jusqu'à un second bassin situé dans le potager ou l'o- cette obserrangerie. De cette maniére l'eau superflue n'est point perdue, dressant le & elle fournit un bouillon d'eau au milieu du second bassin, Jardin des Thuilleries, ou bien elle vient s'y rendre à gueule-bée. S'il étoit besoin d'u-dont les basne pente plus considérable, comme de 2 ou 3 pieds, il for-sins se nourmeroit au-dessous du premier bassin, un boulingrin pour faire les autres.

Kkkij

jouer dans le fond une nappe ou un champignon d'eau. S'il veut encore se ménager une pente plus forte, telle que de 5 à 6 pieds, il peut choisir une place dans un bois au-dessous d'un bassin, & la creuser pour y planter un bosquet dans lequel il fera descendre par quelques marches de gazon en deux ou trois sauts différens, alors il y formera un bouillon d'éau (a) On en- assez (a) élevé ou des animaux jettant de l'eau autour d'un soupape à un bassin. Des pentes plus fortes, comme de 12 à 15 pieds, lui demi-pied de deviennent impossibles. L'industrie consiste en un mot à prosila superficie d'un bassin, ter de la situation d'un terrein pour tirer partie même des en-

& on la sou- droits les plus ingrats & les plus sauvages.

Un Fontainier se tire plus aisément d'embarras dans un Jar-Cédemi-pied din en terrasses, dont la distribution est route dissérente. En d'eau d'éten- supposant toujours le même réservoir de 60 pieds de haut dont due sert de la source d'un pouce sournira 72 muids d'eau par jour, on n'aura réservoir. donne de la sur la premiere terrasse qu'un seul jet à tirer du réservoir, & ce charge à l'eau & le bouillon jet fournira le fecond; le fecond fournira le troisiéme; & le en est plus troisiéme, le quatriéme. Ainsi le même jet de 6 lignes d'ajutage en jouant 3 heures par jour, dépensera 82 muids 1/4, & consumera toute l'eau du réservoir compris les 9 muids - d'eau que la source a amenés pendant les trois heures que le jet a joué. La source dans les 21 heures restantes du même jour, remplira presque le réservoir, & donnera de l'eau pour faire jouer le l'endemain le jet plus de 2 heures.

Enfin si votre source ne peut pas sournir continuellement des fontaines jaillissantes qui dépensent beaucoup, ne les tirez pas du fond du réservoir, mais seulement de la superficie. Cette eau roulante, quoiqu'elle ne fasse que baver, entretiendra toutes les piéces bien pleines, & le même tuyau qui prend l'eau de la superficie étant soudé sur celui du fond, peut rendre à ces eaux, par le moyen d'une soupape, leur élévation

naturelle.

Dans l'exemple précédent on connoît la quantité d'eau qui doit régler le premier calcul : la situation du lieu fait faire une distribution qui lui est convenable, & l'économie que dirige le calcul, fait voir la possibilité ou l'impossibilité de construire plusieurs fontaines.

La distribution devient plus difficile, quand vous avez à taire jouer des cascades, des pyramides, des buffets d'eau,

de fur un tuyau coudé.

QUATRIEME PARTIE. CHAP. XI. des champignons, des nappes, des cordons de jets, & des

grilles d'eau.

La Planche suivante \*\*\*\* qui représente en masse le (a) développement du magnifique Jardin dont on a vû la disposi- point martion générale dans le Chapitre III de la premiere Partie, ser- qué ici la pente du tervira ici d'exemple de toutes ces différentes Fontaines. Une rein, & lon petite source dans un pré hors du parc, porte d'abord l'eau peutavoir repar une rigole dans l'abreuvoir A qui est dans la basse-cour, Planche 2, dont le terrein plus élevé que le Jardin, fait que cet abreuvoir Aoù elle est peut fournir les offices, la laiterie & les balfins de l'orangerie B & du potager C, en faisant d'abord tomber l'eau dans une grande auge de pierre qui la partagera en deux : une partie tombera dans l'abreuvoir, & l'autre entrera dans une conduite de plomb qui aura 3 pouces jusqu'au regard placé vis-à-vis l'orangerie, ensuite elle sera d'un pouce 1/2, & sournira aussi par une fourche le pavillon des bains. Les décharges de ces deux bassins faites en grez, viennent à gueule-bée dans les deux grands réservoirs D & E du parterre nourris par la pierrée d'une grosse source F qui vient se rendre dans un regard de prise hors du parc, dans lequel elle se partage à l'entrée du parterre dans deux autres pierrées qui vont tomber dans les réservoirs D & E. Ces piéces ont plus d'un demi-arpent d'étendue, & ayant 6 pieds de profondeur, elles contiennent 12312 muids d'eau chacune. On tirera du réservoir D une grosse conduite de fer de 8 pouces de diamétre, sur laquelle on branchera dans le regard G un tuyau de 4 pouces de diamétre pour faire jouer sur la seconde terrasse le bouillon du bassin H qui forme un champignon, & dont les huit jets dardans seront fournis par un cordon dont la conduite de fer de 6 pouces de diamétre vient de la décharge du bassin du fer à cheval O. La conduite dans le même regard G reprendra de 6 pouces de diamétre, & descendra vis-à vis le bosquet I où elle fournira par un tuyau de 4 pouces où sera branché un autre de trois, les deux buffets K & L formant des nappes qui retombent dans deux bassins. Ces derniers qui sont un peu élevés à cause du terrein en pente, fourniront les deux jets M & Nau bas de la cascade par une seule conduite de 4 pouces provenant de deux buffets. La grosse conduite de 6 pouces, après avoir fourni les buffets, sera réduite à 4 pouces, & sera jouer Kkkiij

au milieu du canal la gerbe ou le jet O de 15 lignes d'ajurage & d'une hauteur considérable venant du réservoir D du parterre. On tirera du réservoir E situé dans le même parterre une autre conduite de fer de 6 pouces de diamétre, laquelle irase rendre dans le regard P, d'où par un tuyau de plomb de 4 pouces, elle fera jouer les trois jets ou bouillons d'eau qui sont un peu au-dessous du niveau de la première terrasse, lesquels sont nappe dans le bassin d'en-bas Q. en ser à cheval La conduite du regard P diminuera & sera réduite à 4 pouces pour fournir le baissin R, & l'on soudera au pied de la terrasse un tuyau de 3 pouces sans robinet, pour fournir le bassin S; & dans le regard du bassin R, un autre tuyau de 3 pouces pour les trois jets du premier bassin T à niveau de la seconde terrasse & à la tête de la cascade pratiquée sur une pente douce. Ces trois jets qui se voient au milieu de deux escaliers à doubles rampes, tombent en nappes dans le bassin U qui forme encore une nappe dans un autre où il y a 4 jets fournis par les décharges de 3 pouces chacune des deux bassins R & S de la seconde terrasse. L'eau de ces jets présente une nappe dont l'eau tombe en goulettes dans un autre bassin plus bas. Le grand H fournit les deux premiers chandeliers de chaque côté & le premier bouillon du milieu de la cascade par trois conduites de plomb d'un pouce - chacune. Les seconds chandeliers de chaque côté & le second bouillon tirent leur eau du premier bassin de la cascade marqué V par de pareilles conduites, ainsi que tous les autres; de sorte que ces quatre chandeliers & ces deux bouillons font jouer tout le reste de la cascade. Les deux premiers chandeliers fournissent les troisièmes de chaque côté, les deux seconds font jouer les quatriémes. Le premier bouillon fournit le troisiéme; le second, le quatriéme, & ainsi des autres jusqu'au bassin d'en-bas où les 4 derniers chandeliers se déchargent pour grossir les deux nappes. L'on a dit que les deux jets situés au bas de la cascade viennent des deux buffets du bosquet I. Toutes ces eaux se rendent dans un canal qui est encore nourri d'une source qui est dans le bois à gauche, & qu'y amene une pierrée : ce canal ramasse encore toutes les pleurs de terre, étant bâti à pierres sèches du côté de la cascade, & sa décharge coule dans le bois au-dessous.

Cette distribution étant très-composée, peut satisfaire à





OUATRIEME PARTIE. CHAP. XI. 447 toutes les difficultés, en observant les proportions des conduites, par rapport à la sortie des ajutages dans les sontaines où vous voulez conserver la hauteur des jets, ainsi qu'il est expliqué dans le huitième Chapitre; cette sujettion est inutile dans les chandeliers, les champignons & les bouillons d'eau

à qui l'on ne cherche qu'à donner de la grosseur.

Si un seul réservoir ne pouvoit sournir assez d'eau pour nourrir les bouillons qui ornent la tête de la cascade, & qu'on sût obligé de les tirer de plusieurs bassins situés à dissérens niveaux, il faudroit, suivant l'usage des Fontainiers, regler ces bouillons à la même hauteur en fermant les robinets de ceux qui sont les plus élevés jusqu'à ce qu'ils soient réduits à la hauteur des autres. Pour entretenir cette hauteur on maintient ces robinets avec de gros sils de ser, ou des cercles, où passe un boulon avec des clavettes qui peuvent se désaire dans le besoin.

On a dû remarquer dans ce modéle qu'on a fait passer les conduites dans les allées pour n'être point obligé de rien déplanter quand il est nécessaire de les rétablir, & qu'elles passent sous des voûtes pour traverser les terrasses; ce qui donne

le moyen de les visiter sans rien démolir.

Comme toutes ces eaux ne peuvent pas aller ensemble, & dépenseroient trop d'eau, on ménage l'eau des endroits les plus à l'écart, & de certaines parties qu'on ne fait jouer que rarement, telle que la cascade & les bosquets; l'on peut se contenter, par exemple dans ce jardin, de faire jouer les trois bouillons de la premiere terrasse dont la décharge fait aller les jets dardans du grand bassin H, ou bien l'on fera jouer, quand les réservoirs seront bien pleins, le bouillon du milieu du bassin H, qui animera tout ce Jardin, & ira nourrir les pièces d'en-bas.

Voici la distribution des fontaines jaillissantes qui ornent les plus beaux Jardins à 15 lieues à la ronde de la ville de Paris.

Versailles doit tenir le premierrang. Ces eaux viennent de 23 Versailles, étangs dont les principaux sont Trappe, Saclé, Arci, Peray, Pourra ou Port-Royal, qui est fourni par les voûtes qui viennent de Vieille-Eglise contre Rambouillet. La machine de Marly, quoiqu'elle ait été faite pour Versailles, n'y a jamais fourni une goutte d'eau, elle pouvoit se communiquer par l'aqueduc de Montreuil dans les réservoirs de la butte de Mont-

boron. L'eau fournie par les étangs de Trappe, de Saclé & autres, s'y vient rendre par 74000 toises de rigoles qui ramasfent les eaux de pluie & de neiges fondues pendant l'espace de plusieurs lieues de circuit. Toutes ces eaux passent par deux voûtes de différens niveaux sur la montagne de Sataury dans le Parc-aux-Cerfs. Les eaux hautes, qui sont celles de Trappe, viennent de 3 lieues par une voûte pavée sans tuyaux, ni rigoles, élevée de 7 pieds, & large d'environ 4, en s'élargissant jusqu'à 6 dans son embouchure; ces voûtes ne fournissent de l'eau que dans le besoin, & tombent dans un bassin de distribution où font les soupapes de dix grosses conduites de fer qui menent les eaux dans les deux réservoirs de la butte de Montboron. Ces piéces ont près de 10 arpents d'étendue les deux ensemble, & environ chacune 85 toises de long sur 54 de large & le petit triangle du bout défalqué : elles ont 4370 toises de superficie sur 12 pieds de prosondeur, & contiennent chacune 235980 muids d'eau. Les eaux basses, c'est-à dire, d'un niveau de 11 pieds plus bas que les autres, viennent de la plaine de Saclé où font deux étangs d'environ 20 arpents de superficie. L'eau en sortant de ces étangs, passe sur l'aqueduc de Bucq, & vient par une voûte pavée, moitié plus petite que l'autre, se rendre dans un bassin de distribution qui est dans le même Parc-aux-Cerfs, & de-là y forme deux réfervoirs, l'un quarré d'environ 3 arpents \(\frac{1}{3}\), & l'autre long de 2 arpents : de superficie & de 6 pieds de profondeur. Ces deux réservoirs contiennent 139995 muids, & portent l'eau à la ménagerie, au potager, & par deux grosses conduites de 18 pouces de diamètre au réfervoir de l'aîle élevée sur une terrasse à côté du Château, & formant un canal de 40 toises de long sur 10 de large & 12 pieds 8 pouces de profondeur contenant 23998 muids i d'eau. Les eaux du réservoir de la butte de Montboron se rendent par cinq conduites dont trois d'un pied de diamétre, & les deux autres de 18 pouces, dans le réservoir du Château d'eau qui contient en superficie 148 toises quarrées point de pieds 4 pouces, & 4672 muids ; d'eau. Ce réservoir dans un besoin peut tirer de l'eau du Parc-aux-Cerfs, ainsi que le réservoir sur l'aîle. Ce dernier distribue les eaux dans les piéces basses du parc, telles que la fontaine des Dômes, dont le jet est de 70 pieds, l'Encelade de 78, la fontaine

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. XI. 449 sontaine des enfans, & l'Obélisque de 231 jets de 52 pieds de hauteur. Cette derniére fontaine est composée de faisceaux de tuyaux à trois étages avec trois conduites : la plus haute vient du réservoir de l'aîle, la seconde du bassin de Flore dans la croisée, la troisiéme des deux petits réservoirs appellés Jambettes près les murs du parc sur le chemin de Trianon. Le réservoir sur l'aîle fournit encore les bosquets des bains d'Apollon, de l'arc de triomphe, des trois fontaines, du théâtre d'eau, & les 75 cierges ou grilles d'eau de la piéce de Neptune, avec les nouvelles fontaines au pied de la terrasse audessous du Dragon, dont le jet de 92 pieds est le plus élevé de Versailles: les Dauphins & les Cignes portant des Amours jettent des jets dardans, & viennent de la nappe de Diane au haut de l'allée Royale. Le Château-d'eau fournit les deux piéces en face du Château, appellées la Couronne, les deux bafsins du parterre au-dessus de l'orangerie qui fournissent son bassin, orné d'une gerbe de 40 pieds de haut, les deux fontaines du Point du jour & de Diane où sont des Lions & des animaux qui jettent aussi de l'eau, ensorte que le château d'eau a été fait seulement pour rompre la grande portée des eaux de la butte de Montboron, & n'est qu'un récipient (a) pour (a) Ce réfournir seulement les six piéces les plus élevées contre le Châ-fervoir se fremplit en 3,9 teau, dont les gerbes s'élevent à 30 pieds de haut. Les deux minutes, & grandes piéces d'eau en face du Château qui se communi- se vuide en quent avec trois réservoirs souterrains, dont deux sous les al-qu'ayant 2 lées qui bornent ces piéces, & le troisiéme sous le perron le minutes de plus près du Château, fournissent la fontaine de la pyramide plus il four-& les deux bassins du parterre du Nord. Ces bassins & la pyra-nuellement mide nourrissent les 22 chandeliers de l'allée d'eau & la nap- les fontaines ne se vuipe des bains de Diane qui fair jouer les jets dardans du Dra- de point, gon. De l'autre côté ces mêmes piéces de la couronne vis-à-l'eau arrivant toujours. vis le Château, fournissent les 39 fontaines du Labyrinthe, la falle du bal, Latone où il y a 74 jets & 2 gerbes de 30 pieds de haut. Les gerbes des bassins appellés des Lézards du parterre au-dessous ont la même hauteur, & sont fournies par les deux fontaines du Point du jour & de Diane. Latone nourrit la grosse gerbe de 57 pieds de haut dans le bassin d'Apollon & les Tritons & Dauphins qui l'environnent, les deux autres gerbes du même bassin de 47 pieds de haut sont sournies

LIL

par ceux des Lézards contre Latone. Les mêmes piéces devant le Château fournissent encore les sept gerbes de l'isle Royale, dont la plus haute s'éleve à 47 pieds, la colonnade composée de 31 champignons distribués entre chaque colonne, deux petites gerbes dans les bois, les bassins de Cerès & de Flore dans les croisées, lesquels font jouer les deux bassins plus bas de Saturne & de Bacchus. Ce dernier fournit les deux fontaines de l'allée des Marroniers, & l'isle Royale fournit les deux Chevaux marins que montent des Tritons à la tête du canal. Toutes ces eaux pendant l'espace de trois heures qu'elles jouent pour un Ambassadeur, dépensent 69000 muids d'eau. Le canal a 800 toises de long sur 32 de large, traversé par un autre canal de 520 toises de long, dont un des bras conduit à la ménagerie, & l'autre à Trianon.

TRIANON. Les eaux de ce Palais viennent du réservoir de Chévreloup fourni par un autre appellé le réservoir du Camp ou de Roquencourt, qui tire son eau de la machine de Marly: toutes ces eaux se rendent dans un autre réservoir octogone situé dans le parc. Il y a environ 17 fontaines qui font le bois des sources, deux bassins à côté, le bassin long en face de la rampe de ser qui descend de la galerie, les trois bassins des Marroniers, le quarré en face de la galerie, les deux fontaines du petit Jardin du Roi, les trois bassins du grand parterre, la cascade ou busfet de marbre, un bassin dans un bois, la piéce des Dragons qui termine le Jardin composée d'une gerbe, de deux jets & de deux Dragons vomissant de l'eau, avec deux belles nappes, & le fer à cheval à la tête du canal où l'on voit une gerbe avec quatre jets. Toutes ces eaux jouent ensemble, & vont se rendre dans le grand canal de Versailles.

Les fontaines de Marly sont extrêmement considérables par leur grosseur: ces eaux viennent des trois réservoirs au haut du parc qui ont environ 20 arpens d'étendue, & sont tous nourris par la machine de Marly, qui porte l'eau sur l'aqueduc, & de-là par deux conduites de 18 pouces dans ces réservoirs qui ont de superficie 18700 toises quarrées sur 15 pieds de profondeur: celui de Lucienne a même profondeur, & a de superficie 24500 toises quarrées. Les trois premiers contiennent 1262250 muids d'eau, & celui de Lucienne contenoit 1653750 muids, mais il est présentement à sec. Ces

OUATRIEME PARTIE. CHAP. XI. réservoirs fournissent d'abord les trois masques de la rivière dont l'eau formoit autrefois les 63 marches de marbre veiné, jusqu'à la cascade ou buffet d'en-bas appellé la fontaine des vents ornée des beaux ouvrages de Coyfevox & de Couftou, & dont les jets, en se combattant les uns contre les autres, imitent la neige. On y voyoit autrefois un jet de 1 20 pied s de haut dans un bassin fait en demi-lune, dont il ne reste que le revêtissement de marbre des côtés & la tablette ornée de vases & de figures. Celui du buffet dont on vient de parler, fait jouer la gerbe de la grande piéce d'en-bas, & les jets des six salles vertes dont quelques-unes étoient appellées les bassins (a) des (a) Ces six carpes, lesquels accompagnent la grande esplanade appellée bassins, les l'amphitéâtre. Plusieurs autres conduites particulières sournis-de Diane & soient les deux piéces de Diane & de Bacchus faisant une pa- de Bacchus, te-d'oie contre la rivière : elles sournissent actuellement la son- sont détruitaine d'Agrippine, la grosse gerbe, le théâtre & la cascade tes. On a sechampêtre, dont l'eau va aux quatre gerbes & aux nappes ces de gazon au bas du grand escalier contre le Château à la tête de la gran- à la place. de piéce, l'eau de la falle des Muses vient des bains d'Agrippine. Les deux autres gerbes & les nappes de la piéce d'enbas contre l'abreuvoir, viennent de la chûte de la fontaine d'Agrippine & de la falle des Muses; les deux fontaines du côté du bourg, où est le mail tournant, tirent leur eau du bassin au bas de la rivière, un de ces bassins fournit la nappe du second appellé le bassin de Diane. Toutes ces eaux réunies fournissent les trois gros bouillons de 6 pouces de diamétre qui forment l'abreuvoir hors du parc, dont toute l'eau va se rendre par trois conduites à la groffe gerbe d'en-bas au bout du chemin, l'ajutage de cette gerbe est formé par un tuyau de ser d'un pied de diamétre. Ainsi la rivière de Seine sorcée par la machine de Marly de quitter son lit & de monter sur l'aqueduc, après avoir fourni toutes ces eaux, vient reprendre ce même lit & se rendre d'où elle étoit partie.

Les eaux de Meudon ne sont plus dans le même état où el-Meudon, les étoient autresois. Elles proviennent d'amas de pluie & de neiges sondues recueillis dans des rigoles qui les portent dans plusieurs étangs hors du parc, tels que Villacoublai, le Loup pendu, d'où elles se rendent dans celui de Troushet proche Villebon qui sournit les puisarts, d'où on les éleve par deux

Lllii

moulins à vent placés dans le parc, au haut d'une cuvette de plomb qui les rend dans plusieurs réservoirs, entr'autres dans celui nommé Belair qui est au-dessus du Château, ce qui fournit les bassins du parterre & ceux de l'orangerie. Il y a encore le grand bassin du cloître qui vient directement de la cuvette du moulin. Les goulettes, les cascades, les bassins d'en-bass sont détruits, & le grand ovale qui avoit un jet de 120 pieds de haut ne va plus présentement. Cependant comme l'eau n'y

manque point, quelque dépense les ranimeroit.

Il n'y a point d'eaux en plus grande réputation que celles de S. CLOUD. S. Cloud. Les sources de Ville-Davrai se rendent dans un grand réservoir au haut de son parc, d'où elles sournissent une gerbe un peu au dessous, dont le bassin sert de réservoir au grand jet de 90 pieds de haut, qui est situé dans les Jardins bas près la cascade. Ce même bassin fournit une autre gerbe audessus de l'orangerie & les 24 cierges ou grilles d'eau qui sont dans les fossés du pourtour. L'eau de ces fossés fournit les trois bassins de l'orangerie vers le Château, & les trois jets du miroir au-dessous qui nourrit en descendant les bouillons de la fontaine du rocher d'où fortent les goulettes du bois le long du Château. Il y a encore un bassin dans le nouveau bois, lequel sert de réservoir à la pyramide & aux deux jets qui sont dans le bassin au-dessus du quarré d'eau où est le grand jet. Toute cette eau fait jouer par un chêneau de plomb regnant le l'ong de cette piéce, les masques & les chandeliers à la tête de ce quarré d'eau dont le grand jet fait tout l'ornement. En remontant vers le Château, le fer à cheval qui est au-devant orné de trois jets & de cinq masques, est la décharge des piéces de l'orangerie. Ce fer à cheval fournit les trois jets du canal audessous qu'on peut regarder comme le principal réservoir de la grande cascade: il forme au pied des deux figures colosfalles de la Seine & du Rhône la groffe gerbe à la tête d'une rangée de nappes & les deux bouillons des deux autres rangées de chûte, ainsi que les jets des escaliers & des Dauphins. Cette eau se répete par chûtes de nappe, de moutons, d'escaliers avec des chandeliers qui se fournissent l'un l'autre. Au bas de la premiére partie de cette cascade est une rangée de cierges, & toute l'eau se rend dans un bassin regnant tout du long, lequel fournit la grande pièce d'en-bas dans ses buffets,

bouillons, dragons, grenouilles, & ensuite deux très-belles nappes qui se répetent & tombent dans un canal fait en poële orné de douze bouillons & de deux grands jets dans la poële, qui viennent du quarré du grand jet, qui fournit encore un jet perdu en face du nouvel amphitéâtre de gazon. L'eau de toute la cascade vient ensuite se rendre aux deux sontaines perdues qui sont en bas dans des piéces de gazon. Les autres eaux qui sont dans les parterres au-dessus de la galerie, viennent d'un petit réservoir plus haut contre le labyrinthe dans un endroit appellé Montre-tout, & les eaux du potager & des Jardins proche Séve, viennent d'une voûte qui amene des sources particulières. On travaille actuellement à construire une nouvelle cascade sur la rampe de gazon en face du Péristile latéral du Château & du fer à cheval qui l'accompagne.

villon en rotonde, entoure le petit Jardin de l'étang où se voit une belle figure de Diane en bronze. Le parterre de l'orangerie est orné d'un grand bassin, & est aussi appellé le Jardin de la Reine. La cour des Fontaines qui n'est pas éloignée, prend son nom d'un petit bassin quarré avec un jet dans le milieu, & quatre autres croisés sortant du piédestal d'une sigure de Persée. Au bout de cette piéce d'eau est le manége & le mail, & sur un des côtés sont deux grands parterres, l'un du Tibre avec sa sigure dans le milieu d'un bassin entouré d'un sossée d'eau. Dans l'autre parterre il y a un quarré d'eau avec un rocher dans le milieu, d'où sortent quelques silets d'eau appellés le pot bouillant. Ces bassins sournissent la cascade en descendant vers le grand canal revêtu de pierres de grez. Ces cascades ont plusieurs nappes, bouillons & grilles d'eau qui sorment une espéce de grand busset quarré. Le

canal est très-long & très-étroit. Dans les grands tapis de gazon au-dessous l'on a pratiqué cinq bassins dont celui du milieu a six jets; ces jets au nombre de douze sont fort gros & viennent du grand réservoir d'Avon au-dessus du parc & du canal, à côté d'un petit Couvent des Peres de la Charité. La belle su-taie qui borde les gazons à gauche, est percée d'une étoile avec des palissades magnisiques & un grand bassin orné d'un

Llliij

piéce d'eau triangulaire du milieu de laquelle s'éleve un pa-

La beauté d'une fontaine qui est dans les bosquets du Châ- Fontaine teau de Fontaine bleau, lui a fait donner ce nom. Une grande BLEAU.

jet dans le milieu. Il y a encore dans ce bois quelques piéces plates, ainsi que dans les pourtours du Château. Tous ces canaux ne sont point revêtus, excepté le grand canal, & les sontaines sont conduites en partie dans du bois & du ser. L'on peut dire que les eaux jaillissantes ne sont pas les plus considérables à Fontainebleau, les eaux courantes & les plates sont insiniment plus belles & en plus grande quantité.

SCEAUX.

Le Château de Sceaux passe pour être un des plus beaux Jardins de le Nostre, & ses eaux sont fort estimées : elles viennent en partie d'un réservoir sur le chemin du Plessis-Piquet & les autres, surtout celles à boire du Village d'Aunai au bas du Plessis-Piquet. Ce premier réservoir fait jouer les trois bassins du grand parterre, & ceux des petits parterres qui bordent le Château. On voit un autre réservoir contre l'Eglise qui fait jouer les deux grands bassins du bois à droite du Château, entretient le fossé contre Diane, dont l'eau fournit le pavillon de l'Aurore dans le potager, & les deux rochers d'un bosquet voisin, le bouillon contre le Château à la tête des goulettes appellé le caprice, le bassin de l'orangerie, celui de la salle des Marroniers, la galerie d'eau, les deux fontaines des vents, & celle où étoient les goulettes où se voit présentement un nouveau bosquet avec un rocher. Il y a encore un autre réservoir contre le labyrinthe qui fournit sept bassins répandus dans ce même bois à gauche, & les deux jets d'un petit canal, dont l'eau sert aux premières pièces de la cascade qui est du dessein de Charles le Brun. Elle est fournie par un grand bassin sur le haut avec deux champignons sur les côtés qui font nappe dans deux grands bassins aux côtés de l'escalier. Un rang de neuf jets qui fournissent cinq buffets ornés de Dauphins, de masques & d'enfans, dont l'eau retombe dans un bassin long accompagné de deux escaliers, compose la tête de la cascade; les nappes & les bouillons se suivent jusqu'en bas, ainsi qu'un rang de chandeliers de chaque côté qui se succedent l'un l'autre, & paroissent par leur heureuse situation sortir d'un tapis de gazon. Cette cascade tombe dans une grande piéce d'eau octogone de 10 arpens d'étendue, du milieu de laquelle s'éleve un jet de 70 pieds de haut qui provient d'un petit réservoir derriére la palissade au bout du parterre. Cette grande piéce se communique par un petit canal dans le grand qui a 500 toises de long sur 25 de large.

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. XI. 455

Les eaux de Chantilly (la plûpart) vont jour & nuit, étant CHANTILLY. fournies par la riviére de Nonette qui passe à Senlis. On l'a partagée en deux à une demi-lieue du chemin au Village de S. Leonard. La moitié par un ruisseau naturel vient fournir le grand bassin de 40 toises de diamétre à l'entrée du parc, d'où l'eau tombe & forme la belle nappe de 12 à 13 toises de long qui est un morceau unique, & qui orne la tête du grand canal extrêmement long & large. L'autre partie de la riviére entre sous une voûte, & se partage en une petite qui vient former la fontaine du rocher où il y a des nappes & quelques jets qui tombent par une autre nappe dans un petit canal le long d'un bois où se trouve la belle source des Truites. La voûte sinit en cet endroit, & se réduit à deux rigoles, dont l'une fournit les nappes des niches ornées de figures qui sont placées des deux côtés du grand escalier, l'autre tombe par une rigole de pierre de 18 pouces d'eau en quarré dans un bassin de distribution appellé le bassin des sources, & se partage en dix grosses conduites qui font jouer jour & nuit la grosse gerbe au bas du grand escalier : les six jets le long de cet escalier, les dix de 15 pieds de haut du grand parterre, les deux chiens au bas de l'avant-cour, le bassin du parterre contre le petit Château, les cinq jets de l'orangerie, & les trois bassins des bosquers dont les eaux par leurs décharges fournissent des nappes dans les fossés qui entourent le Château. Ces fossés fournissent le parterre des grenouilles, les deux masques à la descente de l'orangerie, le Dragon & les fontaines en chapeaux du petit canal contre l'orangerie, ainsi que les huit bouillons à la tête du bois où se forme une belle chûte d'eau: on voit encore des nappes qui tombent de canaux en canaux. Toutes ces eaux vont sans robinet par de grosses conduites la plûpart de bois, les moindres jets étant d'un pouce. Les autres eaux de Chantilly qui sont les plus élevées, vont par le moyen d'un moulin que fait tourner la chûte du grand canal, & qui fait mouvoir sous le gros pavillon appellé de Manse, six corps de pompe qui montent 80 pouces d'eau que porte une grosse conduite de ser dans un réservoir d'environ 6 arpents d'étendue situé sur le chemin de Paris. Quatre autres conduites de fer vont fournir les cascades de Beauvais, le bassin audessus où il y a trois jets, & la fontaine de la tenaille très-gar-

nie d'eau, le bassin du boulingrin où il y a une gerbe & huit jets. Une autre conduite va à la ménagerie où il y a plusieurs sontaines, & les deux derniéres conduites vont à la grande cascade aussi ingénieuse que variée dans ses essets d'eau, & aux trois bassins de la faisanderie. Le grand jet de 60 pieds de haut vient directement de la cuvette de plomb au haut du pavillon de Manse, ainsi que les jets de la pièce d'eau à côté. Ces derniéres eaux jouent rarement, & sont un peu négligées par leur éloignement du Château.

Transmin

Il semble que deux petites riviéres ayent voulu se disputer l'avantage d'embellir les Jardins de ce beau lieu. La Breche qui vient du Village de Coyfeau à 4 lieues de Liancourt, nourrit une partie des canaux, elle entoure principalement d'un double fossé les allées du grand pré de 50 arpents, fait tourner trois moulins & la grande roue qui fait jouer une partie des eaux jaillissantes de ce Jardin: elle va se jetter dans l'Oyse à Vilers-Saint-Paul au-dessus de Creil. Cette grande roue a 50 pieds de diamétre, garnie de godets qui se vuident en haut dans une goutière de bois servant de réservoir, le long de laquelle il y a des crapaudines de plomb & fix conduites de bois qui font jouer douze grands jets & le bouillon de la pyramyde des vingt-cinq fontaines. Ces 12 jets sont les sept du pré des Tilleuls, le rond des arcades, l'ovale dans le bosquet, & les trois jets joints ensemble dans le bassin au bout du parterre formant une gerbe. Ces eaux qui jouent toujours & assez fortes, ne sont pas les plus belles de Liancourt. La petite riviére de Béronelle dont la source est dans le Hameau de Béronne, entretient le canal du mail, qui se voit dans la campagne entouré de Tilleuls en arcades en face du Château, devant lequel il forme une grande nappe, & va de-là fournir toutes les autres eaux du Jardin, à l'exception du bassin du parterre qui vient d'un réservoir au-dessus du Village de Mogneville, celui du parterre de l'orangerie, & l'abreuvoir de la bafse-cour qui sont sournis par d'autres sources. Ce canal du mail fait jouer par des tuyaux de bois les quatre jets des fossés, la fontaine de la perruque dans le premier parterre à droite en entrant, les 44 jets qui font trois nappes, chacun dans un bassin regnant tout du long au bout de ce parterre, & que l'on appelle les cascades, la gerbe du bassin octogone du second parterre

OUATRIE'ME PARTIE. CHAP. XI. parterre & ses quatre autres bassins: les douze jets des petits canaux à côté, les vingt-cinq fontaines, le canal de l'Escot au bout du grand parterre, les trois jets dans le fossé qui entoure les Jardins proviennent de la rigole par-delà le grand chemin; le bassin de l'ovale, les cinq jets du bosquet à côté viennent de la perite rigole sous les arbres en quinconce. Les dix-sept fontaines, les quatre jets de la Syrene & ses nappes viennent du canal de l'Escot. Il y a beaucoup de canaux, de piéces plates, entr'autres une grande quarrée ornée dans son milieu d'un cabinet de verdure. Cette piéce est contre le potager qui est aussi entouré d'eau. L'on a retranché depuis peu plusieurs jets pour grossir les fontaines, & l'on a supprimé quantité de petits bassins. Il y a encore 134 jets jouant sans les nappes & les canaux.

Le Château de Dampierre avoit autrefois dix jets, une ger-DAMPIERRE.

be & deux nappes jouant continuellement, & qui provenoient de la grande piéce d'eau au-dessus du Château. Aujourd'hui il n'y a plus que les deux nappes & deux masques à côté qui aillent toujours. Les eaux jaillissantes, formées par les quatorze jets du parterre & du bosquet, ne jouent que quand on veut, mais elles sont plus grosses & plus élevées qu'elles n'étoient. C'est un ruisseau qui se trouve dans la campagne au-dessus du Château, lequel fait aller un moulin que l'on arrête quand les eaux marchent. On voir dans le premier parterre quatre bassins avec leurs jets. On trouve ensuite le bassin de la grande nappe où il y a deux jets, & dans le parterre au-dessus trois autres bassins avec leurs jets. Cette nappe quoique très-large, coule sans cesse, c'est la décharge de la grande pièce d'eau en équerre qui a 12 arpents d'étendue, & vient de l'étang de Pourra. L'extrêmité de cette grande piéce d'eau est ornée d'un petit Château flanqué de quatre pavillons des plus galans. L'on y aborde par un bâteau conduit par une corde avec une poulie. L'eau des quatre fontaines pratiquées dans les angles extérieurs du petit Château, vient d'un réservoir qui se voit au haut du parc. Il y a encore à côté de la grande piéce un petit canal où tombe une jolie chûte qui va se rendre dans un autre appellé le bassin des (a) On a re-Truites. A gauche du Château est un grand parteire aussi en-tranchéle jeu

touré d'eau avec un bassin au milieu (a) & au-dessus un grand de quilles composé de bois avec une piéce d'eau octogone, des salles & des labyrin- neuf petits

Mmm

affins qui thes aux quatre coins. Un grand canal avec une belle nappe à s'enfiloient la tête qui est la décharge de celle en face du Château, bor-dans les al-lées du pour- de ce bois, ainsi que le parterre, & retourne en équerre pour finir où étoit autrefois une cascade que sournissoit un étang audessus sur le chemin, lequel vient de la rivière d'Yvette. Cet étang fait jouer présentement les bassins de l'orangerie, du potager & du Jardin d'Astrée. Des ponts communiquent à plusieurs bosquets, & de perits bateaux avec des cordages vous

passent en plusieurs endroits.

COURANCE. La clarté des eaux, leur beau courant ont sait donner le nom de Courance à cette maison. Ces eaux charient un sable fin, & sont si claires, qu'on voit aisément le fond des canaux, & les Truites qui s'y plaisent infiniment. Quoique les eaux jaillissantes n'y soient pas en grand nombre, il y en a assez pour réveiller les piéces plates. Ces eaux viennent au haut du parc d'une rigole de 2 pieds en quarré, qui amene une grosse source contre l'Eglise du Village; elles jouent de 15 pieds de haut sans réservoir, sans robinet, sans soupape; les tuyaux de bois les prennent dans la rigole, & les portent dans les bassins qui ne sont ni glaisés, ni revêtus. Il y a douze jets répandus dans les parterres & dans les bois, entr'autres le bassin de la couronne composée de sept jets d'eau. Dans un petit cabinet entouré d'eau sur la gauche, se rendent d'autres sources qui font jouer le boulingrin & les deux jets du parterre entouré des fossés du Château. Outre les canaux de l'avant-cour il y a encore deux grandes piéces dans le bois, le grand canal de 500 toises venant de la petite riviére d'Ecole, un canal en chûtes au-dessus, & une grande pièce d'eau quarrée avec des masques & des bouillons à la tête. Toutes ces piéces sont revêtues de grez, & l'on en a si bien ménagé le niveau qu'elles forment des chûtes & des nappes de l'une à l'autre.

On ne peut se rappeller les cascades du Château de Chavil-CHAVILLE. le, son isle & son orangerie, dont les jets étoient fournis par plusieurs étangs sur la hauteur, sans être fâché de les voir au-

jourd'hui ruinés.

Les eaux de Ruel autrefois si fameuses offroient quantité d'eaux jaillissantes, dont la source venoit d'un réservoir ovale au-dessus de l'endroit où étoit la grande cascade. Il y avoit une isle, plusieurs grottes, la fontaine du Dragon, un canal

OUATRIEME PARTIE. CHAP. XI. entouré de chandeliers formant des nappes. Tout est présentement ruiné, & il n'y a plus que trois piéces plates qui tombent l'une dans l'autre.

Berny contre Sceaux étoit renommé pour plusieurs fontai-BERNY. nes bien ménagées qui venoient d'un grand réservoir sur le côteau du Village de Frênes, dans lequel tomboient 3 pouces d'eau venant de l'aqueduc d'Arcueil. Il ne reste plus que le canal qui borde le Jardin avec ses deux nappes fournies par la rivière de Bièvre ou des Gobelins. La chûte de ce canal faisoit tourner une machine Hydraulique qui fournissoit un grand jet

& plusieurs fontaines.

Vaux-le-Vicomte (aujourd'hui Vaux-le-Vilars) offroit une scéne des plus riantes par la quantité de fontaines jaillissantes qui se voyoient toutes en face du Château. Des réservoirs à côté de l'avenue fournissoient une grande partie de ces eaux qui se rendoient ensuite de l'une à l'autre aux deux grottes qui cotoient le grand canal, dont l'une a une grille de quarante jets qui tombent en cascades, & une autre grille en bas d'autant de jets. Le grand canal a 500 toises de long, on y voit une belle source qui y tombe. Au-dessus de ce canal est une autre cascade de grez avec sept rochers d'où tombent de grosses nappes d'eau. Quatre bassins sont pratiqués sur la terrasse au-dessus qui forme un théâtre en gradins avec une grosse gerbe qui vient d'une source plus éloignée. L'eau de cette gerbe & de ces bassins forme la cascade & les jets qui sortent des Tritons qui accompagnent la figure de Neptune qu'on voit dans le canal en face de cette grotte.

La maison sise à Brunoy contre Gros-bois, a toujours été Brunoy. renommée pour la beauté de ses eaux. Trois réservoirs sur la hauteur ramassent plusieurs sources, & sournissent vingt-quatre chandeliers sur les deux terrasses qui descendent du Château, ainsi que les trois bassins du grand parterre, celui du potager avec le grand bassin au bas des bosquets, dont le jet s'éleve à la hauteur de 50 pieds. La galerie d'eau, le miroir & les gerbes de trois autres bosquets sont fournies par les eaux du parter-

re & du potager, & sont terminées par un grand canal.

Peu de maisons ont une abondance de sources aussi considé-VILAINES. rable que celle de Vilaines au-dessus de Poissy. La principale source qui fournit environ 40 pouces à la fois, fait jouer nuit Mmmij

VAUX-LE-

& jour quatre jets d'un pouce de sortie, & de 15 pieds de haut. Il se trouve au bout du Jardin un beau boulingrin orné d'un grand miroir d'eau, & plusieurs autres bassins se voient tant dans l'orangerie que dans le potager. La rivière de Seine qui borde les murs de ce Jardin, y forme un canal bien naturel.

CY.

On trouve à 10 lieues de Paris sur le chemin de Coulom-LE SOUS CRE- miers le Château de la Chapelle sous Crecy, dont les Jardins sont embellis de treize bassins avec quarante-sept jets de 35 pieds de haut & un de 60. Ces eaux viennent pour la plus grande partie d'un réservoir sur la hauteur où il tombe 50 pouces d'eau. La singularité des quatre principaux bosquets consiste dans la variété de leurs figures. Dans l'un qui se nomme l'Echevelé, plusieurs jets rassemblés imitent les cheveux épars d'une tête; dans un autre ils forment un dôme: on voit une tour dans le troisséme, & une couronne dans le dernier. Ces divers effets sont produits par huit ou neuf jets dans chaque bassin. Un moulin que fait tourner la petite riviére de Morin, fournit les huit jets du parterre & de la galerie d'eau.

FONTENAY EN BRIE.

Le Château de Fontenay en Brie à 10 lieues de Paris audessus de la petite Ville de Tournan, passe pour un lieu trèsorné de belles fontaines. Ce Château, ainfi qu'un petit potager à côté sont tout entourés d'eau qui tombe par une nappe dans un très-long canal. En face du Château est un grand parterre avec un bassin, le tout terminé par une terrasse ornée de treize bouillons d'eau qui retombent en nappes. Dans les bosquers au-dessus se présente une pièce d'eau avec une salle de bal au milieu. On voit une belle gerbe en face du Château, & sur le côté une fontaine à l'Italienne, dont les eaux sont sournies par un réservoir dans le bois, au bout duquel on trouve encore dans une prairie une piéce d'eau fournie par une nappe qui est la décharge du grand canal. Sur les côtés du Château sont deux petits parterres avec des fontaines que fait jouer un bassin pratiqué sur le chemin en face de la Paroisse. Ces belles eaux qui jouent continuellement, enchantent par leur naturel.

Le Château de Nointel à 8 lieues de Paris, & à une demilieue en deçà de la petite Ville de Beaumont, se distingue par ses fontaines jaillissantes. Le principal réservoir appellé Missispi, situé dans tout le haut du parc, forme une très-gran-

QUATRIEME PARTIE. CHAP. XI. de piéce où l'on voit tomber deux grosses sources. Une belle terrasse regne autour de ce réservoir avec un grand bois qui le borde d'un côté: il porte l'eau dans un réservoir de forme ronde qui se rend dans un autre situé sur une terrasse au-dessous. Ces trois réservoirs fournissent à dissérentes hauteurs les jets de douze tant bassins que piéces d'eau, qu'on trouve dans les parterres, les quinconces, les boulingrins & les bosquets de ce Jardin: quelques-uns de ces jets s'élevent jusqu'à 120 pieds de haut, & leur grosseur qui y est proportionnée en montre peu de semblables, excepté dans les maisons Royales. Parmi plufieurs bosquets qui accompagnent les parterres, on distingue une salle d'Antiques de forme circulaire, ornée d'un boulingrin avec un bassin au milieu, un théâtre suivi de piéces découpées de gazon, & terminé par une petite piéce d'eau quarrée. L'orangerie mérite d'être vûe par la singularité de sa forme & par sa belle serre: on y trouve une fontaine, ainsi que dans les potagers & les fruitiers qui par la manière dont ils sont tenus, ne sont point les moindres pièces de ce beau Jardin.

L'on s'est borné à parler ici seulement des plus beaux Jardins ornés d'eaux jaillissantes, à cause de leur distribution. Il y a encore des Jardins très-renommés pour les eaux plates, tels qu'Arminvilliers, Rambouillet, Anet, Saint Ange, Lessigny en Brie, Navarre, Gagny, Villeroy, Auny, Jouy, &c.



# CHAPITRE XII.

# DE L'ENTRETIEN ANNUEL des Eaux & des Fontaines.

N vain espéreroit-on rendre durables les belles choses qu'on vient de décrire, si on leur resusoit les soins qui sont nécessaires à leur entretien. Combien voions nous de belles sontaines ruinées, faute d'avoir été entretenues de longue main? La grande cascade de Sceaux en est une preuve: plusieurs années de négligence l'avoient mise dans un état à être resaite tout à neus. Un entretien annuel auroit sauvé cette dépense qui a été presque aussi loin que sa première construction.

Cet entretien, quand il n'est point interrompu, n'est pas si considérable qu'on le pense; si l'on a, par exemple, des rigoles qui ramassent les eaux dans la campagne, il sussit de les saire nétoyer des herbes, des joncs, & des terres qui en s'éboulant, les peuvent boucher. Quelques visites dans les grandes averses sont sussissant pour observer si l'eau y roule sans se

perdre.

Les pierrées seront aussi visitées, en suivant leurs regards qui feront connoître si l'eau y coule, s'il ne tombe point de feuilles par les ouvertures d'en haut qui doivent être couvertes

de pierres plates.

L'on aura soin de tenir bien pleins les réservoirs de glaise pour les nourrir pendant les chaleurs, & de ne lâcher les eaux qu'avec discrétion, surtout dans les tems secs où les sources sournissent peu. Si ces réservoirs sont de plomb, & élevés en l'air, il y a moins de risque à les vuider. L'on ne doit point y laisser d'eau pendant l'Hiver, crainte que la gelée ne les fasse bousser; mais on les remplit à deux pieds de hauteur de seuilles sèches, ce qui soulage la charpente du poids de l'eau. Si ces réservoirs sont vieux & qu'on ne puisse en trouver les sautes, on les nétoyera bien, & on les frotera de suis mêlé avec de la craie.

Les bassins & les pièces d'eau sur terre en glaise & en plomb,

GUATRIE'ME PARTIE. CHAP. XII. 463 feront pareillement entretenus d'eau pour nourrir les glaifes tant en Eté qu'en Hiver. S'ils sont de ciment, il n'y a rien à craindre de les vuider pendant l'Hiver, & de les remplir de feuilles pour que la gelée ne fasse pas éclater les bords d'enhaut. On ne doit jamais casser de la glace dans un bassin de quelque nature qu'il soit, cela étonne les murs; & comme en Hiver il ne vient point de nouvelles eaux, les glaises se desséchent à la hauteur de ce qui est vuide. Quelquesois le plaisir de voir des canards, des cignes & des oies sur des piéces d'eau, avance leur ruine. Ces animaux (surtout les cignes) dégradent avec leur bec toutes les pierres du pourtour pour chercher des vers dans le gazon, & ils se plongent dans les piéces empoissonnées, ce qui détruit le poisson.

Le moyen de connoître une faute dans un bassin de glaise, est de mettre sur l'eau une seuille d'arbre ou de papier, & de suivre le côté où elle se rend, qui est le cours de l'eau vers la saute. On y fait ouvrir le corroi, on remanie les glaises, & pour les raccorder avec les autres, on les coupe en marches ou par étages, asin de ne pas rompre un corroi en ligne droite, ce qui seroit perdre l'eau. Quelque attention qu'on air à ménager la glaise dans ce travail, il y a toujours du déchet, & il

en faut faire venir de nouvelle.

L'entretien des bassins qui sont dans les bois ou contre de grands arbres, demande encore que l'on fasse tous les cinq à six ans des tranchées aussi prosondes que le corroi du plasond tout autour des murs & dans le milieu des allées, sans trop approcher du bassin ou de la palissade: on coupe par ce moyen les racines un peu sortes, qui cherchant la fraîcheur, gagnent à la longue le corroi de glaise, & jettent les murs dans l'eau. Il ne faut pas attendre plus long-tems à couper ces racines, qui mettroient les arbres en risque de périr, si elles étoient plus grosses. En bâtissant à ciment le dernier mur, on arrêteroit ces racines, mais cette dépense est trop considérable; la chaux seule ne les arrête que pour un tems.

Quand on veut pratiquer un bassin ou un busset près de grands arbres, on est obligé de le construire de plomb, ce qui ne demande pas une souille prosonde, & conserve les racines, on ne doit pas négliger de nétoyer de tems en tems les puisarts & les cloaques où se rendent les eaux perdues de ces

464 TRAITE' D'HYDRAULIQUE.

bassins, afin que leur écoulement soit plus prompt, & que l'eau restuant dans les conduites de décharge, ne les engorge

pas.

Les conduites de grez sans chemises, sont sujettes à se remplir de queues de renard; pour conserver les nœuds de maflic par où elles passent, entourez ces conduites d'une chemise de chaux & sable de 5 à 6 pouces d'épaisseur. Cela vaut mieux que de les poser à sec sur terre où souvent elles s'affaissent & se cassent, les chemises de ciment valent infiniment mieux, mais elles sont peu nécessaires pour des eaux de décharge.

Quand les conduites de grez sont engorgées, on fait un trou avec un clou pour passer la sonde & les dégorger; on rebouche ensuite le trou avec une plaque de plomb & du massic chaud, ce qui fait une emplâtre; les tuyaux de plomb se fendent en deux de distance en distance, on y porte la sonde de fer qui délaie & attire les ordures, puis on ressoude ces sentes. Les tuyaux de bois dans leurs gersures & sautes se remplissent de massic avec de la silasse & des coins de bois chasses à force. Dans les tuyaux de fer on dévisse une bride par intervalles, de manière à y passer une sonde, ce qui les dégorge; ensuite on les revisse.

On ne craint point de répéter ici que pour l'entretien des longues conduites, les ventouses sont absolument nécessaires pour la sortie des vents. On les branche sur quelque grand arbre, & l'on peut encore les souder sur le tuyau descendant d'un réservoir, alors les vents y rejettent l'eau, si l'on a soin de recourber le bout de la ventouse dans le réservoir.

Il n'y a rien de si essentiel à l'entretien des sontaines que les quatre remarques suivantes. Les deux premiéres regardent les tuyaux ou conduites, & les deux derniéres sont saites pour les

bassins, les canaux, les réservoirs & piéces d'eau.

La première de ces observations est de mettre exactement des crapaudines par tout tant à la sortie des réservoirs au-dessus des soupapes, que pour les décharges de sond & de superficie des bassins. Ces crapaudines sont des boëtes ou coffres de tôle, de plomb, de bois, ou simplement des grilles de sil d'archal qui renserment les soupapes pour les garantir des ordures inséparables des sontaines. On perce ces crapaudines de plusieurs trous pour donner à l'eau un passage plus libre: leur sorte

QUATRIE'ME PARTIE. CHAP. XII. 465 me est ronde ou barlongue, & on les applatit ordinairement pour emboîter le tuyau de décharge. Sans cette précaution les feuilles en passant s'amassent peu à peu, & engorgent les conduites. On bouche les superficies pendant l'Hiver, afin que le bassin soit bien plein, & que les murs soient couverts d'eau durant la gelée; l'on peut donc pendant l'Hiver ôter les crapau-

dines apparentes pour les remettre au Printems.

La seconde remarque est d'avoir la précaution de tenir en Hiver les conduites vuides d'eau tant dans les campagnes que dans les Jardins. Il n'importe qu'elles soient de plomb, de fer, de bois ou de grez : la gelée les feroit fendre, quoiqu'elles fussent enterrées de plusieurs pieds. Cela se pratique en enlevant les robinets qui sont dans les regards où l'eau se vuide par les boisseaux, ou bien quand ce sont des conduites de décharge, on les vuide par un tampon ou un petit robinet placé dans un regard vers le milieu de cette conduite; on met de la paille dans le boisseau du robinet, en ôtant la clef, afin que pendant l'Hiver il n'entre ni ordures, ni grenouilles dans les tuyaux.

Les conduites des Jardins de Paris peuvent être ainsi vuidées en Hiver, & les Concessionnaires ne peuvent suivre un meilleur conseil pour éviter un entretien continuel. Il est vrai que dans les fortes gelées, la Ville a grand soin de faire vuider les cuvettes des fontaines, & que l'eau cesse de couler dans les tuyaux. Mais il faut encore construire un puisart dans l'endroit le plus bas d'une conduite particulière, & y souder un robinet

de décharge à trois eaux pour la vuider entiérement.

Les fontaines qu'on ne peut détourner, telles que les eaux d'Arcueil, de (a) Belleville & du Pré-Saint-Gervais ne gelent point, parce qu'elles vont continuellement, & qu'elles ne pétrifient les sont retenues dans leur course par aucun robinet. Ces eaux corps qui se font d'un moindre entretien que les autres, elles sont sujettes dans leur pasnéanmoins à charier des particules pierreuses, qui s'attachent sageaux parois des tuyaux dans l'espace de 40 ans environ, les bouchent entiérement, & obligent d'en mettre de neufs. Dans le Château-d'eau près l'Observatoire on voit un cylindre pierreux qui est sorti d'un tuyau de plomb comme d'un moule, lequel porte l'eau d'un puits dans le Jardin de cette maison. Il a deux pouces d'épaisseur, 4 pouces ; de diamétre, & 19 pieds 4 pouces de longueur en deux morceaux que l'on a rejoint. Ce

Nnn\*

TRAITE' D'HYDRAULIQUE. cylindre est digne assurément de la visite d'un Physicien.

Les deux derniéres remarques regardent les bassins & les pièces d'eau. Rien n'est si nécessaire que de rafraîchir dans les (a) On ap- tems secs le dessus des corrois des côtés en (a) baquetant l'eau pelle Baque- de tems en tems au-dessus du gazon qui les couvre, pour emter l'eau, la pâcher les glaises de se gerser de a con a paper de leur prendre avec pêcher les glaises de se gerser de 2 ou 3 pouces de haut, ce une pelle de qui arrive à presque tous les bassins qui sont souvent au-dessous de la superficie. Il ne faut pas boucher le tuyau de superficie tous côtés sur comme sont plusieurs Fontainiers, de peur de noyer un bassin dans son pourtour, & de trop laver les terres fermes sur lesquelles sont assurés l'aire & les fondations d'un bassin, en risque fouvent d'en affaisser le niveau. Cette observation est générale pour les différentes constructions de bassins.

La seconde remarque est de faire les décharges des bassins très-grosses, surtout celle de superficie, & de lui donner plus (b) L'usage de (c) pente que celle que l'on donne ordinairement. Lorsqu'uest de donner ne fontaine joue, & qu'il ne se perd pas autant d'eau qu'il en tes 2 pouces vient, cette eau passe par-dessus les bords, détrempe les terres

de pentes par d'alentour, & fait en peu de tems affaisser le bassin.

Un de mes amis qui a de l'eau de la Ville dans son Jardin, loua sa maison à un des premiers Magistrats de l'Hôtel de-Ville; ce Magistrat, par un droit acquis, sit venir dans le réservoir plus d'eau que le Propriétaire n'en avoit ordinairement; ce réservoir regorgeant d'eau, on sut obligé de laisser jouer le jet continuellement : la décharge de superficie se trouva alors trop petite, l'eau passa bien-tôt par-dessus les bords, se répandit dans l'allée, détrempa toutes les terres qui soutenoient le bassin, & le sit assaisser. L'on voulut rétablir ce bassin qui étoit de plomb en haussant avec de la même matière le bord qui panchoit, enfin on fut obligé de le démolir & d'examiner le fond sur lequel il étoit construit. Cet ami me chargea de ce soin, & nous trouvâmes à 15 pieds de bas les terres toutes mouillées, & une cave qui servoit à un ancien Jardin dont tout le quartier du Marais étoit autrefois rempli. Cet ouvrage n'a pû être rendu solide, qu'en construisant un gros massif de moëllons de 20 pieds de bas & de toute l'étendue du bassin, ce qui a coûté plus de mille écus. On auroit évité cette dépense en employant un tuyau d'un plus gros diamétre, lequel auroit portétoute l'eau superflue du bassin dans le puisart où elle se rend encore aujourd'hui.

Fin de la quatrième & dernière Partie.

100 toises.

le gazon.



# TABLE DES MATIERES

# CONTENUES DANS CE VOLUME.

A

Acir. Sa forme, ses feuilles, son bois, 201
Agrandissemens des bassins, comment ils se son, 411, 412
Air. Son poids, son ressort, son élasticité, 308. Sa fluidité, ibid.
Air comprimé, dilaté, condensé, rarésié, compressible, ibid. Air subtil, grossier, ibid.

Ajutages, ou Ajoutoirs pour former un jet d'eau, de combien de fortes, 397. Quels sont les meilleurs, ibid.

Alaterne. Ses feuilles, son bois, 205. Comment il faut l'élever, 252 Alidade, ce que c'est, 104

Allées d'un Jardin. Leur utilité, 58. Comment on doit les faire, 22, 23 & suiv. Adresse pour prositer de la longueur du terrein pour une Allée, 37. Diverses sortes d'Allées, 38, 59. Regles qu'on doit observer pour la pente des Allées, 59. De la largeur des Allées, 60, & suiv. De leur longueur, 61. Moyen d'éviter l'entretien des Allées, 63. Manière de bien dresser les Allées, ibid. & 128 & suiv. Manière de les sabler & de les battre, 63. Les arbres dont on se serve un dinairement pour former de belles Allées, 206 & Juiv. La meilleure manière de bien élever & dresser les Allées,

Althea Frutex, ou Guimauve Royale. Son bois, ses seuilles, ses sleurs & son usage, 256

Ame des plantes, dans quelle partie elle réside, 178 & suiv. Amendemens des terres, 11 & s. Amonum. Ses fruits, ses seuilles,

fon bois & fa graine, 258

Amphitéâtres, ou Vertugadins.

Leur place dans un Jardin, 41, 153

Anatomie des Plantes, 176 Anemones simples & à peluche, 292. Comment elles se conservent hors de terre, ibid. Leur graine ap-

pellée bourre, 299. Leur place dans un Jardin, *ibid*. La saison où elles fleurissent,

Aqueducs de Rome, d'Espagne, de France, 375. Aqueducs près de Paris, 375 & suiv. Aqueducs apparens & souterrains, 377. pavés, ibid. Comment on les bâtit, ibid. Différentes façons de faire couler l'eau dans les Aqueducs, 377. & s.

Arbres & Arbrisseaux, qui confervent leur verdure en Hiver, 203 & suiv.

Arbres. Du choix que l'on doit N n n ij

114 Arcs-boutans, ou Eperons de maconnerie pour soutenir les murs des bassins dans les terres rapportées,

Arcades. Palissades percées en Arcades. Leur proportion, la manière de les planter, Arrosemens. Du tems propre à les faire. Dissérens moyens d'arroser,

229 Ascension de la sève, & sa descente aux racines, 194. Ascension de l'eau dans les pompes, 308 Aspiration des pompes, 309 Athmosphere, ce que c'est, 309 Attelier des terrassiers. Manière de le toiser. Aubier qui se trouve dans le bois,

Auges de pierre employées dans les aqueducs, Aune. Son bois, sa feuille, ses fruits & les ulages,

Ache, ce que c'est, Baguenaudier. Son bois, sa feuille, sa sleur & son fruit, 258. Le tems qu'il fleurit, 266 Baguette divinatoire. Expériences à ce sujet, Bancs. Leur place dans un Jar-

Banquettes, ou Palissades à hauteur d'appui,

Baqueter l'eau d'un bassin, 466 Baffin. Sa place dans un Jardin, 403. Sa forme & fa figure, ibid. Sa grandeur & profondeur, ibid. & 404. Des Bassins de glaise, 405, 406 & Suiv. Elévation des murs & corrois d'un Bassin, 407, 409. de la construction d'un Bassin de glaise, ibid. d'un Bassin de ciment, 410. d'un Bassin de plomb, 411. d'un Bassin de terre franche, 413. Bassin de bois goudronné, 4 1 6. Bassin du Palais Royal, 430. Bassin octogone du Luxembourg, 435. Bassin de distribution. Voyez Point de 440 & Juiv.

351, 352. Batardeau, ce que ce mot lignifie, Belveder, ce que c'est, 100 Berceaux, ou Portiques, 92. Des

Bassinet dans la distribution des

naturels & artificiels, ibid. Leur composition, 93. En quoi ils different d'un cabinet, ibid. L'ulage des Berceaux, ibid. & 94. Exemples de divers Berceaux de treillage, 94 & luiv.

| DESMAT                                                                | TIERES. 469                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Berge, ce que ce mot signifie,                                        |                                                                                     |
| 329, 406                                                              | . 266                                                                               |
| Bois. Leur utilité dans un Jar-                                       | C                                                                                   |
| din, 71. Voyez Bosquets. Six espé-                                    | _                                                                                   |
| ces de Bois, 72, 73. Différens des-                                   | Abinet de verdure, 219                                                              |
| seins de Bois représentés en dix                                      | Caisses de fleurs, 101                                                              |
|                                                                       | Calcul de la dépense des eaux,                                                      |
| Planches, 74 & Juiv. La meilleure<br>méthode de planter des Bois, 221 |                                                                                     |
|                                                                       | Celica das flavora                                                                  |
| E suiv.                                                               | Calice des fleurs, 189                                                              |
| Bosquets. Sont l'ornement d'un                                        | Camions, ce que c'est, 135                                                          |
| Jardin, 21, 23, 71. Leur place,                                       | Canons, ou tuyaux des jauges,                                                       |
| ib. Leurs différentes formes & def-                                   | 342                                                                                 |
| seins, 71, 72. Bosquers parés, 73.                                    | Cantharides, petits animaux, &                                                      |
| Tracer un Bosquet sur le terrein, 165                                 | le moyen de les détruire, 241<br>Capsule d'une graine, 179                          |
| & Suiv. Manière de planter un Bos-                                    | Capjule a une graine, 179                                                           |
| quet, 221 & s.                                                        | Cascades. Leur situation, leur                                                      |
| Bouleau, arbre. Son bois, son                                         | construction, leur dissérence, 417.                                                 |
| écorce & sa feuille, 201  Boulingrins. L'origine de ce mot,           | Figures de plusieurs Cascades &                                                     |
|                                                                       | Buffets d'eau, 421 & suiv. Cascade                                                  |
| 83. Différentes espéces de Boulin-                                    | de Sceaux, 425. Castade à l'extrê-                                                  |
| grins, & leur figure, 83, 84 & s.                                     | mité du Bourg de S. Cloud, 426.                                                     |
| Leur place, 84. Leur agrément,                                        | Cascade du Château de S. Maur,                                                      |
| ibid. Manière de les semer, de les                                    | 426. Cascade de Vanvre, ibid.                                                       |
| plaquer, & de les entretenir, 88                                      | Cayeu d'un oignon de fleur, 175,                                                    |
| & suiv. Manière de tracer un Bou-                                     | 282                                                                                 |
| lingrin sur le terrein, 167 & suiv.                                   | Centre. Nombre des degrés de                                                        |
| Bouillon d'eau, en quoi differe                                       | l'angle du Cemre, 120                                                               |
| d'un jet,  Boutures, ou Jettons,  175                                 | · Cercle (tracer un) sur le ter-                                                    |
| Boutures, ou Jettons, 175                                             | rein, 121. Cercle ligneux, 185                                                      |
| Branche, ou Fourche d'un tuyau.                                       | Champignon d'eau. Sa descrip-                                                       |
| Comment on la tire d'une maîtresse                                    | tion, 419                                                                           |
| conduite, 392, 393                                                    | Chandelier d'eau. En quoi il con-<br>fiste, 418<br>Chantilly. Ses Jardins naturels, |
| Branches. Du choix de la Branche                                      | fifte, 418                                                                          |
| d'un arbre, 230. Pourquoi il n'en                                     | Chantilly. Ses Jardins naturels,                                                    |
| faut laisser qu'une, 231. Cas au-                                     | . 19                                                                                |
| quel on en doit laisser plusieurs,                                    | Charme. Son bois & ses proprié-                                                     |
| ibid.                                                                 | tés, 199                                                                            |
| Buffets d'eau, comment on les dé-                                     | Charmille. Son mérite, 208.                                                         |
| core, 403,418                                                         | Comment elle doit être pour être                                                    |
| Buis, Arbrisseau. De deux sor-                                        | bonne, le terrein qui lui est propre;                                               |
| tes, 205. Propriétés de l'une & de                                    | ibid.                                                                               |
| l'autre espèce, 206 & suiv. Manié-                                    | Châtaignier. Son écorce, ses                                                        |
| re de planter le Buis, 211, 212                                       | feuilles, son bois & son fruit, 198                                                 |
| Buisson-Ardent, Arbrisseau. Son                                       | Châtaignier de cheval, 199                                                          |
|                                                                       | Nnnii                                                                               |

| 179 T A                                | B L E                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Château-d'eau, ou Réservoir            | Constans. Ses Jardins, 21                                       |
| couvert, 417                           | Construction des bassins, cascades,                             |
| Chatiére, ou pierrée pour recueil-     | buffets d'eau, 403, 405, 411                                    |
| lir les eaux, 378                      | Contrefoulement, ou Contrepen-                                  |
| Chemise de ciment dont on en-          | te. Les plus forts tuyaux ont peine                             |
| toure les tuyaux de grés, 360          | à y résister,                                                   |
| Chenilles. Le moyen de les dé-         | Convenance entre le jet & le bas-                               |
| truire, 240                            | fin, 404                                                        |
| Chêne, Arbre. Sa beauté, 197.          | Cordeau, 106. Tracer avec le                                    |
| Son bois & son fruit, ibid.            | Cordeau une ligne droite sur le ter-                            |
| Chêne-verd, Arbre, 205. En             | rein, 110 & suiv. Voyez Ligne.                                  |
| quoi il differe du Chêne ordinaire,    | Tracer avec le Cordeau un polygo-                               |
| ibid.                                  | ne, 118. Voyez Polygone.                                        |
| Chévre-feuille, Arbrisseau. Son        | Cordon de jets. Comment on lui                                  |
| bois, sa feuille & sa fleur, 257, 266. | fournit de l'eau, 394                                           |
| Sa culture, 277                        | Corneilles & Corbeaux nuisibles                                 |
| Chevron, ou bande de gazon.            | aux arbres. Moyen de les détruire,                              |
| Son usage dans les Jardins, 60,        | 240                                                             |
| 4.2 1                                  | Corps. Les différentes espéces de                               |
| Choix que l'on doit faire d'un ter-    | corps ligneux, solides, liquides,                               |
| rein, 6. Des arbres, 197               | fluides, 306. Corps de pompe. Quel                              |
| Cierges d'eau. Voyez Grilles.          | doit être son diamétre, 312                                     |
| Circulation de la sève, 193            | Corroi de glaise. Comment il se                                 |
| Claire-voie, ou ah, ah. Ouvertu-       | fait, 406 & suiv.                                               |
| re de mur sans grilles de ser, 101     | Côteau. Couper un Côteau fur sa                                 |
| Claper, ce que c'est, 313              | longueur en terrasses, 146 & suiv.                              |
| Clayonnage nécessaire pour ga-         | Voyez Terrasses.                                                |
| zonner les grands talus, 90            | Couche. Plantes qui se sément sur                               |
| Cloître dans un bosquet, 81.           | Couches; trois sortes de Couches,                               |
| Comment on le plante, ibid.            | 283                                                             |
| S. Cloud. Ses Jardins naturels,        | Coudes & jarets. On les doit évi-                               |
| 19                                     | ter dans les tuyaux, 387 & s. 402                               |
| Colonnades vertes. De quelle ma-       | Coudrier, ou Noisetier. Son bois,                               |
| niére on les plante & on les éleve,    | fa feuille & fon fruit, 203                                     |
| 218, 219                               | Crapaudine. Différentes explica-                                |
| Colonne d'air, 309. Colonne d'eau      | tions de ce mot, 402, 464                                       |
| Column Ashair Con San Lain             | Crossette, ou jetton d'une plante                               |
| Colutea, Arbrisseau. Son bois,         | ligncufe, 175                                                   |
| sa feuille & sa fleur, 257. Fleurit    | Cuticule d'une graine, 180                                      |
| en Été, 266. Sa culture, 277           | Cylindre d'eau. Formule pour en                                 |
| Conditions essentielles dans la dis-   | mesurer la solidité, 373                                        |
| tribution des eaux, 442                | Cyprès, Arbre. Son bois, son                                    |
| Conduites d'eau. Quelle doit être      | feuillage & son fruit, 204.<br>Cytisus, ou Trisolium. Son bois, |
| leur proportion, 389                   | Chilas, or Timonanii Son pois,                                  |

E

D

Alles de pierre dont on couvre les aqueducs souterrains,

377 Déblai, ce que c'est, 145 Décoration & embellillement des Jardins, 92. des fleurs de chaque faison. 297

Défaut des jets est ce qui manque à leur hauteur, 36I

Dépense des eaux, naturelle, ibid. 3,65. effective, Dez de pierres pour des vases,

Dessein. Manière de tracer toutes sortes de Desseins pour un Jardin, 158 & suiv.

Déversoir, ce que c'est, Disposition d'un Jardin, 15 & s. Voyez Jardin. Les regles qu'on doit fuivre pour l'inventer selon la pla-20 & Suiv. ce,

Distribution des eaux d'un grand Jardin, 445. des plus fameux Jardins des environs de Paris, 440. de Versailles, 447. Trianon, 450. Marly, ibid. Meudon, 451. S. Cloud, 452. Fontainebleau, 453. Sceaux, 454. Chantilly, 455. Liancourt, 456. Dampierre, 457. Courance, 458. Chaville, ibid. Ruel, ibid. Berny, 459. Vaux-le-Villars, ibid. Brunoy, ibid. Vilaines, ibid. la Chapelle sur Crecy, 460, Fontenay-en-Brie, ibid. Nointel, ibid. Division des Plantes,

173

E tient beaucoup d'air, 310. Se met toujours de niveau, ibid. Peut être aspirée jusqu'à 32 pieds de haut, 311. Poids de l'Eau.

Eaux. Leurs sources, & la maniére de les trouver, 318, 325. Tems auquel on fait la recherche des Eaux, 328. & suiv. Maniére d'en niveler la pente, 332. & suiv. De les mesurer & jauger, 341. 6 suiv. Machines différentes pour élever l'Eau, 313. & suiv. Des réservoirs, 416. Cinq manières de conduire les Eaux, 375. & suiv. La juste proportion que l'on doit donner aux conduites par rapport aux jets d'Eaux, 389 & suiv. Distribution des Eaux dans un Jardin, 440. Eaux naturelles & artificielles, 323. Eaux jaillissantes & plates, ibid Eaux vives & dormantes. Eaux folles. Eaux forcées. Eaux de ravine, ibid. Eaux de Belleville, d'Arcueil, du Pré S. Gervais, 377, 465. Eaux de Cachan, 441. de Rungis, ibid. Eaux de Trape, 448. de Saclé,

Echarpe tranchée faite en arc, Echelle d'un plan. Son usage,

109 Egravillonner un oranger. Quelle est cette espéce de travail, 270 Elémens de la manière de tra-

Embrion, ou Plantule d'une grai-Emerus. Son bois, sa seuille &

la Heur. 258, 266 Engorgement des conduites.

472 Comment on y remédie, Engrais des terres. Comment ils 11 & Suiv. se font. Entretien annuel des Eaux, 462. Eperon de maçonnerie. Voyez 'Arc-boutant. Epiderme de l'écorce, ou Cuti-Epine-blanche, ou Aubepine, Arbrisseau. Son bois, ses seuilles & ses Epine-Vinette, Son bois, sa fleur, ses feuilles, ses fruits, Equerre d'Arpenteur. Sa description, la figure & lon ulage, 105

Erable, Arbre. Sa feuille, son écorce, son bois, son mérite, 200 Eruption des branches, 187 Escalier d'un Jardin. Sa place, 151. Des marches d'un Escalier, 152. Figures représentant plusieurs Escaliers de pierre, ibid. Es suiv. Escaliers de gazon, 153. É suiv.

Escavation des terres. Diverses pratiques pour la faire, 132. & s. Estrades de gazon. Voyez Gra-

dins.

Etamine d'une fleur, 189. & f.

Evaluation de la force d'un homme qui fait marcher une pompe,
311, d'un cheval, ibid.

Expériences nouvelles sur la dépense des eaux, 343 Exposition. Quelle est celle qui

F

283

convient aux fleurs,

Fanne des tulippes, 291
Farine d'une graine, ce que c'est, 182

Fascine, ou Clayonnage, employée dans les talus de gazon, 90 Faute d'un bassin. Moyen de la connoître & d'y remédier, 463

Fermentation d'une graine. Comment elle se fait, 181. Celle de la terre fait végéter les Plantes, 193

Fibres des Plantes, 177.6 s. Figures, ou Statues. Leurs différentes espéces, 99. Leur place dans un Jardin, 100

Figure, Disposition. Tracer avec le cordeau une Figure irrégulière de quatre côtés, 116. Tracer avec l'instrument une Figure irrégulière de quatre côtés, 117. Voyez Polygone.

Filtration des eaux. Comment fe fait au travers des terres, 411 Fiftules, ou canaux des plantes,

Fleurs. D'où elles proviennent, 282. Manière d'élever des Fleurs, ibid. 283, 294. Lieu réservé pour les élever, 282, 283. Tems propre pour les élever, 285, 286. Celles qui se s'èment sur couche au Printems, 286. Celles qui se sèment en pleine terre, 287. Fleurs qui viennent de graine, 286 & suiv. Celles qui viennent de marcottes & de boutures, 288. Fleurs qui viennent d'oignons, 289. De la place convenable à chaque Fleur dans les Jardins, 297. Fleurs du Printems, 301. Fleurs d'Été, ibid. Fleurs d'Autonne, 302. Fleurs d'Hiver, 303. Fleurs qu'on peut faire fleurir plusieurs mois de suite,

Fondis, ce que c'est, 145 Fontaines. L'ornement des Jardins, 98. Leur division, 323. Leur origine, 318. Leur place dans un Jardin, 403. Les dissérentes manières

DES MATIERES. niéres de les conduire, ibid. Leurs Comment on entretient les tapis de ibid. & 9 I proportions, Gazon, 404 Genêt. Son bois & ses fleurs Fontaines minérales, intercalai-256, 266. Sa culture, Genevrier, ou Geniévre, Arbrif-Forêts. Bois, 72 Formes des bassins, feau. Son bois, ses feuilles, son 403 Formules pour connoître l'élévaodeur, tion des eaux. Leur dépense, leur. Géométrie très-utile pour opérer fur le terrein, poids, leur force, leur vîtelle, 360 6 104 & Juiv. Gerbe d'eau. Sa description, 418 f. Formules pour connoître la pro-Gerbes de la Place de S. Pierre à portion des conduites avec les réfervoirs & les ajutages, 390. Formu-Rome. Comment elles font formées, les pour connoître le diamêtre d'un ajutage proportionné à la conduite Gueule-bée, ce que c'est, 418, & au rélervoir, 392. Formules 421, 443, 445 pour calculer la sortie des ajutages Girandole d'eau. En quoi confifte, 398 & Suiv. & des gerbes, Fourches. Voyez Branches. Glacis de Jardin différent d'un Fourmis. Divers moyens de les talus de gazon, détruire, Gluise. Ses qualités, & la maniére Frêne, Arbre. Son bois & ses de l'employer, 406,410 Glandule des feuilles, feuilles, Frottement qui se fait dans les Gomme, ou glue. Maladie des machines, 312. dans les tuyaux, arbres, 238 Gorge. Voyez Ventre. Fruits pour semer, 249 & Suiv. Gousse d'une plante, 172 Fruits à coquilles, 191. à pepin, Gradins, ou estrades de gazon. ibid. à noyau, ibid. Comment on les décore, Fumiers. Leurs différentes espé-Graines. Qualités requises pour être bonnes, 249. La saison & le ces, Futaie. Bois de haute & moyentems propre pour les semer, ibid. Moyen de les conserver, 250. Graine Futaie, 72,73 nes qui se sèment au Printems, 286. G Celles qui se s'èment en Autonine, 287. Végétation de la Graine dans Aleries de verdure. Comment la terre, I elles se plantent, Grandeur des bassins doit être Galles des arbres, 236 proportionnée aux jets, Gazon. Le tems & l'art de le se-Graphométre, ou demi-cercle. Sa mer, 87, 88. Quelles graines il figure & son usage, faut semer, ibid. Manière de pla-Greffe. La manière de greffer les quer le Gazon, 88, 89. Moyen sûr arbres, 262. L'instrument avec d'avoir de beaux Gazons, ibid. Du lequel on greffe, ibid. Le tems de Gazon à pointe, ce que c'est, 90, greffer, 263 & Juiv. Cinq forces de 000

474 T A I
Greffes, ibid.
Grenadier. Son feuillage, sa tête & sa tige, 254. Deux espéces de Grenadiers, ibid. Sa culture, 276, Maniére de le greffer, 265. Saison où il est en fleur, 266
Griffes de renoncules, 292. Griffes d'eau ou lames. Ce qu'on entend par là, 401

Grilles de Jardin, 101. Grilles
d'eau, 410
Grottes, 100
Guillochis qu'on pratique dans
les bosquets, 71

#### H

Abiller un arbre quand on le I plante, Hannetons. Comment on les extermine, 24I Haussemens, baissemens du niveau. Moyen de les supputer, 338 Hauteur, ou élévation des jets. D'où elle dépend, Hazard. Terme de Fleuriste, Hêtre, Arbre. Son écorce, sa teuille, son bois, ses propriétés, Houx, Arbrisseau. Son bois & ses feuilles. 205 Hydraulique. Science, sa définition, 306 Hydrostatique. Science, sa désinition, Hypothénuse, ce que signifie ce terme, 340 Ι

J Alone, ce que c'est, 107. Leur tête doitêtre bien applatie, 130. Ce qu'on entend par Jalon d'emprunt, ibid.

Jardins, Jardinage. Combien la science du Jardinage est noble & agréable, 4. Quatre expositions différentes du Soleil en fait de Jardinage, 9. Des dispositions & distributions des Jardins, 15. Difficultés de rajuster un vieux Jardin, 16. Vraie grandeur d'un beau Jardin, 18. Ce qu'il faut observer pour le rendre agréable, ibid. Défaut des Jardins trop découverts, 20. La proportion d'un Jardin pour la longueur & largeur, 20. Regles générales qu'on doit suivre dans les dispositions & distributions des Jardins, 20 & suiv. Trois différentes fortes de Jardins qui se peuvent pratiquer, 25. Jardins de niveau, ib. Jardins en pente douce, ibid. Jardins en terrasse, 26. Manière de racheter les biais dans les Jardins, & exemples de différentes situations de Jardins, 27. & suiv. Jardins de Ville, 53. De la maniére de planter les différentes parties d'un Jardin, 211 & Juv.

Jasmin, Arbrisseau. Son bois, sa feuille, sa sleur, ses dissérentes espéces, 255. Tems où il est en sleur, 266. Sa culture,

Jauge. Instrument pour connoître la quantité d'eau que sournit une source, 342. Sa sigure & sa description, ibid. Jauge quarrée, 349 circulaire, ibid. Pratique pour jauger une source, 351 une pompe, 352 un russeau, 353 une riviére, 354 un aqueduc, ibid.

Jaunisse d'un arbre. Sa cause & son reméde, 238

Jets d'eau, 419. Jets dardans, 395, 419. perpendiculaires, ibid. perdus, ibid. noyés, 420. La proportion des tuyaux par rapport aux

DES MATIERES.

Jets, 339 & Juiv. Manière de faire fervir une conduite à plusieurs Jets, 393 & s. Jets d'eau à l'épargne, 398 Jettons, rejettons, talles, par où les plantes ligneuses se reprodui-

les plantes ligneuses se reproduifent, 175

If, Arbrisseau. Son bois & sa feuille, 203, 204. Son usage, 212. Le lieu & se tems de le planter, ib.

Impérial ou Tpreau, Arbre. Ses feuilles, son bois, son écorce, sa graine,

Insedes qui attaquent les arbres. Moyen de les éloigner, 239. Comment on en préserve les Orangers,

Arbre de Judée. Son bois, sa feuille & ses sleurs, 258, 266

L

Abyrinthe dans un bois. Comment il doit être composé, 82 Languette d'une jauge. Quel est son usage, 342

Lapins destructeurs des Jardins. Moyen de les détruire, 239

Laurier. Son bois & sa feuille, 255. Six espéces de Laurier, ibid. Sa culture, 276. La saison où il est en fleur, 266

Lentisque. Son bois, sa seuille, sa fleur, & son fruit, 258, 266. Sa culture,

Leonurus. Son bois, sa feuille, sa fleur, 258, 266. Sa culture,

Ligne. Manière de tirer une ligne droite sur le terrein avec le cordeau, 110. ou avec des piquets, ibid. Manière de la prolonger, 111. Tracer avec le cordeau une ligne droite qui soit d'équerre ou perpendiculaire à une autre ligne droite tracée, ibid. & 112. & suiv. Tracer avec l'in-

strument une ligne perpendiculaire à une ligne droite tracée, 112. Tracer avec le cordeau une ligne perpendiculaire à l'extrêmité d'une ligne droite tracée, 113. Tracer avec le cordeau une ligne parallele à une ligne droite tracée, ibid.

Ligne de mire, ou Rayon visuel,

Lilas. Son bois, sa feuille, ses fleurs, 256, 266

Limaçon, animal, 242. Maniére de le détruire; ibid.

Liqueurs. Différence des liqueurs grasses, & des liqueurs maigres,

Lobes d'une graine, ce qu'on entend par-là, 180

M

Achines Hydrauliques. Leurs différences, 313. Machine Pneumatique. Ses effets, 308. Machine à feu pour élever les eaux, 316

Mailler un Parterre. Comment ils'y faut prendre. 163

Maladies des végétaux. Quelles en sont les causes, 235 & suiv. Les moyens d'y remédier, ibid.

Manière d'amasser les eaux & de les rechercher, 325, de les jauger, 341, de les niveler, 332. d'en calculer la dépense, 355. de les conduire, 375. de les entretenir,

Manière de transporter les terres, 135 Manière de régler les jets d'eau de la même hauteur, 447

Manivelle d'une Pompe. Son usage, 314

Marcotte, ou Provins, 260.
Comment on marcotte un oranger,
ibid.

Oooij

#### N

T Appes d'eau, 417. Quand el-

les doivent être déchirées, 418 Narcisses communes & doubles, 289, 301. Narciffes de Constantinople, ibid. Niveau, ce que c'est, 128. Deux sortes de Niveau, ibid. Leur usage, 129 & Suiv. Le tems propre pour miveler, 130. La manière de le taire ibid. & suiv. Dresser une ligne de Niveau sur le terrein, 136.

Dresser & unir le terrein suivant

Oranger. Sa tige, son bois, ses feuilles, ses fleurs & ses fruits, 254. Diverses sortes d'Orangers, ibid. Leur graine & leur durée, ibid. Le moyen de les élever, 259, 260. On doit préférer les enmotés, 261. Manière de les greffer, ibid. 262. Le tems qu'ils sont en fleur, 266. De la culture des Orangers, 267. De la serre des Orangers, & de leurs qualités, ibid. Composition des terres, 268. Manière de rencaisser des Orangers, 269. Leur exposition dans les Jardins, 270. Leur arrangement, ibid. & suiv.

P

La manière de les tailler, 271. L'arrosement & les labours, 272. La saison de les serrer & sortir, 273. Leur transport, 273. La manière de gouverner les Orangers dans la serre, ibid. 274. Moyen de de les garantir des insectes, 275. Des maladies des Orangers, 278. Moyen de rétablir les insirmes, ib. Suiv. La longueur de leurs maladies, 280

Orangerie, ou Serre, l'exposition où elle doit être placée, 99

Oreille, ou Oreillons d'une piéce d'eau. Comment on en fait le toifé, 439

Oreille-d'ours, fleur, changeante en couleur, & très-variée, se peut marcotter, 294

Orifice, ou sortie des ajutages, 366, 397

Orifice d'une jauge, 342
Origine des Fontaines, 318.
Leur division, 323

Orme, Arbre. Son bois, son feuillage, sa durée, sa propriété, 197
Ornemens servant à la décoration

& à l'embellissement des Jardins,

Ornemens maritimes convenables aux cascades, 420

Ovale. Manière de tracer un Ovale sur le terrein, 122. de tracer un Ovale, dont les deux diamétres soient déterminés sur le papier, ib. & 223. de tracer sur le terrein un Ovale, appellé communément l'Ovale du Jardinier, 224.

Ouverture de mur appellée ah,

Ozier, Arbrisseau aquatique. Son bois, sa seuille, 203 Palisades. De leur beauté & des dissérentes formes qu'on peut leur donner, 64. Divers exemples de Palisades, 66 & suiv. Les plants les plus estimés à l'égard des Palisades, 208. La manière de planter des Palisades, 216. La difficulté de faire venir les Palisades dans un Jardin, 217. La manière de les tondre, 233. Le moyen de bien entretenir des Palisades, ibid. 234. & de les regarnir, 237

Parallele du papier avec le terrein, en ce qui regarde la manière de tracer, 110 & suiv.

Parallélograme. Voyez Quarré ong, 116,401 Parenchyme, ou chair de la grai-

ne, 180

Parterre. L'origine du nom de Parterre, 44. Terrein qu'il doit occuper, 20, 47. Comment on décore la tête d'un Parterre, 22, 47. D'où sont tirées les broderies & les compartimens des Parterres, 44. Desseins dissérens qui entrent dans leur composition, ibid. Comment doit être la broderie des Parterres pour être belle, ibid. Quatre sortes de Parterres, 46. Parterres de broderie, pourquoi ainfi appellés, ib. Parterres de compartiment, Parterres à l'Angloise, ibid. Parterres de de piéces coupées, ou de découpé, ibid. Parterre d'orangerie. 47. Fleuriste, ibid. Parterres peur des Jardins de Ville, 53. & suiv. De la disposition des Parterres, 47. Leur vraie place, ibid. Leur largeur & leur longueur , ibid. & suiv. On ne met plus de grands Arbrif-

O o o iij

| 478 1 A                              |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| seaux & Iss dans les Parterres, pou  | r- Piéce d'eau des Suisses à Versail-  |
| quoi, 48. Les Parterres sont plu     | is les. Son toisé, 432                 |
| beaux le premier jour qu'ils soi     | ried de Roi, & ses dissérences,        |
| plantés, que dans la suite, & pou    |                                        |
| quoi, ibid. Tracer un Parterre su    |                                        |
|                                      | in 111,111, ou chariere, 3//, 330,     |
| le terrein, 162 & Juiv. Manière d    |                                        |
| planter un Parterre, 211, 212        |                                        |
| Comment il faut le tondre, & e       |                                        |
| quel tems, 213. Fleurs employée      |                                        |
| dans un Parterre, 28. & suiv. De     |                                        |
| différentes décorations des Parter   | Pin, Arbre. Son bois, fon écor-        |
| res suivant les saisons, 301 & suiv  | ce, ses seuilles, son fruit & sa grai- |
| Parties similaires des plantes       |                                        |
| 180. & distimilaires, ibid           |                                        |
| Pâté, en terme de Jardinage          | , Piqueurs, gens préposés pour fai-    |
|                                      |                                        |
| Patte d'anemone, 29                  |                                        |
| Pelouze de gazon. Voyez Tapis        |                                        |
| Pente. Dreffer un terrein sur un     |                                        |
|                                      | e Pistile d'une fleur, 139             |
| ligne de Pente,                      |                                        |
| Pente douce, la même chose qu'u      |                                        |
| ne rampe, 83                         |                                        |
| Pépinières. Le secours qu'on et      |                                        |
| retire, 243. Leur place, ibid. De    |                                        |
| choix du terrein d'une Pépinière, &  |                                        |
| de la manière de le préparer, 244    |                                        |
| Le moyen d'avoir une belle Pépi      |                                        |
| nière, 245. Pour élever des Pépi     |                                        |
| nières en peu de tems, ibid. Pou     | r beau Jardin, 211 & suiv. Tems        |
| redresser les arbres d'une Pépinière | , & saison de planter des arbres, 224, |
| 247. Ce qu'on doit faire avant qu    |                                        |
| d'enlever un arbre de la Pépinière   |                                        |
| 248,249                              | c. m. 11 C 1 C                         |
| Perspectives. La place qui leu       | r ses, 173. bulbeuses, ibid. 174. fi-  |
| convient,                            | breuses ou ligamenteuses, ibid. &      |
| Pesanteur spécifique, ce qu'or       | suiv. parasites, 174. annuelles,       |
|                                      |                                        |
|                                      |                                        |
|                                      |                                        |
| Peuplier, Arbre. Son bois, for       |                                        |
| écorce, fes feuilles,                |                                        |
| Phileria, ou Filaria, Arbrisseau     |                                        |
| Son bois & ses feuilles,             |                                        |
| Picea. Son bois, sa seuille, son     |                                        |
| usage, 204                           | bois, son écorce & sa feuille, 201     |
|                                      |                                        |

| DESMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plate-bandes. Leur usage & uti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | composée, ibid. continue, 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lité, 49. Quatre sortes de Plate-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proportion que doivent avoir le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bandes, ibid. & suiv. Fleurs em-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tuyaux, 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ployées ordinairement dans les Pla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puisart, ou Regard. Leur con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e-bandes des parterres, 2816s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ftruction = 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plateforme d'un bassin. Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Puits pour ramasser une source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| elle se fait, 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * 329 & Suiv. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| elle se fait, 408 Plume d'une graine, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pulpe des arbres, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids de l'eau, 312,355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Punaises. Moyen de les détrui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Point de partage. Sa significa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | re, 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tion, 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Polygone. Manière de tracer avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e cordeau un Polygone tel qu'il soit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Varré long, ou Parallélogra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 118. Tracer avec l'instrument tel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | me, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Polygone que ce soit, 119. Noms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | me, 110<br>Quarrer un nombre. Quelle en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| des Polygones, 120. Nombre des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | elt la pratique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| degrés de l'angle du Polygone, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Queues de renard. Commen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pompes à bras & à cheval, 313,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | viennent dans les tuyaux, 38:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pompes foulantes & aspirantes, ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quille pour jauger, 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pompe à seu, 316 Portion de couronne, 399 & s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quinconces différens de ceux de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Portion de couronne, 399 6° J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | anciens, 74. Maniére de les plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portiques de Jardins, ce que l'est, 92.6 suiv. Portiques de tou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ter, 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e sorte ibid. & suiv. )usqu'à 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Portique de treillage, Voyez Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| to the tremage, to jet but                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D. Asimony Town Jan 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| eau. Des plants du conviennent le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a p Aunaux. Leur pian & leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eau. Des plants qui conviennent le nieux aux Portiques 208. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | usage dans un bassin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nieux aux Portiques, 208, 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pacinaux. Leur plan & leur usage dans un bassin, 407 Racine quarrée. Maniére de l'ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nieux aux Portiques, 208, 209.<br>La manière de planter des Porti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Racine quarrée. Manière de l'ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nieux aux Portiques, 208, 209.<br>La manière de planter des Porti-<br>ques, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens lans les Jardins, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | traire,  Raccordement de tuyaux se fait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nieux aux Portiques, 208, 209.<br>La manière de planter des Porti-<br>ques, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens lans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la con-                                                                                                                                                                                                                                                     | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante,  Raison. Sa signification, 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la contruction des bassins, 415                                                                                                                                                                                                                             | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante,  Raison. Sa signification, 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots defleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la contruction des bassins, 415 Pratiques de Géométrie pour                                                                                                                                                                                                  | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 186  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée 359. soudouble, 356. soudoublée.                                                                                                                                                                                                                            |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. puarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la condruction des bassins, 415 Pratiques de Géométrie pour racer sur le terrein toutes sortes de                                                                                                                                                           | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 186  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée 359. soudouble, 356. soudoublée, 359. simple, 355. composée, ib.                                                                                                                                                                                            |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la contruction des bassins, 415 Pratiques de Géométrie pour racer sur le terrein toutes sortes de lesseins, 103 & suiv. Pratique pour                                                                                                                       | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 186  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée 359. soudouble, 356. soudoublée, 359. simple, 355. composée, ib.  Rameau d'eau, 329                                                                                                                                                                         |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la contruction des bassins, 415 Pratiques de Géométrie pour racer sur le terrein toutes sortes de lessens, 103 & suiv. Pratique pour dever l'eau au-dessus de sa source,                                                                                    | Racine quarrée. Manière de l'extraire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 186  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée, 359. soudouble, 356. soudoublée, 359. simple, 355. composée, ib.  Rameau d'eau, 329  Rampes en pente douce, 287.                                                                                                                                            |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens lans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la contruction des bassins, 415 Pratiques de Géométrie pour racer sur le terrein toutes sortes de lessens, 103 & suiv. Pratique pour elever l'eau au-dessus de sa source, 385                                                                               | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 186  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée, 359. soudouble, 356. soudoublée, 359. simple, 355. composée, ib.  Rameau d'eau, 329.  Rampes en pente douce, 287.  Rampes de jets, 419                                                                                                                     |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la condruction des bassins, 415 Pratiques de Géométrie pour racer sur le terrein toutes sortes de lesseins, 103 & suiv. Pratique pour dever l'eau au-dessus de sa source, 385 Prosondeur des bassins est dange-                                             | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 186  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée, 359. soudouble, 356. soudoublée, 359. simple, 355. composée, ib.  Rameau d'eau, 329.  Rampes en pente douce, 287.  Rampes de jets, 419.  Rapport Géométrique, Arithmés                                                                                     |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la contruction des bassins, 415 Pratiques de Géométrie pour racer sur le terrein toutes sortes de lesseins, 103 & suiv. Pratique pour elever l'eau au-dessus de sa source, 385 Prosondeur des bassins est dange-euse, 404                                   | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 180  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée, 359. soudoublée, 359. soudouble, 356. soudoublée, 359. simple, 355. composée, ib.  Rameau d'eau, 329.  Rampes en pente douce, 287.  Rampes de jets, 419.  Rapport Géométrique, Arithmétique, est le même que Raison, 355.                                  |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218  Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101  Pouce d'eau circulaire, 349. puarré cube, ibid.  Pozzolane. Terre propre à la condruction des bassins, 415  Pratiques de Géométrie pour racer sur le terrein toutes sortes de lesseins, 103 & fuiv. Pratique pour dever l'eau au-dessus de sa source, 385  Profondeur des bassins est dange-euse, 404  Proportion Géométrique, 355. | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 186  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée, 359. soudoublée, 359. soudouble, 356. soudoublée, 369. simple, 355. composée, ib.  Rameau d'eau, 329.  Rampes en pente douce, 287.  Rampes de jets, 419.  Rapport Géométrique, Arithmétique, est le même que Raison, 355.  Rapporteur. La signification de |
| nieux aux Portiques, 208, 209. La manière de planter des Portiques, 218 Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins, 101 Pouce d'eau circulaire, 349. quarré cube, ibid. Pozzolane. Terre propre à la contruction des bassins, 415 Pratiques de Géométrie pour racer sur le terrein toutes sortes de lesseins, 103 & suiv. Pratique pour elever l'eau au-dessus de sa source, 385 Prosondeur des bassins est dange-euse, 404                                   | Racine quarrée. Manière de l'ex traire,  Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb  Radicule d'une plante, 180  Raison. Sa signification, 356.  Raison double, 356. doublée, 359. soudoublée, 359. soudouble, 356. soudoublée, 359. simple, 355. composée, ib.  Rameau d'eau, 329.  Rampes en pente douce, 287.  Rampes de jets, 419.  Rapport Géométrique, Arithmétique, est le même que Raison, 355.                                  |

| 430                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Rayon visuel, 107,333                                            |       |
| Recherche des eaux. Comment                                      |       |
| elle se doit saire, 325 & suiv.<br>Regard de prise, 329. de Run- |       |
| Regard de prise, 329. de Run-                                    | S     |
| gis, 440. de l'Oblervatoire, 441                                 |       |
| Réfraction dans le nivellement.                                  | S     |
| Erreurs dans lequel il jette, 333                                | les : |
| Regle de proportion, de Trois,                                   | gras  |
| ou Regle d'or la même, 356<br>Remblai, ce que c'est, 145         | à fai |
| Remblai, ce que c'est, 145                                       | S     |
| Renfoncemens de gazon. Voyez                                     | bal,  |
| Boulingrins.                                                     | S     |
| Renoncules de Tripoli. Leur cul-                                 |       |
| ture, 292                                                        | Š     |
| Repaire, ce que c'est, 130                                       | le, f |
| Réservoirs d'eaux. Dissérentes                                   | 238   |
| fortes de Réservoirs, 416. Réservoirs                            | Ś     |
| du Château-d'eau de Versailles,                                  | le, i |
| 430. Ceux vis-à-vis le Palais Royal,                             | S     |
| ibid. de l'Egoût, ibid. ceux de Mar-                             |       |
| ly, 450. de Lucienne, ibid. de la                                | S     |
| butte de Montboron, 448. du                                      | niér  |
| Parc-aux-Cerfs, ibid. de l'aîle à                                | S     |
|                                                                  | S     |
| Versailles, 161d.<br>Rideaux de charmille. Où on les             | S     |
| emploie dans un Jardin, 20                                       | S     |
| Rigole en pierre, en plomb, en                                   | S     |
| ciment, en blocailles, 329,376,                                  | S     |
| 377. Rigole d'eau, 462                                           | c'est |
| Rinceaux d'un parterre, 44                                       | S     |
| Robinets de différentes figures;                                 | fa fl |
| 402                                                              |       |
| Rochées. Signification de ce ter-                                | S     |
| me, 203                                                          | lités |
| Romarin. Son bois, sa seuille &                                  | Si    |
| fa fleur, 257, 266                                               | afce  |
| Rondelle, ou Collet de plomb.                                    | Si    |
| Son usage dans un bassin, 386                                    | doit  |
| Rosier. Ses différentes espéces &                                | ditio |
| fleurs, 256, 266. Sa culture, 277                                | boni  |
| , , ,                                                            | 7.4   |

Abine, Arbrisseau. Son bois & ses feuilles, Sable de rivière & de terre pour allées d'un Jardin, 64. Sable s délayé avec de la chaux propre re des bassins, 'alle de verdure, 20. Salle de , 42. de comédie, 29,42 Tallon, ou Cabinet de verdure, 79,98 Sapin, Arbre. Son bois, sa feuilfon fruit, sa graine & ses usages, 3. Différe du Pin , ibid. Saule, Arbre. Son bois, sa feuilsa propriété, Sauts de loup, ou ah, ah, 33, Sauvageon, ce que c'est, & mae de le greffer , 26 I 'econdine d'une graine, 179 Secteur d'un cercle, 399 Cection, intersection, 112 Segment d'un cercle, 438 Semence, semer. Voyez Graine. Sepées de broussailles, ce que 203,221 'eringal. Son bois, sa feuille & eur; 257, 266. Sa culture, 277 'erre des Orangers, & ses qua-, 267 & suiv. Voyez Oranger. ève. Sa circulation, 193. Son nsion, sa descente, ituation d'un Jardin. Quelle elle être, 6 & suiv. Les cinq conons qui sont nécessaires à une ne situation, 7 & suiv. jusqu'à 14. Situation d'une allée, 59, 60. Situation d'un terrein. Avec quelle industrie il en faut profiter pour la distribution des eaux, 443 & suiv. Solanum,

Solanum. Voyez Amomum. Sortie d'un ajutage. Voyez Orifice.

Souche d'un jet. Quel doit être fon diamétre, 387, 397
Soupape. Quelest son office, 388
Soupiraux des aqueducs. Pourquoi on les pratique, 378

Source. Maniére de la partager à six Particuliers, 351
Station est l'endroit où l'on pose

Station est l'endroit où l'on pose le niveau, 145, 337 Suc nourricier des plantes, 193 Supputation d'un tombereau chargé de glaise, de terre, 135, 136, 410

Sycomore, Arbre. Son bois, fon écorce & sa feuille, 200

Syphons. Instrumens avec lefquels on fait l'expérience de l'équilibre des liqueurs, 311

#### I

Aillis, en quoi différe du bois de haute futaie, 72
Talle, ou bouture, 175
Talus de gazon. Maniére de les exécuter & de les entretenir, 86
Suiv.

Tambour de plomb. Son usage dans les bassins, 394, 395
Taons. Gros vers, 242

Tapis de gazon, 87, 88 Taquets, espéces de piquets, 131

Taupes, 239. Manière de les prendre, ibid. & 240

Témoin. Butte de terre qu'on laisse dans la fouille des terrasses,

132

Terébration, ce que c'est, 236 Tilleul, ou Tillot. Sa seuille, sa tige, sa tête, son écorce, ses sleurs & son bois, 198

Terrein d'un Jardin de propreté, quel il doit être, 6. Sa situation,

ibid. S suiv. Le moyen de connoître si un Terrein est bon, 9. S suiv. Comment l'améliorer, & qualités requises à une bonne terre, 10 S suiv. Dans le choix d'un Terrein il faut qu'il s'y trouve absolument de l'eau, 13. Comment corriger le biais d'un Terrein, 26. Pratique pour lever l'étendue d'un Terrein, 126. Maniére de dresser un Terrein, 127 S suiv. d'y tracer toutes sortes de dessers, 158 S suiv.

Terrasses dissérentes, 143. Elles ne doivent point être trop fréquentes, 144, 145. Couper un côteau sur sa longueur, en Terrasses soutenues par des murs de maçonnerie, 146. Dresser entiérement un côteau sur sa largeur, en le coupant en Terrasses, Souterrasses soutenues par des murs de maçonnerie, 147. Couper un côteau sur sa longueur, en Terrasses soutenues par des talus & glacis de gazon, 148. Dresser entiérement un côteau sur sa largeur, en le coupant en Terrasses soutenues par des talus & glacis de gazon, 149,

Terre. La manière de fouiller & transporter les Terres, 1 31 & suiv. Terres massives d'une terrasse, ou d'un bassin, manière de les toiser,

Théâtre de fleur. Comment on le décore, 300

Toise, ses différences, 106 Toisé des terres, 132. Méthode pour toiser le contenu de l'eau des bassins, piéces d'eau, réservoirs, &c. 428. Toisé de dissérentes superficies, ibid. & suiv. Toisé cube de plusieurs bassins & piéces d'eau, 429 & suiv. Toisé en arpents de la piéce des Suisses à Versailles, 432

Ppp

| TABLE DES                             | MATIERES.                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Es suiv. Toiser une piéce avec des    | Vases. Leurs dissérentes espéces,                        |
| fegmens. 436                          | 101. Leur place dans les Jardins, ib.                    |
| Tracer. Ce qu'il faut faire pour      | l'égétaux. Leurs différentes par-                        |
| bien tracer toutes sortes de figures, | ties,                                                    |
| 104                                   | Ventouse. Sa signification, 388.                         |
| Trachée d'une plante, ce que          | En quel endroit on la place dans                         |
| 2,01                                  |                                                          |
| Traçoir, 107                          | les conduites, 464. Ventre, ou Gorge, 383                |
| Tranchée de recherche, 329            | Verds, Arbres verds, 203. L'a-                           |
| Transport des terres. Différentes     | vantage qu'ils ont, & l'usage                            |
| maniéres de le faire, 135             | qu'on en peut tirer, 206. Les pro-                       |
| Treillage. Voyez Berceau.             | priétés de chaque espéce d'Arbre &                       |
| Tremble, Arbre. Ses feuilles, fon     | d'Arbrisseaux verds, 209. Quali-                         |
| écorce, son bois & ses propriétés,    | tés qu'ils doivent avoir pour être                       |
| 202                                   | bons, ibid.                                              |
| Triangle. Tracer avec le cordeau      | Verne, Arbre. Son écorce, son                            |
| un Triangle égal à un Triangle mar-   | bois & ses seuilles, 201                                 |
| qué sur le plan, 115                  | Vertu élastique d'une plante, 182                        |
| Trifolium. Son bois, sa fleur &       | Vertugadin. V. Estrade de gazon.                         |
| sa feuille, 257, 266                  | Vie, principe de vie des végétaux                        |
| Troêne, Arbrisseau. Son bois,         | où elle réside, 178. Divers opinions                     |
| sa feuille & sa fleur, 257, 266       | des Philosophes, des Chymistes,                          |
| Thuilleries. Jardin des Thuille-      | 178. La nouvelle opinion est qu'el-                      |
| ries, & sa situation, 23              | le réside dans la moëlle, 179                            |
| Tulippes de différentes classes,      | Viret est le bourclet d'un tuyau                         |
| 290, 301. Les plus beiles, 290.       | de grés, 381                                             |
| Leur durée, ibid. Leur culture &      | Viscere d'une plante, 184                                |
| multiplication, ibid. & 291.          | Unguis dans les feuilles. Explica-                       |
| Tures. Sorte de vers, 242             | tion de ce mor, 188                                      |
| Tuyaux pour conduire des eaux,        | Utricules des plantes, ce que                            |
| 379 & Suiv. Leur grosseur & pro-      | c'est,                                                   |
| portion, ib. Leurs différentes espé-  | Vuidange des terres, ou Escava-                          |
| ces: sçavoir, de plomb moulés &       | tion, 126 & suiv.                                        |
| soudés, 379. de grés ou de poterie,   | Y                                                        |
| 380. de bois, 381. de fer 382. &      | 77 Euse Arbrisseau. 205                                  |
| de cuivre, ibid. Tuyau de déchar-     | Y Euse, Arbrisseau, 209<br>Ypreau, Arbre. Pourquoi ainsi |
| ge, 387. aspirant, 313                | appellé, 198. Son bois, sa feuille,                      |
| V                                     | &c. ibid.                                                |
| Aisseaux excrétoires, 177.            | 7                                                        |
| V capillaires, 178. féveux, 194.      | Tozag dans une allée. Vovez                              |
| longitudinaux, 193                    | Igzag dans une allée. Voyez                              |
| Valeur du muid d'eau, de la toi-      | Zone dans les plantes, ce que c'est,                     |
| se cube, du pied cube, du pouce       | 188. dans les ajutages à l'épargne,                      |
| cube d'eau, 428                       | 398                                                      |
| FIN DE LA TABLE                       |                                                          |

# APPROBATION.

J'AY lû par ordre de Monseigneur le Chancelier La Théorie & la Pratique du Jardinage. Le nombre des Editions de cet Ouvrage en fait connoître l'utilité, l'Auteur a tâché de rendre celle-ci plus complette que toutes les précédentes. Fait à Paris ce 18. Juillet 1746.

MONTCARVILLE.

### PRIVILEGE DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre: A nos amés 🗕 & féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Conseil, Prévôr de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé Pierre-Jean Mariette Imprimeur-Libraire à Paris, ancien Adjoint de sa Communauté, Nous a fait exposer qu'il destreroit imprimer & donner au Public des Ouvrages qui ont pour titre: La Théorie & Pratique du Jardinage, & Traité de la Peste, s'il Nous plaisoit de lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires; A ces Causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer lesdits Ouvrages en un ou plusieurs Volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années consécutives, à compter du jour de la date d'icelles. Faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangére dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, nicontrefaire lesdits Ouvrages, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement & autres, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires concrefaits, & de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui auta droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que cesdites Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, &non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée artachée pour modéle sous le contre-scel desdites Présentes, que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, &

notamment à celui du 10. Avril 1725, qu'avant de les exposer en vente. les Manuscrits qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre; & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, le tout à peine de nullité desdites Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel est notre plaisir. Donne' à Paris le premier jour du mois d'Août, l'an de grace mil sept cent quarante-quatre, & de notre Regne le vingt-neuviéme. Par le Roi en son Conseil. SAINSON.

Registré sur le Registre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 353. fol. 298. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le 18. Aoust 1744. VINCENT, Syndic.

## CORRECTIONS ET ADDITIONS.

Page 11. ligne 29. la derniere faite, lifez la premiere faite.

Pag. 20. notte marg. orment, lifez forment.

Pas. 28. l. 11. il faut 100. perches ou 300. toises de long, ajoutez sur 3. de large.

Pag. 148. à la marge Figure VIII. lif. Figure VII.

Pag. 151. l. 19. on en donnera au talus 9. pouces par pied, ajoutez & lisez on donnera au talus 9. pouces de pente par pied.

Pag. 174. l. 10. plantes médécinales, lis. médicinales.

Pag. 263. l. 14. seument, lis. seulement Pag. 287. 1. 7. Ancolie lif. Aconit.

Pag. 288. l. 7. Ancolie, lif. Aconit.

Pag. 324. l. 8. à Baregde . lif. à Baredge. Pag. 328. 1 16. les lits de glaisse, lis. de glaise Pag. 332. note marg. & aure, lis. & autres.

Pag. 419. l. 29. ce qui fait la moutonner, lif. ce qui la fait moutonner,

Pag, 428. l. 4. Chapitre IV. lif. Chapitre V. Pag. 435. l. 4. pouces cubes, lif. pieds cubes. Rag. 438. l. 7. dans le calcul 28.  $\frac{3}{2}$ , lif. 28  $\frac{1}{3}$ .











